

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

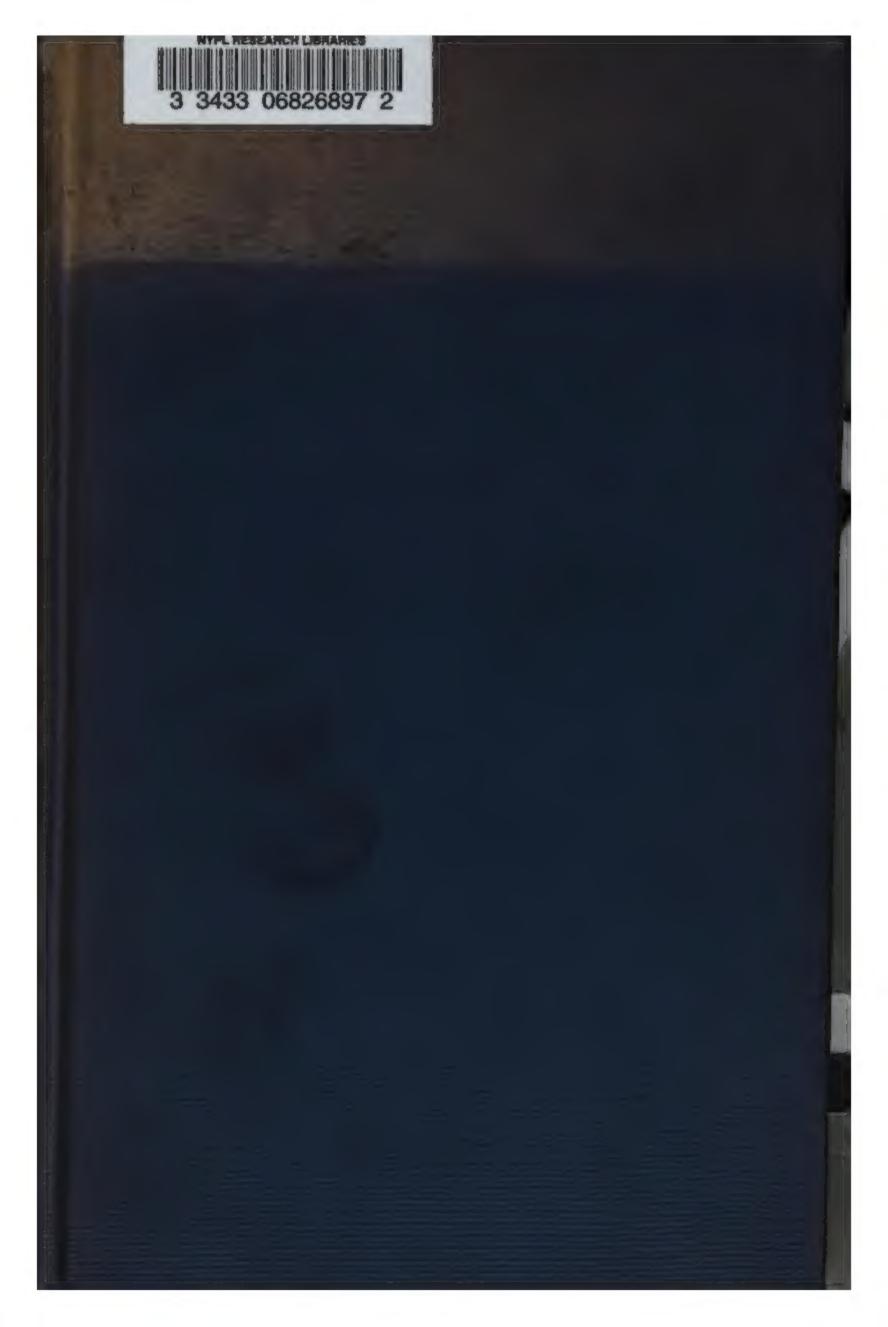



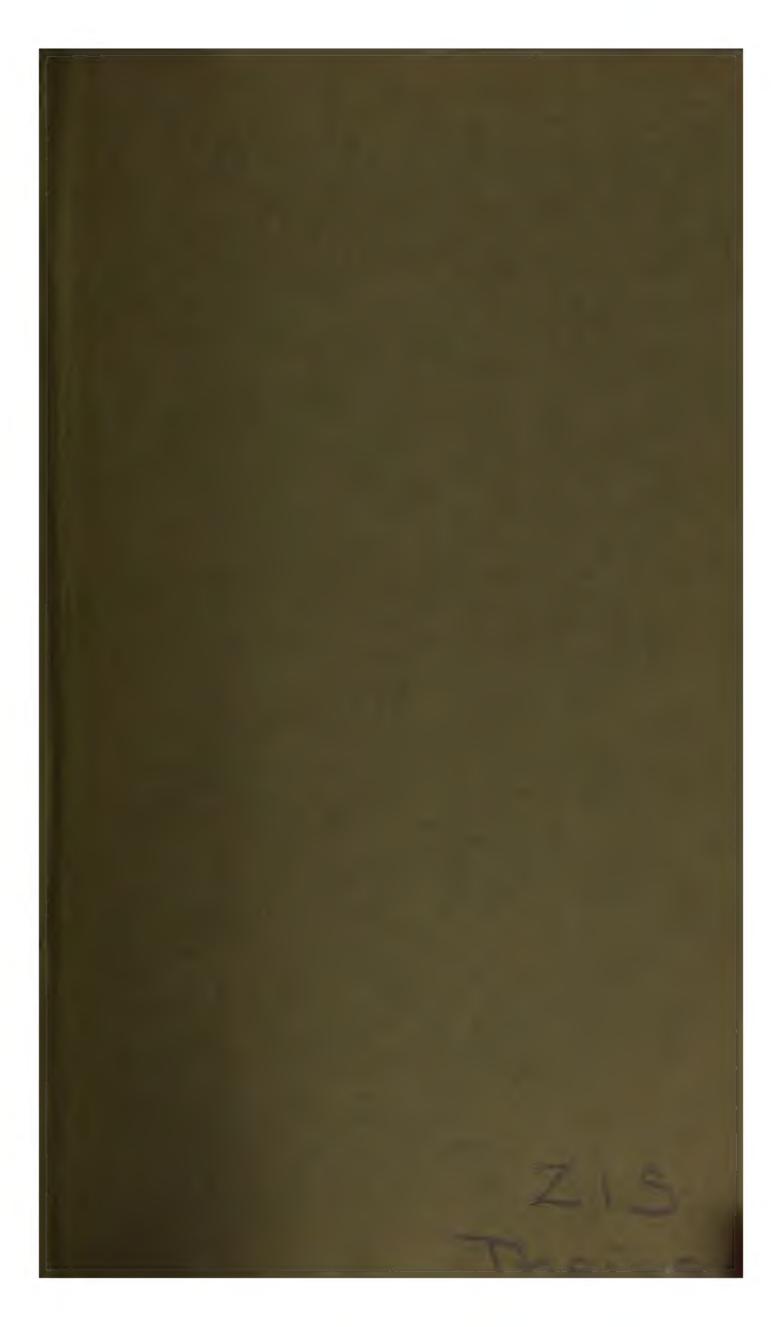



| . • |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     | • | • |   |  |
|     |   |   |   |  |
| •   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   | • |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |

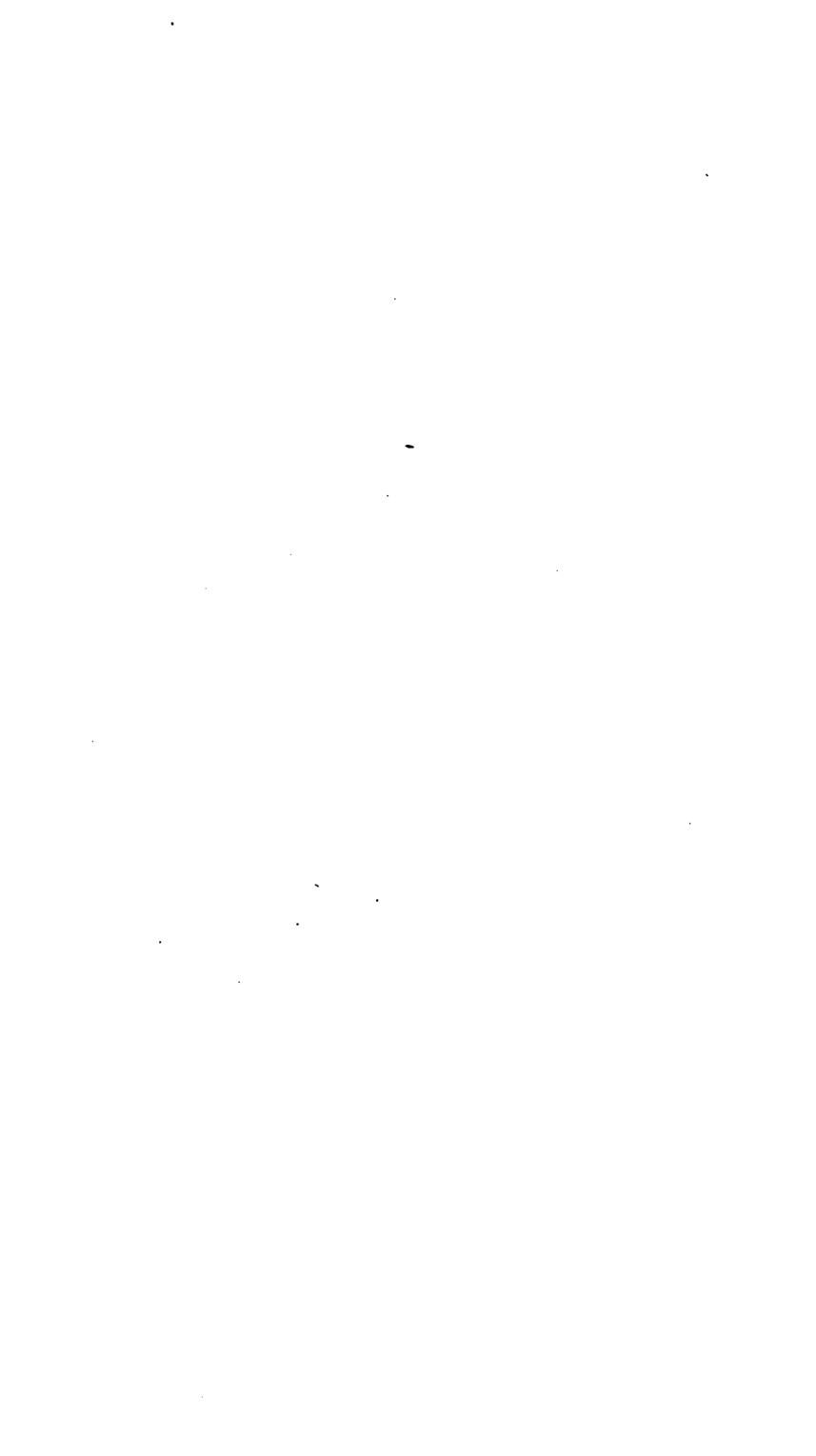

## Geschichte

ber

# geistlichen Bildungsanstalten.

Mi t

einem Vorworte,

enthaltend:

### Acht Tage im Seminar zu St. Euseb in Rom.

Wo n

Dr. Augustin Theiner.

Jai toujours cru, qu'on réformeroit le genre humain, si on réformoit l'éducation de la jeunesse.

LEIBNITZ.

Main 3, 1835. Druck und Verlag 1: 2 Florian Kupferberg.

> Wien, ber Karl Gerold.

Herrn

professor \*\*\*\*\*

i 1

Beantwortung

Seines letzten liebevollen Schreibens

a n

ben Berfasser,

unb

als Vorrede vorliegenden Werkes

hochachtungsvollst gewidmet.

N o m, am 13. November 1833.

# 

\*\* 1

anschrifts nollauseich einfel britist.

1 ii

Arm Seri Mer,

7 10 10

оздаля ВД прапора ізгай раболя с В по і г

अल्पदीलाः भाग्यक्तामक्राक्रात्वेलम्

i ta i di. 24 ml i die dielė "Pf ma

## Hochverehrtester Herr Professor, Theuerster Herr und Freund!

Sie haben, theuerster Herr und Freund, auf die Richtung meines religiösen Lebens, welche mich wiederum auf das innigste mit unserer heiligen, Apostolisch Römisch Ratholischen Kirche vereint, so mächtig und so entschieden eingewirkt, daß ich Ihrerseits auf gütige Nachsicht rechnen darf, wenn ich mich hierüber etwas näher auslasse; wäre es auch nur um Ihnen und dem Publikum, namentlich dem teutschen, die Entstehungs-weise vorliegenden Werkes darzuthun.

Bereits seit mehr benn einem Jahre bin ich Ihnen die Besantwortung Ihres letzten lieben Schreibens vom 13. Oktober 1832 schuldig. Eine so schnelle und so lange Unterbrechung eines kaum seit vier Monaten mit Ihnen eingegangenen, und für mich so segensvoll gewordenen brieflichen Berhältnisses, wird Sie allerdings sehr befremdet haben. Doch Sie werden sich mit mir ausschnen, wenn ich Ihnen bemerke, daß ich ein gleiches Stillschweigen gegen alle Welt, sogar gegen jene Personen, welche mir am theuersten sein müssen, gegen meine Familie, nicht minder beobachtet habe.

Es giebt gewisse feierliche Augenblicke im Leben bes einzelnen Menschen, wo er, mißtrauisch gegen fremde Eindrücke, in sich selbst zurückehrt, um den innern Kampf seines geistigen Lebens nur in Gegenwart seines Gewissens und seines Gottes auszukämpfen. Denken Sie mich in diese Lage. Sie wird Ihnen den Freundescommentar zu meinem Stillschweigen geben. Ich kann es nun heute brechen für Sie, für meine Familie, für das betreffende Publikum.

Sie werden sich wohl noch immer, theuerster Freund, an meine ersten Briefe erinnern, welche ich Ihnen von Paris und

dann von Orleans aus sandte. Ich kann nie ohne wehmuthis ges Schmerz = und reuiges Schamgefühl an Sie denken. arm war ich dazumal an Geiste! Ich befand mich auf jenem fürchterlichen und schrecklichen Standpunkte der christlichen Anschauung, wo es mit mir zu einem entscheidenden und ent= schiedenen Durchbruche kommen mußte. Entweder mußte ich meine gegenkirchliche Stellung ferner noch behaupten, und sie gegen erhaltene Angriffe rechtfertigen, wie ich es zu thun auch fest entschlossen war; oder ich mußte in den Schooß unserer heiligen Mutter, der Kirche, zurücktreten, um hier wieder in aller Demuth und Selbstentausserung jenen Trost und jenes Leben zu schöpfen, welches die Seele meiner Jugend war, dessen Andenken mich stets in jene glücklichen Jahre mit unsäglicher Wonne zurückversette. Die gottliche Vorsehung hat mich letterer Gnade gewürdigt. Der Protestantismus stritt, vermöge seiner kirchlichen und gesellschaftlichen Grund= lage, wenn der Charakter der Kirchlichkeit im mahren Sinne des Wortes noch dem Protestantismus beigelegt werden darf, zu sehr gegen meine politische, mehr noch als gegen meine religibse Ueberzeugung, als daß ich mich für ihn hätte entscheiden konnen; und der materielle Indifferentismus hatte sich zu gewaltig an mir gerächt, als daß ich sein schnodes Joch und seine höhnende Geisel noch långer hatte ertragen Man hat Unrecht, wenn man den Indifferentismus für eine gar zu leichte Sache hält. Ich habe mich durch eine Reihe der schönsten Jahre meines Lebens des Gegentheils überzeugen können; — jener Jahre gerade, wo sein Gifthauch die schönsten Entwürfe des Jünglings in ihren Knospen unwiederbringlich zu todten pflegt, falls sie nicht, unter besonderm Wechsel des Geschicks, von unbekannter Hand begossen werden, um spåter, unter den fraftigen und steten Strahlen der Mittagssonne, sich entfalten und zum Baume der That heranreifen zu konnen.

Die Bewegungen, welche sich im Schooße der katholischen Kirche in Schlessen seit den zwanziger Jahren zeigten und ein so gastfreundliches Echo in ganz Teutschland fanden,

vuserer genommenen eigenthümlichen Geistesrichtung, hervorsgerusen, mußten natürlich meinen innern Zwiespalt mit der Kirche, durch falschen Studiengang einmal erzeugt, vollenden und zum vollen Ausbruche kommen lassen. Sohnische Treusund Lieblosigkeit legte sich im Augenblicke der Entscheidung ins Spiel, und die ohne Gott obschon unter seiner Firma und in reinster und unbescholtenster Wohlgemeintheit angesfangene Sache wurde durch Gottes Beiwirken, wenn auch erst in Folge blinder Befangenheit der Leidenschaft, doch glücklich beigelegt, und das Ungewitter zur Zeit beschworen.

Bon nun an erhoben sich gewaltige Tage der Prüfung für mich. Ich sühlte das Bedürfniß, mich vom unangenehmen Schauplate der brüderlichen Freundes Miederlage zurückzusiehen, und dem Horizonte der Wirklichkeit, wie ich ihn früher mir gesteckt, der sich aber an meinem Studiertische zu sehr mit der Ideenwelt vermählt hätte, etwas näher zu treten. Ich wählte hierzu den von tief blickenden Weisen des alten Griechenlands empfohlenen Weg, das Reisen, um neben wissenschaftlichen Arbeiten in den unbekannten handschriftlichen Schäten der alten Welt, das Gebiet meiner Erfahrungen zu erweitern, und Menschen und Sitten in reeller Vergleichung zu studieren.

Destreich, an welches mich noch überdieß die schönsten Erinnerungen und die heiligsten Familienbande knüpften, reiste vor allem meine Aufmerksamkeit und Sehnsucht. Ich bin noch gegenwärtig voll des Eindruckes, welchen der Ansblick der St. Stephanskirche in Wien in mir zurückließ. Ich fand in ihrer typisch gemüthlichen Architektur das treue Bild des religiösen und politischen Charakters dieses braven und glücklichen Bolkes in den sprechendsten Zügen ausgedrückt. So ist es doch wahr! Iedes Volk hat sich in seinen Kirchen seine Denkmale gesetzt. Des Kölner Doms kühn himmelanskrebender majestätischer Vau, das größte und volkendetste Riesenwerk gothisch-architektonischer Conception, ist durch den Zwerggeist der folgenden Zeit unvolkendet geblieben, wie des

teutschen Bolfes Charafter. Der Protestantismus hat seine Tempel, wenn sie nicht alte Kirchen ober nach alten Mustern kopiert. sind, nie über elegante und geräumige Wohnstuben hinausgesbracht; — ihre wahre, und allein nur mögliche, gesellschaftliche Bestimmung. Wie suchte ich in den Hallen bes ehrwürdigen Wiener Gotteshauses mein Gemuth mit den Holdseligkeiten des alten Glaubens, von dem er so schöne Bürgschaft giebt, zu nähren, und von neuem wiederum zu gebären! Ich empfand hier zum erstenmale die ganze Blöse meiner Seele. Ihre Dürre war kaum mehr empfänglich für den himmlischen Thau, welcher in so segenreicher Fülle durch das gemeinsame Gebet frommer Priester und andächtiger Gläubigen vom Himmel herabstieg, um in die Herzen der auserwählten Schaar den stärkenden Balsam der Gnade zu gießen. So sehr war sie von den Brennstrahlen stolzer Bernünftelei ausgesogen!

Jene schmerzlichen und peinvollen Stunden, ohne Glauben, und boch mit heißer Sehnsucht nach Glauben, in Wien zubrachte, stehen mir noch gegenwärtig lebhaft vor meiner Seele. Trop bes grausenbsten Wetters und des ellentiefen Schnees, es war namlich tief im Winter 1829, verfaumte ich keinen Abendsegen in der St. Stephanskirche und mischte mich unter die fromme Masse, um wenigstens, angelehnt an einen Pfeiler, aus der Ferne jene himmlischen Symphonien an mir vorüber ziehen zu hören; in der frohen Erwartung, daß ihre Tone vielleicht die zerstörten Akforde: meiner : Seele wieder herstellen konnten, und um eine Thrane, der Reue ob dem Verluste des thenersten Kleinods des Christen, des Glaus Wie sehr beneidete. ich: fo bens, im Stillen zu weinen. manchen frommen und ehrwürdigen Greis, an bessen Seite gleichwie in der Rahe einer erquickenden Dase, ich mich, niederließ, um in seinem heitern und ruhigen Blicke die Wonne und die Seligkeit begreifen zu lernen, welche einem auf Gott vertrauenden Gemuthe vergonnt ist. Ich blieb aber zu sehr mir überlassen, als daß ich durch derartige Eindrücke mit mir hatte versöhnt werden können. Ich vermied allen Umgang mit den Dienern unserer Religion, selber auf Anrathen meiner Familie. Jeder schwarze Ordensrock war mir verdächtig. Zu dieser Zeit würde ich selbst einen Fenelon, hätte er sich mir zum Rathgeber angeboten, als einen Betrüger stolz zurückgewiesen haben.

Meine Freunde, und zum Theil auch meine Familie, weuig zufrieden mit dem unerwarteten Eindrucke, welchen das religiose Leben Destreichs auf mich machte, riethen mir, meinen Aufenthalt hier abzukurzen und nach dem Lande ber religiosen Denkfreiheit, nach England, zu gehen, und die nahere, bereits berathschlagte Reise nach Italien einstweilen aufzuschieben. Ein anderer Umstand eigenthümlicher Natur bestimmte mich ihrem Rathe Gehor zu geben. Zwei meiner werthen Wiener Freunde, Manner gleich achtungswurdig durch ihr hohes Wissen wie ihre gesellschaftliche Stellung und ihren ebeln Charafter, redeten mir mit schmeichelhafter Theilnahme meine romische Reise nach Kraften aus, indem fie mir in vollem Ernste betheuerten, daß zwei Jesuiten in die R. R. Hofbibliothef, wo ich täglich arbeitete, sich eingeschlichen und hier auf einem mir gegenüberstehenden Studiertische mein Portrait genommen hatten, um es nach Rom einzusenden. Gine so beglaubigte Aussage konnte mich über die Wahl meiner Reise nicht mehr im Zweifel lassen. dazumal wußte ich noch nicht, daß der Teufel sein höllisches Kunstwerk der Luge so weit treiben konnte.

Rirgends habe ich die Frucht der Reformation des sechszehnten Jahrhunderts in so abschreckender und warnender Gestalt gesehen als in England. Des Britten stolze Individualisät hat das Wert des stolzen und individualisärenden Protestantismus vollendet, wie es Luther, der Patriarch der Revolution, in bittern Klagen voransgesehen hatte. In Teutschland ist der Protestantismus nie so sehr und so schrecklich auseinandergefallen, wie hier, weil er wenigstens im Denken ein allgemeines, wenn gleich loses Vereinigungsband sand, die er sich endlich durch solches über alles positive Christenthum hinaussetze. In den hundert Sekten der protessantischen Kirche Englands habe ich erst den Commentar zu

den Worten Luthers gefunden, in denen er selber am traftige sten die Weihe seines Werkes folgender Gestalt bezeichnet: « So machten wir Setten und Rotten, wo wir also unter « dem Pobel in das tolle, unverstendige Volck on « Unterschied speien und geiffern: Gottes Wort, Gottes « Wort! Es haben viel grosser trefflicher Leute darinne a gefeilet, und stoßen sich jezund viel groffer Prediger bran, « wissen den Mosen nicht zu predigen, können sich nicht wol « darein schicken, sind unsinnig, toben, rasen und wuten, « plaudern ins Volck, Gottes Wort, Gottes Wort, Gottes « Wort » 1). Luther trug auch keineswegs Bedenken, sich für den Urheber dieses zerriffenen und zerworfenen kirchlichen und gesellschaftlichen Zustandes des sechszehnten Jahrhunderts auszugeben, wenn er in seiner kernhaften Buffosprache sagt 2): « Aus dem Evangelio vnd gottlicher Wahrheit kommen Teufa felslügen; aus der Speis wird Anflat; aus tostlichem Wein « vnd Trank wird Harn; aus Blut im Leibe wird Enter; « aus dem Luther kompt Munger und Auff-«rührer, Widerteuffer, Sacramentirer, « vnd andere falsche Brůder.» Bei einem solchem Anblicke der protestantischen Kirche muß man sich unwillfürlich an die Worte des heiligen Augustins erinnern, die er den von der Mutterkirche losgerissenen Religionsgemeinden, namentlich den Donatistischen seiner Zeit, zurief 3): " Dhne derjenigen Weisheit, deren Dasein in der katholischen « Kirche ihr, Donatisten! nicht glaubet, zu erwähnen, so « giebt es auch viele andere Grunde, die mich in ihrem « Schooße mit allem Rechte erhalten; es hålt mich barin « die Uebereinstimmung der Bolfer und Nationen u. f. w.; « so wie auch andere so starke und viele sehr theure Fesseln « des christlichen Namens den Menschen billig in der katholis « schen Kirche erhalten; obgleich wegen der Langsamkeit

<sup>1)</sup> Luthers Werke. Th. V. S. 5 und 6. Witt. A. v. J. 1573.

<sup>2)</sup> Luthers Werke. Th. V. S. 75.

<sup>3)</sup> De symbolo c. 30.

unserer Einsicht, ober der Berdienstlichkeit unsers Lebens vie Wahrheit sich noch nicht sonnenklar zeiget. Aber bei euch, wo nichts dergleichen sich befindet, was mich einkaven, was mich halten könnte, figurirt bloß das Verheißen ver Wahrheit.»

Birft man nun ferner einen prufenden Blick auf die außere gesellschaftliche Entartung der protestantischen Rirche in England, so erstaunt man vollends über die bizarre Gestalt, welche sie darbietet. Es ist nicht selten, daß man die kleinen und lieben Kinderlein des Herrn Seelsorgers auf der Ranzel an der Seite des Vaters herumflettern und über den Predigtstuhl hinüber Papierschnitzchen ihren unten stehenden Spielgenoßen zuwerfen sieht, während dem der Bater in ruhiger Gemächlichkeit, welche hochstens durch einige bizarre und unafthetische Gebarben, ober durch langweilige Geufzer hie und da unterbrochen wird, seine Predigt vom Papier herunterließt, und die Frau Gemahlin auf den Staffeln des Predigtstuhles sist und mit Sehnsucht bas Ende des langen und salbungslosen Sermons erwartet; wie alsbann Prediger sammt Weib und Kindern in eine Stube, Sakristei genannt, hineingeht und mit den bort eingetroffenen Anwesenden um die zu verrichtenden kirchlichen Funktionen formlich handelt, wobei dann die Frau Gemahlin das Herz der Gläubigen durch Schilderung ber mißlichen Lage bes Hauszustandes, für Beleg bessen die armlich gekleibeten Kinderchen gleich dastehen, erweichet. Bei solchen Bildern muß man wohl vor einer Rirche erschrecken, welche ihre Eristenz so sehr im niedrigen Schlamme der Weltlichkeit dahinschleppt, und in ihm ganzlich untergegangen ift. Anch hier hatte Luther in fraftigen Zügen mit Meisterhand die Lage seiner Kirchengesellschaft beschrieben 1): « Ein armer Dorffpfatherr ist jet der allers verechtlichste Mensch, der da sein mag, also das kein Bawer jtt ist, welcher in nicht für Kot vnd Dreck helt, vnd mit " Füßen tritt, wie denn leider jtt viel geschieht. Die Welt

<sup>4)</sup> Luthers Werke. Th. III. S. 315. 316.

« veracht in als ein vnwerben Menschen; darumb mus man « das geistlige Auge auffthun, vnd zu solchen Verechtern so a sprechen: Du bist ein Saw, frist du mich, so bin e ich gefressen . . . Wenn nu die Bawren, Burger vnb « die Junghern von Adel undanckbar sind, das liebe Wort, - Pfarherr und Prediger verachten, so thute une wehe, « werden drüber bewegt, vnwillig und zornig, also daß wir « beshalben auch vnser Gaben vergessen, so wir dawider also " sagen solten: Was ist vmb ein Sack vol zorniger Fürsten, « Könige, turckische Keiser? Ja ein Sack vol Teuffel? Die Lehre, daß der Glaube ohne Werke allein hinreichend sei zur Seligkeit, welche Luther in der horrendesten Monstroståt als Grundprinzip der protestantischen Kirche aussprach, und mit wahrer Tollhäuslerei vertheidigte, hat das innere Lebensmark der protestantischen Kirchen in allen ihren Abern in materieller und intellektueller Hinsicht für immer ausgetrocknet, und dieselben zu ewiger Sterilität verdammt: « Ich Doctor Martin Luther unsers Herrn Ihesu Christi « vnwirdiger Evangelist sage, das dieser Artikel, allein der « Glaube ohne Werck macht gerecht für Gott, standhafftig vnd a vnzerrüttet bleiben sol lassen der romische, turckische, tarta-« rische, persische Reiser, der Bapst und alle Cardinal, Die " Bischoffe, Priester, Munche, Nonnen, Konige, Fürsten, " Herrn, falsche Brüder vnd Schwermer, die gange Welt " mit allen jren Teufeln, vud vber das sollen sie das hellische « Fewer vber jen Kopff haben, vnd keinen Danck dazu; das « ist mein Doctor Luthers Eingebung vom heiligen Geist, « vnd warhafftiges vnd heiliges Evangelium 5). » Daher Luthers Klagen, daß die neuen Prediger fast vor Hunger sterben und allerlei Handwerke nebenbei treiben mußten, um nur ihr Leben fristen zu können. «Wie es aber jst « stehet, sagt Luther 6), wird es noch dahin kommen, « das man das Evangelium mus fallen lassen, allein

<sup>5)</sup> L. c. S. 280.

<sup>6)</sup> Luthers Werke. Th. V. S. 89. 136. 149. 193.

a darumb, das man benen, so es predigen, jr Rarung nicht e geben wil. Das es andere ombsonst thun sollen, ist nicht · recht . . . Wir stellen vne jst schon auch also, dem Evane gelium wil vnb kan Niemand geben, haben alle Gorge, wir · werden arm, vnd verhungern... Also geht es un, sobald « man Gott einen Dienst sol thun, so feilet es vberal, und · wil jederman verhungern. Brsach hab ich gesagt, und ist · wol muglich wo das Evangelium im Schwange bleibet, das • vns alles zu enge vnd schmal werden wird..... Zuuor · tund man geben 200 Gulben, da man ist nicht einen giebt armen Leuten; da bawete und stifftet man Stedte, wol. - Rirchen und Aloster; jut konnen wir alle nichts zu wegen « bringen ... Die Andern liessen wol alle Prediger auf « einen Tag hunger sterben . . . Also wird es bald wieder « dahin kommen, das die rechten Prediger jr Ampt muffen, . liegen lassen, und Handwerck lernen, allein umb der Rarung, " willen. » Er verrath darum nur wie irgend seine Rurzsichtigkeit, wenn er diese klägliche Lage seiner Rirche auf die Rechnung des Teufels schiebt: «Daß die Pfarherren, Prediger • und Diener des Evangelii jest zur Zeit so arm sind, daß « ihr eins Theils mochten verschmachten mit Weib und « Kinderlein, das kommt baber, das Bauren, Edelleute, - Amptleute, Fürsten, Alle des Teufels sind "). » Seine Kirche litt unter der Last, des Fluches, in welchen er sie geschlagen. Das Mittel, womit er sie zu emancipiren gedachte, schmiedete ihr gerade die schmählige Fessel der Sclaverei und der ewigen Verurtheilung, wie sehr er sich auch hiergegen gesträubt haben mogte: "Ich mus immer, fagt Luther"), « solch Buterschied dieser zweier Reich ( bes weltlichen und « geistlichen) einblawen vnd einkewen, eintreiben vnd eine keilen, obe wol so offt, das verdrießlich ist, geschrieben und « gesagt. Denn der leidige Teuffel hort auch nicht auff, diese

<sup>7)</sup> Luthers Tischreben. Eislebener Ausg. F. 174. Frankf. F. 123. Dresdener F. 40.

<sup>8)</sup> Tischreden. Leipziger Ausg. F. 471.

- zwei Reich in einander zu fochen und zu brewen. " weltlichen herrn wollen ins Teuffels Ramen imer Christum " leren und meistern, wie er seine Kirche und Geiftlich Regi= " ment sol furen. " Die Schmach, welche Enther über die nene Rirche verhängte, fonnte von Riemanden beffer barges stellt werden, als von Marheinete, einem der geistreichsten und ausgezeichnetsten protestantischen Theologen unserer Tage. « Der Protestantismus, sagt er 3, hat die priesterliche " Wurde nicht minder herabgebracht. Um nicht den Anschein « zu haben, als strebten sie nach der fatholischen Dierarchie, - haben sich die protestantischen Priester sehr schnell alles a geistlichen Aeusseren entledigt, und der weltlichen Gewalt « fich allerunterthänigst zu Füßen gelegt. Wenn es durchaus " nicht der Beruf der protestantischen Priester war, den Staat « zu regieren, so hatte man baraus noch keineswegs folgern « sollen, daß es Sache bes Staates sen, die Rirche zu regieren. « Die Belohnungen, welche ber Staat den Geistlichen be-« willigt, haben diese ganz und gar weltlich gemacht. Mit-« ihren priesterlichen Rfeibern haben sie die geiftliche Wurde « ausgezogen. Der Staat hat gethan, was ihm zusteht; und « das ganze Uebel muß auf Rechnung der protestantischen « Beistlichkeit geschrieben werden. Die Priester haben sehr " bald nichts weiter gethan, als was fie als Burger fchuldig " waren. Der Staat nimmt fie fur nichts weiteres, als fur " Polizeibeamte. Er achtet sie gar nicht, und sest sie nur in a die unterste Klasse seiner Beamten. Seit die Religion . Die Magt bes Staates geworden, barf man sie, a in diesem Zustande der Erniedrigung, als ein " Wert ber Menschen und selbst als eine Betrügerei « ansehen. Rur zu unserer Zeit konnte man die Industrie, « die Diatetif, die Politik, die Landwirthschaft und die Polizei auf der Ranzel sehen. Der Priester muß glauben, er erfülle

ì

<sup>9)</sup> Ueber den mahren Charakter des evangelischen Priesters. Augesübrt von Maistre in seinem **Werke vom** Pabste Ib. 11. S. 90. in der Uebersetzung von **R. Lieber**. Franks. a. M. 1822.

eine Bestimmung und alle seine Psichten, wenn er auf der Kanzel die Polizei Berordnungen abliest. Er muß in seinen Reden Mittel gegen die Diehseuche verfündigen, die Rütlichkeit der Schutpocken Impfung zeigen, und über die Art, das menschliche Leben zu verlängern, predigen. Wie soll er es nun nach allem diesem anfangen, die Menschen von den irdischen und vergänglichen Dingen abzuziehen, während er sich selbst, mit Genehmigung der Regierung, bemühet, die Menschen an die Galeeren des Lebens sest zu schmieden?

Die hohe bischofliche Kirche Englands, ihrem Menssern nach die solideste und consolidirteste unter den vielen tausenden auf bem nnendlichen Ocean des Irrwahns unstät hin und her schwimmenden protestantischen Kircheninseln, welche kein anderes Einheitsband als das des uneinigen Irrthums haben und beghalb beim ersten Sturmchen eben fo schnell untergeben, wie sie hervortauchten; — die bischöfliche Kirche also verbirgt unter ihrem zerriffenen, entweihten und bedeutungsleer geworbenen Mantel ber alten hierarchie ihre Schambloße. ihrer Stellung zu den übrigen protestantischen Gesellschaften ist sie die große Londoner kirchliche Borse, wo stolze Mäckler mit emporender Infamie und Gewissenlosigkeit ihr feiles Kirchenhandwerk treiben, ohne darum dem allgemeinen Lanberbankerute der protestantischen Kirchen entgehen zu konnen. In der That! — in keinem kande hat die protestantische Rirche so sehr ihre geschichtliche Bedeutsamkeit und hoheres Element verloren, als in England. Sie ist zu einem reinen conventionellen modischen Sonntagsartikel herabgefunten, an welchem ber merfantilisch spetulative Englander chen so steif und gewissenhaft festhält, wie an jedem andern kaufmannischen Geschäfte ber Werktage. Und wohl ihm, daß er noch diese lette moralische Kraft besitt!

Die Kirche Englands bot mir also nicht das Bild dar, welches ich in ihr zu finden hoffte, und welches meine geistig religiöse Richtung hatte bestimmen können. Die größte Sehnssucht trieb mich nun über die Niederlande, wo ich den repus

Blikanisch-sanguinären Hotteur des Calvinismus in seiner ganzen Racktheit kennen lernte, nach Frankreich, um die Kirche der Bourdaloue, der Bossuet, der Fenelon und der Massillon näher kennen zu lernen, und in ihr vielleicht die bis jetzt vergeblich gesuchte Wiederherstellung meines religiösen Glausbens zu sinden.

Die Zeit, welche ich hiezu wählte, und ber unmittelbar die benkwurdige Pariser Inlirevolution, welche ganz Europa von einem Ende bis zum andern, wie durch einen Blipschlag. erschütterte und gleich einem warnenden Genins. wor ber Gegenwart über die Erbe hinmanbelte, einige Monate später folgte, war, dem Anscheine nach, nicht die gunstigste. Aber gerade dieset feierliche Moment der Prufung und Krisis führte mich, nach einigen turzen und, dem himmel sei Dant hierfurs lesten Irrzügen auf bem Gebiete bes Glaubens, in bas große Geheinmiß der welthistorischen Stellung der katholischen Kirche ein. Ich kann es wohl fagen, in Frankreich und namentlich in Paris habe ich etst die mahre Politik und wahre Relis gion erkannt und zwar auf ganz inversem Wege. Ich habe meine Religion nicht unmittelbar aus der Religion selber, geschöpft, sondern sie erst mir über meine politischen Ansichten; welche ich im prufenden Gelbststudium ben warnend vorübers rollenden Weltbegebenheiten abgewann, erworben und gebildet. Wie sehr mußte ich demnach die Berblenbung so vieler i sonst edler und biederer Manner bedauern, welche ben Sturz des alten Thrones im größten Freudenjubel als den frohlichen. und glücklichen Borboten des Sturzes der alten Religion begrüßten; wie sehr sie auch übrigens die von Paris ausgegangene Revolution in die Solle hinein verwunschten. Ansicht, mich schmerzt es zu sagen, war die allgemeine Amsicht des protestantischen Teutschlands. Teutschland, das Land der Theorien, war so lieblos und so befangen, die Revolution auf die Rechnung der alten französischen Natios nalkirche zu setzen; wogegen England, nicht:minder protestantisch. als Teutschland, bessen aber, vermöge seiner Staatsverfassung, weit flarer sich bewußt als Teutschland, die Revolution

gleich in ihrem Beginnen vom rechten Standpunkte ans bestrachtete.

Man wurde sich sehr tauschen, wenn man sich ein trauriges Bild von der Lage der katholischen Kirche in Frankreich machen wollte. In keinem Lande hat die Kirche vielleicht so feste Wurzeln geschlagen wie hier. Und in keinem Lande ist sie wiederum in gewisser Beziehung so genau mit dem solidern Rationalcharafter verschmolzen, als eben in Frankreich. Eine Rirche, welche ihre Boffuets, Fenelons, Bourdaloues, Mafsillons, Mascarons, Flechiers, Bridaines gehabt, hat sich auch selbst von der leichtfertigen Schule der Encyklopabisten Achtung zu verschaffen gewußt. Wie ließe es sich sonst anders erklaren, daß ber Protestantismus in Frankreich seit der Julirevolution auch nicht einen Fuß breit Fortschritte gewonnen, und nicht bie geringste Eroberung gemacht hat, wie fehr er auch unter ber alten Regierung ber schrecklichsten Beeinträchtigung und der schmählichsten Priesterintoleranz unaufhörlich sich beschweren zu mussen glaubte, und sich öffents lich dem unfinnigen Traume hingegeben, bei einem fünftigen Regierungswechsel, für welchen er seine Klienten aus ben Reihen ber Ratholifen, Protestanten und Ungläubigen geschäftig zusammenwarb, gang Frankreich bem Scepter bes Protestantismus huldigen zu sehen. Was sehen wir nun bagegen! — Wir sehen den Katholicismus von Tag zu Tage nicht allein in ben verschiedenen Provinzen Frankreichs, sonbern sogar im Schoose der Hauptstadt sein Gebiet vergrößern und selber seine Vertheibiger und Bewunderer in Mannern finden, welche vorher seine entschiedensten Gegner gewesen, ober sich weber für noch gegen ihn ausgesprochen hatten. Auch sehen wir in berselben Hauptstadt, welche so oft Hohn aller Religion gesprochen, nun ganze Familien, Befenner des Protestantismus, in den Schoof der katholischen Kirche zurudtehren. Und alle diese schonen Zeichen ber Zeit sehen wir seit der letten Revolution, in welcher befangene Beobachter, namentlich. uuseres in absoluten Religionsphilosophismus versunkenen Teutschlands, den nahen und unaushleiblichen

Sturz des Katholicismus mit prophetischer Gewißheit vors aussehen wollten. Verschiebet nur eure mahnhafte Frende ad Calondas graecas, oder doch wenigstens bis zur nächsten Proclamation der Republik, wo dann freilich, wenn gleich nur auf kurze Zeit, nicht allein der Katholicismus, sondern ganz Frankreich, den Protestantismus gewiß nicht ausgesnommen, einstürzen und fallen wird!

Woher nun diese, jeden Katholiken wahrhaft erfreuende und beruhigende Erscheinung! Hat sie ihren Grund im Indifferentismus? Gewiß nicht. Ober streut etwa das neue Gouvernement Geld unter die Massen, um sie in die Kirchen zu locken, wie man so schmählicher Weise, protestantischerseits auch nur wiederum, dem alten Gouvernement nachgeschrieen. Es waltet doch hier eine hohere Hand ob! — Der Franzose fühlt das unwiderstehliche Bedürfniß nach Religion, und hat die Ueberzeugung, daß die katholische Kirche nur allein das Mittel barbietet, fich am besten mit dem himmel zu vereinigen, da sie allein das wahre Leben des Glaubens enthält und sich aus diesem Leben so wunderbar nen gebären und gestalten kann; während der Protestantismus durch seine innere Frostigkeit zu einer steten Unfruchtbarkeit verdammt ist, und nur durch seine gehäßigen und stationären Anfeindungen Berläumbungen des Katholicismus seine fieche Eristenz behauptet....

Wie sollte auch der Himmel einer so auserwählten Priestersschaar, wie der französischen, seinen Beistand und seinen Segen versagen? Wer je so glücklich gewesen, sie, nas mentlich die höhere Geistlichkeit, und vor allem den eher würdigen Spiscopat, in ihren respectiven Amtöverrichtungen näher kennen zu lernen, der wird von einer Art Begeisterung für diese würdigen Diener des Altars ergrissen seyn. Je mehr sich die Stürme der Prüsung für die Kirche austhürmen, desto muthiger wandeln sie vorwärts in der Bahn des Herrn. Ihre heroische Ausopserung, namentlich zur Zeit der Cholera, hat alle Welt in ein gerechtes Staunen gesest, und ihr die allgemeine Achtung auch Seitens der größten Religions:

und Priesterfeinde erworben. Rur ein Geist, ber Geist ber Sanftmuth, der Demuth, der Aufopferung und der Rachstenliebe burchdrang und befeelte die gesammte Geistlichkeit vom Riedrigsten bis zum Höchsten herauf. Die Bischöfe setzten sich an die Spige frommer Associationen, um ben ungludlichen Opfern der Pest nothigen Beistand jeglicher Art zu gewähren' und eröffneten Milbthätigkeitsstiftungen für ben Unterhalt und die Erziehung jener armen Kinder, welche, in Folge der Verwüstungen dieses Unglückstromes, ohne Vater, ohne Mutter und Anverwandten hulflos in die menschliche Gesellschaft hinausgeschleubert wurden. Auch war es nicht selten, dieselben Bischofe ihre Priester in den Krankenhausern bei Austheilung der heiligen Sakramente unterstützen ober ablosen, und den bereits hinscheidenden noch die letten Worte bes Trostes der Religion zu ihrer Reise zur Ewigkeit zusprechen zu sehen, wenn jene vor lauter Ermubung es nicht Man hat vorzüglich einen namhaften mehr vermochten. Buffuß au den von Priestern errichteten und bedienten Krankenanstalten bemerkt. Die junge irreligiose akademische Jugend von Paris hat ein besonderes edles Verlangen gezeigt, unter ber Pflege und unter den Trostungen der Priester zu sterben. Von welchen schönen Bekehrungen wurden da so Bemühungen dieser edlen Diener ber Religion gefront. Unhänger andern Glaubens warfen sich freudig in die Arme einer Religion, welche ihren Priestern so viel Starte und fo heilige Ueberzeugungen verlieh.

Fragen wir uns nun, woher jener ergreifende und heilige Enthussamus des französischen Klerus komme und welches seine nächste Wurzel sei, so sinden wir ihn allein in dessen musterhafter seminaristischer Erziehung, und in jenem schönen Einklange, welcher von dem höchsten Gliede des Klerus an bis zum niedrigsten herab vorhanden ist. Der ärmste und letzte Dorspfarrer oder Kaplan erhält beim Bischose eben so leicht den Zutritt, wie der höchste und gelehrteste Geistliche der Didzese, und die Unterhaltung mit dem Einen ist eben so freundlich, liedevoll und herablassend, wie mit dem Andern.

Die Thure des Bischofs ist jedem ohne Unterschied geöffnet. Jeder kann hier Trost und Belehrung für seine Obliegenheiten Alle vereinet nur das eine Band ber Liebe und der Religion um ihren Oberhirten. Jener heilige Gehorsam, jene sanfte Unterwürfigkeit, welche ber Herr im Evangelium so schon als das Lebensprincip der christlichen Hierarchie ausgesprochen, hat sich auf die ergreifendste und vollkommenste Weise im französischen Klerus realisirt. Alle Glieder desselben handeln nur unter der einen Inspiration ihres Bischofs; und diese wiederum nur unter der einen Inspiration ihres Chefs, des Baters der gesammten Christenheit, des Papstes. Nirgends hat sich die Nothwendigkeit und die Heiligkeit dieses innigsten Sichfestanschließens an den heiligen Stuhl zu so reiner und ebler Ueberzeugung hervorgebildet, als im franzds sischen Klerus. Ich hatte ofters Gelegenheit mich auf die ruhrendste Weise hiervon zu überzeugen. Mit welcher tiefen Ehrfurcht sah ich Bischofe, die während der ersten Revolutionszeit an sie ergangenen Aufmunterungsschreiben von Pius VI und Pius VII liebhalten. Sie erzählten mir alsbann mit einer so offenen Freude und Genugthuung, an der der Ausbruck ihres heitern Blickes mir keinen Zweifel übrig laffen konnte, wie sie solche Schreiben während ihrer Answanderung überall hin mit sich getragen, wie solche ihr Trost und Wanderstab gewesen in der hehren Zeit der Prufung, als sie, fern vom geliebten Vaterlande, entblogt von allen Mitteln, ohne einen andern Schutz, als den des Himmels, das Wort des herrn an den Ufern des Missippi verfündigten, und neben Apostelamt ihr Brod noch durch Sprachunterricht verdienen mußten; wie sie gleichwohl den Verlust der papstlichen Breven lieber mit ihrem Leben bezahlt haben wurden, und solche endlich wiederum mit in das Vaterland, wie ein heis liges Palladium, zurückgebracht hatten. Sie konnten dieselben nie ohne Thranen ansehen, so schone und so großartige Erinnerungen knupften sie an dieselben. Welchen unsäglichen Trost schöpfte ich in diesen salbungsvollen Unterredungen mit Ich wurde ofters tief erschüttert, und konnte mich

einmal nicht enthalten, ben frommen Klagen eines Bischofs über die Irreligiosität, welche Frankreich von neuem bedrohen könnte, unter Thränen zu entgegnen: Die Vorsehung kann ein Land nicht verlassen, welches so würdige und so heilige Männer zu Bischösen hat, von denen jeder würdig ist ein Rachfolger Fenelons genannt zu werden.

So ist es in der That! — Der franzosssche Episcopat ein wahrer Verein von Aposteln. Unter ihm hat franzosische Kirche noch den alten hehren Geist unverfälscht erhalten, und fann sich getrost mit dem Glanze ihrer schönsten Bluthezeit des siebzehnten Jahrhunderts vergleichen. Ja, sie hat sogar in der Erkenntniß der reinen hierarchischen Grundsätze durch Zertrummerung der ehrlosen Fesseln des Gallicanismus Fortschritte gemacht. Die franzosische Rirche unserer Zeit ist somit immer noch die Musterkirche unter ihren Mitschwestern. Der Mangel an Wissenschaft, welchen man ihr gewöhnlich, wenn auch nicht ohne alles Recht, doch immer liebloserweise macht, und ber von Niemanden mehr anerkannt und empfunden wird, als von dem ehrwürdigen Corps der franzossschen Geistlichkeit selbst, ist naturliche Folge ber ungluds lichen gesellschaftlichen Stellung dieser Kirche. Reine Corpos ration des französischen Staates hat so sehr gelitten und ist so wenig, so ungleich und so ungerecht entschädigt worden, als eben ber Klerus. Moge bas neue Gouvernement, welches gute, wenn auch nicht ganz uneigennützige Gesinnungen gegen die Landestirche zu verrathen scheint, moge es seine Sorgfalt auch der Kirche angedeihen lassen, und die heilige Ueberzeugung gewinnen und festhalten, daß die Kirche, wie der edelste und geistreichste Bertheibiger ber kirchlichen Gelbstständigkeit und Unabhangigkeit unserer Zeit, Gorres, Diefer jedem biedern Freunde der Wahrheit allgemein gefeierte Name, so schon sagt, bas Erdgeschoß bes Staates sei; moge es also die Kirche ans ihrer prefaren und ephemerischen Hohneristenz von einem Budget zum andern retten, und namentlich das toos des niedern Klerus verbessern und dessen. Unterrichtsanstalten seine Fürsorge angebeihen lassen! Wird es dann

ferner die irreligisse Leidenschaft und den Haß gegen die Kirche in ber Deputirtenkammer zu beschworen wiffen, die mit jedem Jahre ihre vulkanischen Eruptionen zu vergrößern droht; so wird die Kirche sich wunderbar nerherrlichen. Aus ihrem Schooße merden alsdann Leviten hervorgehen, die, wie Fenelon und Boffuet, ber ewige Stolz der Nation bleiben Talentvolle Ropfe werden wieder in der Kirche ein ihrer Fähigkeiten wurdiges Gebiet erblicken, und die von ihnen bis jest leer gelaffenen Reihen in heiligem Wetteifer Durch ihr vereintes Streben wird sich ein neues geistig religioses Leben in die Nation ergießen; — und Frankreich auch in religioser Beziehung seiner Wiedergeburt machtig entgegen reifen und feine gefellschaftliche und allein dauernde Weihe wiederum aus den Händen der Religion Die vollkommene und wahre Restauration und Wegeneration der Gegenwart oder der Mitwelt, nicht allein der französischen, sondern der gesammten europäischen, ist nur allein vom religiosen Standpunkte aus möglich. Jede Bergreifung an der Religion und Beeintrachtigung derfelben ist ein Berbrechen gegen die Gesellschaft und wird sich rachen.

Wie ganz anders verhält es sich mit dem teutschen Klerus, namentlich mit dem niedern!

Wer einen solchen harten Kampf gekämpfet, wie ich, um zu seiner religiösen Ausschnung wiederum zu gelangen, der muß den Finch, der auf unseren Priestern ruht, empfunden haben. Kaum wage ich es zu sagen, doch es diene zur Warsnung Anderer, meine Seele war ausgetrocknet, wie ein Schwamm. Selbst die Schreckenssenen der Cholera zu Paris, welche ich durchlebte, und die doch in die Herzen der ungläusbigen und leichtsertigen Pariser so manche Gemissensbisse geworfen und so viele in den Schoos der Kirche zurückgeführt hatten, waren unvermögend, mich zu erschüttern. Ich war entschlossen, mich unversöhnt mit der Kirche und somit mit Gott an die Schranken der Ewigkeit zu stellen und hier mein Urtheil von Gott zu erstehen, im Falle ich ein Opfer der Krankheit geworden wäre. Ich erinnere mich noch heuse des ergreisenden

Augenblickes, als ich in der Nacht des sechsten Tages der Cholera, wo sie am furchtbarsten wuthete und gang Paris von einem Ende zum andern wie ein panischer Schrecken durchlief, alle Anwandlungen dieser Krankheit fühlte, aber ganz ruhig und gelaffen, trop der festesten Ueberzeugung, das Ziel meiner Tage erreicht zu haben, keine anberen Anstalten traf, als in aller Eile einige Worte an meine Familie in Bereitschaft zu legen und schnell nach einem Arzte zu schicken, meinem verehrten Freunde Fabré - Palaprat, dem so bekannten Großmeister ber wieder erstandenen heiligen Miliz vom Tempel, deffen Bekanntschaft ich durch Gregoire, den ehemaligen constitutionellen Bischof von Blois, gemacht hatte, um ihn zu einem arztlichen Besuche einzuladen. Die zur Zeit angewandten Mittel hoben sogleich glucklicher Weise meinen Krantheitszustand, und ich zerriß nun freudig den furzen Brief an meine Familie, der ihr mein hinscheiden überbringen sollte.

Ginem folden infleriblen Terrorismus bes Unglaubens überließ ich mich noch selbst zu einer Zeit, wo ich bereits die Ehre gehabt hatte, die Befanntschaft des Abbé F. de la Mennais gemacht zu haben, und ich, zu Folge seiner gutigen Einladung, in einem der ersten Erziehungshäuser Frankreichs, in dem ehemals so berühmt gewesenen Kollegium von Juilly, unweit Meaur, acht Monate in stetem Umgange mit ihm und mehrern namhaften Priestern seiner Schule zugebracht hatte. hier wurde ich zum erstenmale mit dem praktischen Leben der tatholischen Kirche wiederum bekannt, wie wenig ich auch zur Zeit von ihm Gebrauch machte. Das wahrhaft tugendhafte und erbanliche Beispiel, welches uns hier de la Mennais in seinem Privatleben gab, hat den Keim zu einem neuen geistigen religiofen Leben in mein herz gelegt, das sich nun unter Gottes heiligem Beistande so wunderbar in mir entfaltet. So große Achtung und Ehrfurcht ich auch für diesen ausges zichneten Priester hatte, der so oft mit seiner begeisterten Prophetenstimme auf die Gefahren der Kirche seines Vaterneil landes aufmerksam gemacht hatte, so konnte ich doch mich idet im nicht offenbaren, und ihn die Bedürfnisse meiner Seele

fühlen lassen. Da ich nämlich die Kirche nur vom juristischen Standpunkte aus betrachtete, und sie für ein reines Ergebniß der Entwickelung der menschlichen Gesellschaft ansah, und ich auch in dieser Beziehung die katholische Rirche allen übrigen gesellschaftlichen Kirchenvereinen alter und neuer Zeit vorzog und vertheidigte, so konnte ich dem Eindringen solcher revolutionaren Grundsate in die Kirche, wie de la Mennais an die Tagesordnung brachte, nicht huldigen. Es. ist mahr, de la Mennais hat auf das geistreichste die Flachheit und Unfirchlichkeit des Gallicanismus, wenn auch nicht ohne zu große Erbitterung und ohne manche linkische Seitenhiebe, aufgehüllt und bekämpft. Aber aus dem gespaltenen Haupte des gewandten, feinen und schmiegsamen kirchlichen Gallica= nismus ging eine Misgestalt anderer und gefährlicherer Natur hervor, ein barofer, hermaphroditischer Republikanismus, der ganz die Trunkenheit der blinden und im Revolutions= schwindel befangenen Gegenwart an sich trug. Ich war durch die falsche Wissenschaft gefallen. Ich konnte demnach nicht durch eine andere falsche Wissenschaft zur Erkenntniß der wahren erhoben werden.

hin und her getrieben auf bem unermeglichen Meere bes Zweifels, trug ich ein heißes Verlangen, die Meisterwerke ber firchlichen fatholischen Literatur Frankreichs nun einmal mit Unbefangenheit und ohne Vorurtheil recht ordentlich durchzus gehen, um zu sehen, ob es nicht möglich sei, meine frühere Seelenruhe in ihnen zu erhalten, und mich hiedurch mit alter Liebe an unsere heilige Kirche wiederum anschließen zu konnen. Ich faßte also ben hervischen Entschluß, die sammtlichen Werke von Boffuet, Fenelon, Bourdaloue und Massillon ohne Verzug zu kaufen, und kaufte sie noch dazu in den schönsten Pariser Ausgaben. Ein Umstand, der meine Baarschaft, die zur Zeit in etwa 400 Franken bestand, in bedeutende Unordnung brachte. Ich zog mich nun von Freunden und allen freunds schaftlichen Verbindungen auf einige Wochen ganzlich zurück, und widmete diese Zeit ausschließlich dem ununterbrochenen Studium dieser Werke. Bourdaloue und Fenelan, noch mehr aber letterer, verließen mich nie. Ich liebte sie so sehr, daß ich auf meinen geliebten nachmittäglichen Spatiergängen nach dem Kalvarienberge in der Nähe von Saint Bloud unweit Paris stets einige Bände mit mir herumtrug, um nur keinen Augenblick vorübergehen zu lassen, mir einige Hauptstellen ihrer göttlichen Werke tief in die Seele einzuprägen. Fenelons Lettres spieituelles, eine wahre Goldgrube für den sinnigen Ehristen, fesselten mich vor allem. Mit ihnen begann und endete ich den Tag. Es ist mir unmöglich, die Eindrücke wieder zu geben, welche die kindliche und salbungsvolle Sprache dieses frommen und wahrhaft heiligen Mannes in mir zurückließ.

Ich ging somit doch ganz vollkommen getröstet, und in gewisser Beziehung versöhnt mit mir und der Kirche aus dieser geräuschvollen Eindbe hervor. Hatte ich nun noch etwas nothig, so war es das gute Beispiel und die Ueberzeugung, daß Andere, namentlich die Priester, von den Wahrheiten unserer Religion auch überzeugt seien, was ich bis jest, selbst nach bieser Retraite, gar nicht ober nur schwer glauben konnte. Ja, ich war sogar einen Angenblick ber Meinung, daß Fenelon und namentlich Bossuet kaum an sie geglaubt haben. Mit solcher meisterhaften und wunderbaren Rlarheit hatten sie die schwierigsten Lehren der Kirche dars gestellt, daß sie auch dem minder forschenden Auge einleuchten tonnten. So wenig hatten sie wahrhaft dem Glauben übrig gelaffen! Die Dinge schienen mir zu klar, um geläugnet, zu flar wiederum, um geglaubt werden zu fonnen. fürchterlicher Geisteszustand! Ich befand mich nach einem so harten und glucklichen Kampfe in einer Art totaler geistiger Erschlaffung, und nur barum, weil ich meine individuelle Ueberzeugung, welche Luther auf der einen Seite als Princip bes Protestantismus aufgestellt und auf der andern Seite mit einer unerhörten Geistesbeschränktheit durch seine engs id bergige Langnung des freien Willens bestritten hatte, immer end wech zur Richterin meines Glaubens. machte. men melle Eigenliebe, die stete Gefährtin des Unglaubens und

der Regerei, lernte ich in ihrer Blöße durch Fenelon erkennen und verabscheuen.

Jest erst machte ich stets größere Fortschritte in der Erkenntniß der wahren Hauptlehren unserer Kirche. Die reelle Gegenwart Christi in der Eucharistie und somit die Aussetzung Altarssakraments, die bisher mein Gewissen so sehr beangstigt hatte, wurde mir ganzlich einleuchtenb; und nur allein durch die einfachen Worte Pauli I Kor. XI, 23 ff., und zwar beffer als es nur immer jene unzähligen Bucher hatten thun können, die über diesen Gegenstand gehandelt haben. Durch diese Worte allein wird das gedankenleere Bedeutet der Reformirten, und das erzwungene, unnatürliche und noch unsinnigere Wird der Lutheraner auf eine sonnenklare Weise zu Schanden. Es war mir rathselhaft, wie Luther, der Mann des schrofften Gegensates, in diese fchale Anomalie verfallen konnte. Ich erinnerte mich nun an die berühmte Stelle bes Erasmus von Rotterbam über bie Eucharistie, in seinem Briefe vom Jahre 1526 an Konrad Pellikanus, und begriff, daß er, dieser große Genius des sechszehnten Jahrhunderts, der den gesammten hochtrabenden Halbwisserklub der religiosen Revolutionsmanner dieser Zeit mit entschiedenem Vortheile aufwiegt, wohl mit heiliger Ueberzeugung dieses große Dogma der Kirche vertheidigt haben muffe, wenn er "Reh sage ...., daß es für einen Christen fagen konnte: « ein Berbrechen sei; sich bem Ansehen ber Kirchenverfamms « lungen, und der seit so vielen Jahrhunderten bestehenden « Uebereinstimmung: aller Kirchen und aller Nationen nicht a anzuschliessen. Ich habe stets erklärt, daß ich mich von « dieser Gesinnung nicht entfernen könne. Was mich aber « hierin noch mehr bekräftiget, ist biefes, bag bie Evange-« listen und Apostel mit deutlichen Worten den Leib nennen, « ber hingegeben, und das Blut, welches vergoffen wurde; « und daß es mir der unaussprechlichen Liebe Gottes gegen « die Menschen ganz besonders murbig zu sein scheint, daß, « nachdem er sie durch den Leib und das Blut seines Sohnes « losgetauft hat, er se nun auch auf eine unaussprechliche

" Beise mit seinem Fleische und mit seinem Blute ernahren Schon bieses wurde mich für die Meinung der « katholischen Kirche noch mehr bestimmen, wenn auch über « die eine oder andere Meinung nichts entschieden ware. " Welcher Unfinn mare es nun, wenn ich unbedenklich fagen « wollte, es sei im Abendmahle nichts als Brod und Wein! ..... Christus selbst soll mir nicht gnabig sein, wenn ich « je an so etwas gedacht habe. Ram mir je ein flüchtiger « Gedanke in den Sinn, so war es ein Leichtes, ihn zu « berichtigen, wenn ich Gottes unanssprechliche Liebe gegen « und und die Worte der Schrift betrachte, die auch selbst « euern Luther, den ihr allen Schulen, « allen Papsten, Conzilien und rechtglau= - bigen Mannern vorzieht, zu dem Befenntnisse « bessen nothigten, was die katholische Kirche bekennt, mit - welcher er doch nicht einstimmig zu sein pflegt. Ich weiß, « daß ihr das Ansehen der Kirche nicht anschlagt; ich meines . Orts verachte die romische Rirche nicht; am allerwenigsten a dann, wenn alle Kirchen mit ihr übereinstimmen ..... \* Auf bas Ansehen der Kirche glaube ich dem Evan-« gelium: sie hat mich gelehrt, die Worte des « Evangeliums auszulegen. Bis hieher habe ich a mit allen Christen Christum in der Eucharistie angebetet, und finde noch keinen Grund, bavon abzugehen. Reine menschlichen Beweggrunde werben mich je bahin bringen, die allgemein einstimmige Meinung ber ganzen Christenheit aufzugeben. Stärker ergreifen mich die funf Worte: \* «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, » als alle Raa sonnements des Aristoteles und aller Philosophen, wodurch . fe barthun wollen, die Welt bestehe von Ewigkeit her..... · Wir sollen geistig sein, sagt ihr, aber hindert benn bas · (in der Eucharistie gegebene) Fleisch die Geistigkeit? Es • ift Fleisch, aber kein sinnliches, es ist das Unterpfand der • göttlichen Liebe, der Anker unserer Hoffnung. — Ich lese • in der heiligen Schrift: dieses ist mein Leib, der für

« euch wird bingegeben werben; biefes ift mein Blut, « welches für ench wird vergoffen werben. Bo findet ihr a gefdrieben: biefes ift nicht mein Leib, fonbern unt « ein Borbild meines Leibs! Diefes ift nicht mein « Blut, fonbern nur bas Zeichen meines Blutes!.. . - Chriffi Borte, fagt ibr, tonnen boch fo ver a fanden merben! Wie folgt aber unn, bag fie « fo verftanben merben muffen? Bas hilfte, end a so viele Zeugnisse ber alten rechtglanbigen « Chriften vorzuhalten? Berbreht, verbuntelt and dentelt ihre Borte, wie ihr wollt, ihr e werbet nie eine Stelle beibringen, a bentlich fagt, Chriffi Leib und Blut fei nicht « ba ..... Ums himmelswillen! was fonnte mich bewegen, « von dem abzugehen, mas die fatholische Kirche so viele « Jahrhunderte hindurch gelehrt und geubt hat?.... Benn « bein Gemuth wanfte, wie bn zu sagen pflegft, bn, ber « du das Ansehen ber Pappie und Concilien für nichts an-« schlägft, so bat bagegen bie Uebereinstimmung ber fathe-« lischen Kirche mein Gemuth genarft. Daf bu bie « Ueberzengung, daß im Abendmable michts « sei, als Brob und Bein, so will ich bagegen a mich eber in Stude gerreiffen laffen, als « mich zu beiner Meinung befennen; und will e eher alles erleiben, als ans ber Belt gehen, . belaftet mit einem folden Berbrechen gegen « mein eigenes Gewissen".»

Wie glücklich fühlte ich mich nun. Früher konnte ich nicht begreifen, daß Gott ein so großes Unterpfand seiner Gnade und Liebe der Menschheit hat hinterlassen konnen, welches sie zu einem Bereine engelreiner Geschöpfe umgestalten mußte,

<sup>10)</sup> Epist 547. Oper. T. III. P. I. p. 865 sq. Edit. J. Clerici. Lug-ist duri Butavor. 1703. Fol. Ich entlehnte die Uebersetzung von f. Griger in seinen a Bemerkungen über das Sendschreiben des Ur. Freit. r. Reichlin: Meltegg an Se. Gnaden den Erzbischsfür freidung. 2. 1632. S. 20 ff.

wenn sie sich zur Würdigkeit einer solchen Gnade nur erheben wollten. Ich befand mich jest gleichsam im Centrum der göttlichen Gnade, von wo aus die erwärmenden Sonnenstrahlen der Wahrheit nach allen Richtungen hin mich durchsdrangen. Diese große Eroberung auf dem Gebiete des Glaubens wurde sofort von mehrern andern eben so bedeutungsvollen begleitet, bis ich endlich nach und nach in vollen Besitz der verlorenen Erbschaft Christi wiederum gelangte.

Ich war, theuerster Freund, mitten in diesem schweren Rampfe, und überzeugt wie nur irgend von der Alleinwahrheit der katholischen Kirche, doch immer noch zu schwach ob ber Gewalt ber alten Vorurtheile, mich für sie zu entscheiden, als ich im Aprile des verflossenen Jahres mich brieflich an Sie wandte und Ihnen einige flüchtige und — ich muß es leider befennen — leichtfertige Worte über meine neue Sinness anderung schrieb. Es war seit einer Reihe von Jahren, daß ich mich wiederum zum ersten Male vertrauungsvoll einem tatholischen Priester nahte. Dazumal ein großer Schritt für mich. Er war noch dazu in gewisser Beziehung eine Art wahrhaft frevelhafter Ausforderung der gottlichen Barmherzigkeit. Ich wunschte aus meiner brudenden Lage heraus-Die katholische Kirche stand in ihrer Heiligkeit warnend vor meiner Seele, nur umschimmert von alten Borurtheilen, ba, und ich hatte auf ber andern Seite zu großen Trost in mehrern religios = christlichen Vereinen in Paris geschöpft, welche übrigens in keinem kirchlichen Verbande weder mit der lutherischen noch reformirten Kirche standen, mir jedoch vielfach burch ihre Geistesausschweifungen miße fielen; daß ich es also von Ihrem Briefe abhängen lassen wollte, mich für die alte Mutterkirche, oder für die letteren religiosen Bereine zu entscheiben. Ich hatte Sie boch in dieser wichtigen Sache zum eigentlichen Schiederichter meines Gewissens und meiner kunftigen religiosen Richtung ermahlt. Die Biederkeit, mit welcher Sie die Sache des Katholicismus in Teutschland, namentlich in den lettern Jahren vertheidigt hatten, gab mir allen Muth hierzu. Vor Ihnen

war auf bem Gebiete ber katholischen Theologie wenig Seitens des Geistes gethan; viel Seitens des Wissens. Und diese Ihre genommene Richtung war mir eine Berechtigung mehr, mich an Sie zu wenden. Ich sah in Ihnen ben geistigsten Reprasentanten des Katholizismus in Teutschland, wie sehr ich auch solchen immer noch mit romischem Ultramontanismus für identisch hielt. Ich trug ein solches Verlangen mit Ihnen geistigerweise mich zu verständigen, daß ich in demselben Briefe, wie Sie sich noch erinnern werden, einen rein materiellen Freundschaftsdienst von Ihnen nachsuchte, die Druckbeforderung namlich meines kanonistischen Werkes über Ivo's Defret, welches ich in den zwei bustern Monaten der Cholera zu Paris geschrieben hatte, um bie zu mache Stimme meines Gewissens nur etwas zu beschwichtigen. Ihre entschiedene Liebe für gelehrte Arbeiten ließ mich erwarten, daß Sie mir mindestens auf diesen Theil des Briefes antworten wurden. Ich fand mich nicht getäuscht.

Die einfache aber liebevolle Sprache, in welcher Ihre Antwort abgefaßt war, und noch mehr die rührende Theilnahme, welche Sie mir hier bezeigten, hatte mich aufs außerste gerührt. Ich traf in Ihnen den Mann von fester Ueberzeugung, wie ich mir Sie vorgestellt. Ich zweiselte nun nicht mehr, daß es unserer Kirche an Rännern sehle, die lebhaft durchdrungen sind von ihrem heiligen Geiste.

Jest beschäftigte mich allein der Gedanke, mich immer mehr und mehr mit der Kirche gänzlich auszuschnen und die dem Christen vorgeschriebenen Tugenden auszuüben. Ich sing an, häusiger in die Kirche zu gehen und war so glücklich, zur trostreichen Ueberzeugung von der Wirksamkeit des Gebetes, namentlich für Dritte, zu gelangen, worüber ich so oft meinen Hohn ausgelassen hatte, und welches ich als einen einträgslichen Priesterbetrug anzusehen psiegte. Ich ging nun oftsmals mit dem sesten Vorsatze in die Kirchen, namentlich zu Paris, armen Leuten einige Sous zu geben, um für eine gewisse Person, unter welcher ich mich begriff, zu beten. Dabei war ich immer besorgt, diejenigen Leute herauszusuchen,

welche mir die würdigsten zu sein schienen. Ich zog wohl auch Erfundigungen hieruber ein. Aber es koftete mich viel, dieses zu thun. Ich machte wohl bisweilen binnen einer halben Stunde und noch långer einige Runden um die Kirche, ehe ich mich biefen Leuten nahete, um fie nur allein gu treffen. Denn ich wurde lieber vorgezogen haben, einen Diebstahl zu begehen, als Leuten in Gegenwart Anderer Gelb zu geben, um für mich zu beten. Ich gab nie bie fromme Geldgabe, ohne ihnen aufs ernsthafteste zu bemerten, daß sie gut beten souten. Und wenn ich alsbann die acht französische Antwort erhielt: « Tragen Gie kein Bebenken hieruber, mein herr, » so fühlte ich mich von einer unaussprechlichen Wonne durchdrungen und war wie neu geboren. Richt selten sah ich mich sofort genothigt, durch die nachste Thare auf der Stelle in den Tempel zu gehen, um hier dem Strome meiner Freudenthrånen freien Lauf zu laffen.

Mein Aufenthalt in Orleans, wohin ich mich Studien halber auf mehre Wochen im Juni vorigen Jahres begeben hatte, um eine Geschichte dieser für die teutsche Ration so merkwurdigen, von Clemens V. im Jahr 1305 gestifteten, Universität abzufassen, war mir vom größten Nugen und vollendete in gewisser Beziehung meine Verschnung mit der Kirche. Es war hier, wo ich so glucklich war, Seine Gnaben; den Hochwürdigsten Bischof bes Orts, Herrn Brumauld von Beauregard fennen zu ternen, einen durch seine hohen wifsenschaftliche Kenntnisse, wie durch seine edke und erkeuchtete Frommigkeit gleich ausgezeichneten Pralaten, einen ber murdigften Manner jenes alten erlanchten franzosischen Episcopats. Die überaus vaterliche Gute, mit welcher mich dieser erhabene und noch jugendlich rustige Greis von dreiundachtzig Jahren empfing, welchen ber Zanberglanz doppelter Wurde, sein hoher Wirkungstreis und sein in Gottesfurcht und heiliger Aufopferung für die Kirche unter den schwerften Prufungen der Vorsehung, zum Theil fern von dem heimathlichen Boden, gebleichtes Silberhaar mir so ehrwurdig machte, hatte mich auf das tiefste ergriffen. Jedes Wort, welches er mit so heiliger Weihe an mich richtete,

Kel wie ein stärkender Seelenbalsam in meine tief bewegte Brust. Welchen Trost schöpfte ich in den heiligen Umarmungen dieses würdigen Priesters. Im Laufe unserer wiederholten Unterredungen, welche sich über die wichtigsten Gegenstände aus dem Gebiete der Theologie und der Geschichte älterer und neuerer Zeit, die Tageserscheinungen nicht ausgenommen, wo es alsbann immer die kunftige Stellung des heiligen Stuhles zur Kirche war, exstreckten, und bei welcher Gelegenheit der Hochwürdigste Bischof mich nicht selten durch die schmeichelhaftesten Beifallsbezeugungen unterbrach, entsielen mir oft zahlreiche Thranen, welche nicht ermangelten, von benen des murdigen Bischofs mit dem rührenden Spruche begleitet zu werden: Man sieht, daß Sie ein Teutscher sind. Der würdige Mann wußte nicht, was in meinem Junern vorging. Hatte er bessen Tiefen schauen gekonnt, er wurde den Commentar zu meinen Thranen gefunden haben. Ich werde nie in meinem Leben jene sal= bungsvolle Unterredung mit ihm vergessen, in welcher ich ben Bischof: im ganzen Glanze seiner erhabenen und engelreinen Frommigkeit kennen lernte, und wo er mich, wie geführt von unsichtbarer Hand, in den Abgrund, der sich in meinem Herzen gebildet hatte, hineinsehen ließ. Nie habe ich mich in ähnlicher Lage befunden. Die Thranen in den Augen und die Zunge wie gefesselt, stand ich sprachlos auf der Höhe des großen Rampfes zwischen meiner alten und neuen Geistesrichtung. Raum war ich vermögend, trog bes großen Enthusiasmus, von dem ich im Augenblicke fur die Sache und für ben frommen Bischof ergriffen war, die wenigen Worte herzustammeln: «Monseigneur! Ware ich auch ein Ungläubiger ober Atheist, ich wurde ob solcher Schande errothen und zu Ihren Füßen niederfallen. Nein! Frankreich verdient keine solchen Bischofe.» Ich sah mich genothigt, die Unterredung auf der Stelle zu unterbrechen, ohne einmal herztichen Abschied nehmen zu können. Was ich in Gegenwart des Bischofs nicht zu thun vermochte, suchte ich nun in der herrlichen und majestätischen Kathedrale, welche er so vielfach verherrlicht

hat, und in welcher alle Tage sein frommes und gottgefälliges Dankopfer zum himmel hinaufsteiget, zu vollenden. stellte ich mich recht ins Angesicht Gottes und legte jene Gefühle, von denen ich noch ganz durchdrungen war, auf seinen Dankaltar nieber. Ueberaus glucklich, und gleichsam von neuer Rraft durchgoffen, kehrte ich alsbann in meine einsame Zuruckgezogenheit auf einen außerhalb der Stadt gelegenen Landsig zurkd, und nahm meinen Fenelon sogleich zur Sand, der mich für diesen Tag nicht mehr verließ. Der Bischof, der, wie es mir schien, durch die Art und Weise, wie ich die jedesmalige Unterredung zu leiten wußte, so manchen tiefen Blick in mein Inneres geworfen haben mochte, war nicht wenig über meine Aeußerungen, und noch mehr über mein unerwartetes Abtreten bei unvollenbeter Unterredung befrem-Nachmittags desselben Tages beglückte er mich burch det. eine gutige Nachfrage, mit dem sehnlichsten Wunsche, mich zu sprechen. Doch ich wollte den Tag mir felber überlaffen bleiben, und kehrte erst in der Frühe des andern Morgens jum Bischof zurud, wo wir in gegenseitiger gespannter Erwartung unsere gewöhnliche Unterredung mit gewohnter Heis terkeit und gewandter Vermeidung alles am Abende bes vorigen Tages Vorgefallenen hielten, wie sehr auch ein Zuråcktommen auf basselbe der Wunsch des wurdigen Pralaten gewesen zu sein schien.

Mehrere Beweise einer so rührenden Theilnahme machten mir den Bischof so lieb und theuer, daß ich ihn wie meinen Bater liebte, und da ich nie den Lieblingsgedanken meiner Jugend aufgegeben hatte, in den geistlichen Stand zu treten, welchen ich nur auf einige Zeit verlassen, um desto einheimischer auf dem Gebiete der Wissenschaften zu werden und andere entsernte Hilfswissenschaften zu studiren, deren Anwendung für die Theologie von großem Nupen sein konnte, so saßte ich sogar den Entschluß, in sein Seminar einzutreten, um mich hier zum geistlichen Stande vorzubereiten. Nur auf die dringenden Borstellungen dieses würdigen Bischofs, daß ich hier keine andere Befriedigung, wenn nicht die des Trostes der

Frommigkeit, sinden warde, stand ich ab von meinem Plane. Auch bat er mich stets nach Rom zu gehen. Aber nach Rom zu gehen. Aber nach Rom zu gehen für mich in jener Zeit! — Ich hatte Sibirien vorsgezogen. So voll war ich noch von Borurtheilen gegen Rom. Wie sollte es auch anders sein, da man mir die schrecklichsten Dinge, unter denen eine lebenslängliche Wohnung bei freiem himmel, Wasser und Brod in der Engelsburg die geringste Erwartung war, in unträglichster Gewisheit voraus bestimmt hatte.

Nie hatte ich geglaubt, daß der Wunsch dieses frommen und würdigen Bischofs nach kaum sechs Monaten in Erfallung Eine ähnliche und liebevolle Aufnahme erhielt gehen wurde. ich bei meinen fortgesetzten Reisen in Frankreich von den übrigen erlauchten Bischöfen bieses Landes. Ich schöpfte hier biefelben Trostungen ber Religion. Ihre Unterredungen werden mir stets unvergestich sein. Jede Erinnerung an Sie erneuert und erhaht ben Einbruck, ben sie mir zurückgelaffen. Ich dantte Gott nnaufhörkich für seine gnabige Schickung, wich mit so frommen und får sein Reich so feurig wirkenden Männern in so nahe Bernhrung gebracht zu haben. Mehrere von jenen würdigen Pralaten, und vor allen der von Orleans, werden ber stete Gegenstand meines Gebetes zu Gott sein. Ich habe ihnen schon manche heiße Thranen der Dankbarkeit gewibnet und werde solche ihnen noch lange mit gleicher Wonne nach-Wie drudend mußte nun aber meine Lage werben, um so mehr, da man mich nut einer so ausnehmenden Auszeichnung aufnahm, meinen reinen und feurigen Gifer für die Meligion bewunderte, und man mir wohl gar als einem tanftigen Bertheibiger der katholischen Sache Glud munschte. Auch erhielt ich ansehnliche Anerbietungen in manchen Diszesen zu bleiben, salls ich nicht vorziehen wärde, wie man mir überall rieth, nach Rom zu gehen.

Sie werden sich hierbei mit Recht fragen, verehrtester Freund, wie ich die Berichtigung meiner geistigen Lage unter ähnlichen Umständen noch länger habe anstehen lassen können. Es kostete mich allerdings viel Resignation hiezu. Doch ich scheute es, mich einem jener ehrwürdigen Bischöse zu offenba-

ren, aus Furcht, ihre beiligen Ueberzeugungen zu trüben, wiewol ich voraussepen konnte, daß ihnen ahnliche Falle keines. wegs fremd sein mochten. Auch fürchtete ich die zu große Strenge des franzofischen Beichtstuhls und besorgte, daß der väterliche Rath nach Rom zu gehen, dem ich heute allein meine Rettung verdanke, unerläßliches Gefet für mich werden mochte; -- ein Umstand, der damats mein Verschnungswerf leicht hatte scheitern machen konnen. Und boch wunschte ich nichts so sehr, nachdem ich einmal den festen Entschluß gefaßt hatte, nach Nom zu gehen, als verfohnt und mit reinen Fußen die Stadt der Apostelfürsten zu betre-In Marseille angelangt, wo ich vier Wochen lang über meine romische Reise rathschlagte, empfand ich ein uns widerstehliches Verlangen nach Ansschnung. Die einige Tage vor der anberaumten Abreise angelangte, sofort aber widerrufene Rachricht von dem Untergange des Dampfschiffes auf der Rhone, sammt Ladung und Menschen, trug viel dazu bei, biefen Entschluß bei mir zur Reife zu bringen. indessen Unglauben oder war es dunkle Ahnung des größeren Seelengluckes, welches mich in Rom erwarten sollte, ich faßte nochmals den kuhnen und unchristlichen Entschluß, mich uns verschnt den Wogen anzuvertrauen, indem ich mich mit der heiligen Hoffnung troftete, jene Hand, welche mich im reinsten Suchen nach gottlicher Wahrheit durch so wunderbare Leis tungen in den engen Raum eines Schiffes geführt, wurde mich auch wohl in bas große Weltgebaube bes Schiffleins Petri, wozu ja der Eingang fo leicht und so hehr ift, einführen. Ich traf keine anderen Anstalten, als daß ich den Tag vor meiner Abreise nach Notre Dame de la garde, einem außerhalb der Stadt auf einem hohen und steilen, bas blaue unermestiche Meer majestätisch beherrschenden Berge gelegenen Walfahrtsorte der heiligen Maria ging, von wo aus sie oft ihre Gnadenblicke auf in Gefahr gerathene Schiffer geworfen, um sie, jenen erhabenen Leitstern ber Meeredsegler, um eine ahnliche Gnade in ahnlichem Falle anzustehen. tragte ich meinen Schneiber zu Marfeille, eine alte Befanntschaft bes Kollegiums von Juilly, im Falle einer unglücklichen illeberfahrt meiner Familie die Nachricht hiervon zu überbringen, da ich es nicht wagen konnte, ihr meine Reise anzuzeigen. Eine Nachricht, welche sie mehr erschüttert haben würde, als meine Todesanzeige.

Ich fam, mit Ausnahme ber Seefrantheit, gludlicher Weise in Rom im Anfange des Monats Marz an; in Anwandlung sonderbarer Gefühle. Zufolge bes alten Sprüchworts: Der erste Eindruck ist der beste, hatte ich auf der Stelle Rom verlassen mussen, so wenig fand ich mich hieruber zufrieden Hieran war allein das urplötzliche Wiederaufleben meiner protestantischen Ansicht vom Christenthume und somit vom Katholizismus, ba es ausser der katholischen Kirche kein wahres Christenthum mehr geben kann, Schuld. Die Vorstellungen, welche die Reformatoren an Rom anknupften und die sich in ihrer schroffen Herkommlichkeit auf die Gegenwart fort= gepflanzt haben, machten wiederum in mir auf. Sie sollten nun ihre Probe für immer bestehen. Es schien als wollten sie sich vor ihrem Gerichte auf einige Zeit an mir noch Fur den Augenblick suchte ich etwas anderes, als schönen Himmel, großartige Alterthumer und herrliche Kunst-Ungeachtet ber vielen Empfehlungsbriefe an mehre ansgezeichnete Stanbespersonen, Kardinale u. f. w., welche ich mit mir führte, machte ich doch keinen Gebrauch von ihnen. Sie wurden mir in meiner Lage auch wenig genützt Ich hatte sie nur zu meiner letten Reserve mitge-Ich wollte vorerst meine Gewissensangelegenheit bestmöglichst zu Ende bringen und alsdann sehen, was weiter anzufangen sei.

Ich flopfte nun hie und da an die Thuren. Sie dffneten sich, aber nicht nach Wunsche. Ungeachtet der herzlichsten Einladungen flopfte ich doch nicht mehr zum zweiten Male an dieselben Thuren. Im vollen Unmuthe hierüber kehrte ich nun zu meiner lebensfrohen und heitern Reisegesellschaft zurück, von welcher ich mich einige Tage unter dem Vorwande von Geschäften weggestohlen hatte, und beschloß, mit ihnen

n auf Roms Ruinen alter und neuer Zeit im schönen Traume , einige Stundchen zu verschwelgen, um dann vielleicht für immer u Abschied zu nehmen, in der Hoffnung, mindestens einige schone und lustige Scenen für einen philosophisch = politisch = religiosex Roman: Der Teufel auf Reisen, dessen Abfassung zu dieser Zeit einer meiner Lieblingsgedanken war, und der die Resultate meiner neuen geistigen Richtung darstellen follte, zu erhalten und mich somit für meinen Aufenthalt in Rom , zu entschädigen. Fast wurde ich Rom verlassen haben, hatte es nicht ein besonderer Umstand verhindert. Ich wohnte, mit einem jungen franzosischen Artisten zusammen, der bie ganze Leichtfertigkeit seiner Ration in Bezug auf religiose und politische Ansichten theilte, und sie auch wohl mit jenem franzde sischen Selbstgefühle bei jedem Menschen geltend machte. Bei der Ruckfehr in unsere Wohnung empfing und nicht selten die Wirthin mit der freundlichen Unfrage, wie uns die Rirchen Roms und die gottesdienstlichen Ceremonien gefielen. war nämlich mitten in der Fastenzeit, wo Rom den feierlichsten Anblick gewährt. Ich nahm nun stets die gute Frau gegen den Hohn des kunstverlagnen Kunstlers in Schut; ein Umstand, der mir ihr ganzes Zutrauen erwarb. Sie fing nun an, mir von den angesehensten Fremden zu erzählen und lobte vorzüglich die Teutschen und Flamlander wegen ihres ruhigen und religiosen Charafters und betheuerte mir, nie wieder einen Franzosen in ihr haus aufnehmen zu wollen. Die Unterredung siel unter andern auch auf Herrn Schlosser von Frankfurt am Main, der nach seinem Rucktritt in die katholische Kirche eben in meiner Stube gestorben war. Sie konnte mir nicht Gutes genug von seinem liebevollen Charafter erzählen, so wie von einem seiner besten Freunde, dem ehrwürdigen Pater Kohlmann von der Gesellschaft Jesu, der fast alle Tage ihn in seiner Krankheit besucht habe. Beim Worte Jesuit spitte ich nicht wenig die Ohren, ließ sie ein wenig einhalten und verlangte einige weitere Erfundigungen über diesen Pater. Sie fielen so gunstig für ihn aus, daß ich sogleich ein großes Berlangen fühlte, diesen murdigen Mann kennen zu lernen,

seine Gnaden, der Hochwürdigste Erzbischof von Bordeaur, Graf Cheverus, ehemaliger Bischof von Boston in Amerika, mir so außerordentlich viel Gutes von einem teutschen Jesuiten und Missonäre, der gegenwärtig Prosessor in Rom sey, erzählt habe, und mir auch, außer den Empfehlungsschreiben an Ihre Embnenzen die Kardinäle Weld und Macchi, ein drittes an ihn mitgeben wollte. Letteres lehnte ich freundlichst ab, da ich die Jesuiten mehr fürchtete als liebte, und der Meinung war, man müsse sich nicht die Hände mit solchen Leuten verbrennen.

Bis jest hatte ich noch nie einen Jesuiten als Orbensmitglied gefannt. Ich verdanke zwar die Erziehung meiner Jugend einem ber verdienstvollsten Manner dieses Ordens, bem jebem Schlesser so bekannten Kohler, einem Manne, bem ber Ruhm gebührt, ber Erste gewesen zu sein, der ein solides Studium der orientalischen Sprachen in Schlessen, noch vor ber Vereinigung der protestantischen Frankfurter Universität mit der fatholischen ehemaligen Jesuiten - Afademie von Bredlau im J. 1811, verbreitete. Köhler hat sich unsterbliche Berdienste um das Erziehungs = und Unterrichtswesen in Schlessen erworben, welche von Protestanten wie von Katho-Die Regierung stellte ihn spater an lifen anerkannt werben. die Spite des katholischen Kollegiums in Breslau, ein ehemalis ges Besithum der Jesuiten, jest Ratholifen und Protestanten geoffnet, und ertheilte ihm zugleich die Professur der orientas lischen Sprachen und ber biblischen Eregese an ber fatholische theologischen Fafultat ber nun gemischten Universität. Die Liebe dieses Mannes, welche ich und mein Bruder spater fo schmählich verkannten, verließ mich nie, obschon er auch selber vom theologischen Lehrstuhle herab noch in einem Alter von sechs und achtzig Jahren gegen uns und unsere geistige Richtung fampfte, ungeachtet der herben und für einen mit fo wahrem Ruhme gefronten Veteranen gewiß schmerzlichen Erfahrung, hierdurch Gegenstand der bittersten Beurtheilung Seitens' ber Ratholiken und Protestanten geworden zu sein. Ich erinnere mich seither stets mit großer Freude, wie derselbe

wurdige Mann einmal meine liebe Mutter, eine Fran von wahrhaft altem Glauben, zu sich rufen ließ, und sie in den herzlichsten Ausdrücken ersuchte, doch uns beiden recht ans herz zu sprechen und uns von der gefährlichen Bahn, welche wir betreten hatten, zurückzurufen, ba ja eine Mutter, wie sie, so Unsere Mutter, vielleicht in der findliche viel vermöge. sten Unbefangenheit ihres Herzens mit uns über so manche Punkte einverstanden, war jedoch so fest von der Wahrheit und Heiligkeit ber katholischen Kirche überzeugt, daß fie uns ofters mit einer so heiligen Ueberzeugung und in den ernstesten Worten betheuerte, die uns bald entrusteten, bald ein Lächeln abforberten, doch immer tief erschütterten, daß, falls wir durch Zureden oder andere Motive je so frevelhaft sein sollten, die Religion zu andern, sie und auf der Stelle verlassen, nicht mehr für ihre Sohne halten und, Tollte sie auch ins größte Ungluck gerathen, lieber ihr Brod mit Händearbeit verdienen ober von Hause zu Hause erbetteln, als bei uns bleiben wurde, mochten wir auch noch so große Manner geworden sein. Sie ging alle Morgen in die erste Frühmesse und betete für uns, daß Gott vor solchen Gedanken uns bewahren moge.

į

.

\*\* \*\* \*\*

5

1

į

ľ

3

3

1

Nach den Erfahrungen, welche ich gegenwärtig über die Jesuiten gemacht, ist Köhler seines großen Ordens würdig. Ich belächelte manchmal seinen frommen Wunsch, welchen er mir oft mit einer ergreifenden Einfalt aussprach, vor seinem Tode nur noch so glücklich zu sein, im Kleide des Ordens zu sterben. Ohne alle Nachrichten von Hause, weiß ich nicht, ob es der Borsehung gefallen hat, diesen edeln und unermüdslichen Kämpfer der Wahrheit zu sich zu rufen. Glücklich würde ich mich schäßen, wenn ihn diese wenigen Zeilen noch antressen tönnten. Sonst mögen sie ihm wenigstens eine kleine Opfersgabe des Dankes auf seinen von den Verdiensten des Gerechten umschatteten Grabhügel sein.

Nach mehrtägiger Berathschlagung entschloß ich mich nun endlich, gleichsam wie angefeuert von einer innern Stimme, den Pater Kohlmann aufzusuchen. Der Gedanke, vor den

erbichteten Klippen so mancher gefährlichen Bekanntschaft glucklich vorübergeschifft zu sein, ermuthigte mich auch, die Bekanntschaft des Pater Kohlmann zu machen. Es kostete mich jedoch viel, alle Praventionen zu überwinden. Mehr als zwei Stunden tummelte ich mich vor dem Jesuiten-Rollegium herum. Ich sah es von allen Seiten an, verließ es wiederum auf einige Zeit und ging während dem bald in diese, bald in jene Rirche im inbrunstigen Gebete zu Gott, er moge mir doch auch bei dieser Bekanntschaft mit seiner Gnade und seinem Schupe beistehen, um so mehr, ba es die letzte in Rom Behufs meines Berschnungswerkes sein sollte. Endlich betrat ich das famose Haus mit der festen Resignation, auf alles gewärtig zu sein. Zum Gluck traf ich den Pater zu Hause. Man führte mich zu ihm durch zwei große Gange und wie schlug mir das Herz! Es war mir nichtfanders, als sollte ich zum Gerichte geführt werden. Ich nahm ben Pater scharf ins Auge, richtete einige unbedeutende Fragen an ihn, und überzeugte mich auf der Stelle, daß jene frommen Zellenbewohner mit Riemand Underem beschäftigt waren, als mit Demjenigen, von dem fie auf eine so schone Weise ben Namen tragen.

Ich schüttete nun mein ganzes Herz ihm aus. Ich fand in seiner Brust ein teutsches Herz, und das war genug, mich ihm ganz anzuvertrauen. Er sprach mir eine so offene, edle und theilnehmende Sprache, wie ich von Ihnen, theuerster Freund, in den Augenblicken der Prufung in Ihren wenigen liebevollen Briefen zu hören gewohnt war. Die Aehnlichkeit zwischen Ihnen Beiden war so schlagend und überraschend, daß, wenn ich nicht gewußt hatte, Pater Kohlmann stunde vor mir, ich festen Glaubens gewesen ware, mich mit Ihnen zu unterhalten. Welche Ueberraschung und welchen Seelens genuß mußte mir dieses gewähren! So ist es doch mahr! Edle Seelen in teutschen Herzen begegnen sich überall unter allen Himmelszonen und sind stets dieselben. Meine Liebe zu Pater Kohlmann steigerte sich auf der Stelle zum reinsten Enthusiasmus. Ich dankte Gott, daß er mir Sie, theuerster Freund, nach bem ich seither so unendliches Verlangen getras

gen, und vor dem ich mich nur auf einige Monate zurückgezogen, um ihn nicht an den Leiden meiner Seele theilnehmen zu lassen, durch einen so edeln Stellvertreter und noch dazu auf Roms heiligem Boden ersetzt habe.

War ich von einer Art himmlischer Freude ob des Glückes, des Pater Kohlmann Bekanntschaft gemacht zu haben, wie nur irgend durchdrungen, so ergriff mich in demselben Augensblicke ein nicht minder tiefes Schmerzgefühl, daß ein so edler Mann, der so sehr zu meiner Seele sprach und die Tiefe meines Herzens erforschte, gerade ein Jesuit sein mußte. Beim ersten Abschiede von ihm und nach einigem reisen Nachsbenken hierüber wurde ich indessen bald gewahr, daß die edle Kraft seiner Seele nur eben in der Kraft seines Ordens ihren Grund habe. Und ich versöhnte mich auf der Stelle mit diesem neuen Borurtheile.

Meine zwei, drei folgenden Besuche wurden mit jedem Male interessanter. Noch hatte ich keine folgenreichen Schritte bei ihm gewagt. Sie sollten einem feierlicheren Momente vorbehalten sein. Es war nämlich kurz vor der heisigen Boche, wo sich jährlich die geistlichen Exercitien des heiligen Ignatius von Lojola zu machen pslegen. Sie dauern acht Tage, die des Eintritts und Austritts nicht mit eingerechnet. Der Pater sah es wohl meiner bewegten Seele an, daß sie einige Ruhe und Sammlung nöthig hatte. Er machte mir sosort das gütige Anerbieten, die auf den 25. März anberaumten Exercitien mitzumachen, und versprach mir von ihnen vielen Seelentrost.

Ich hatte die großen Wirkungen ähnlicher geistlicher Exerstitien schon in Frankreich kennen gelernt und war auch nahe daran, auf Anrathen und Empschlen Seiner Gnaden, des Herrn Bischofs von Orleans, solche zu St. Sulpice in Paris auf dem Landsitze zu Iss verstossenen Jahres zu versuchen. Aber eine ähnliche Retraite bei Jesuiten zu machen und zwar unter so harten Verbindlichkeiten schien mir das größte Wagestück zu sein, was ich je in meinem Leben zu bestehen haben sollte. Ich traf demnach alle möglichen Auswege, um dieses

Anerbieten von mir zu weisen. Ich schob bald innere Unwürdigkeit, bald die mir unerreichbare Disposition, die zu einem so feierlichen Afte erforderlich sei, bald endlich wichtigere Geschäfte vor. Inzwischen bat ich mir einige Tage Bedenkzeit Es war nämlich Mittwoch, und am Montage der folgenden Woche sollten die Exercitien schon anfangen. auch hier siegte mein Muth und ich benachrichtigte Sonnabends fruh den Pater, daß ich entschlossen sei, sein Unerbieten anzunehmen. Ich betrat nun das Exercitienhaus zu St. Eusebius, aber mit welcher Erwartung! — Ich war ber festen Ueberzeugung, kaum drei Tage in ihm verbleiben zu konnen. Mehr von Neugierde als von andern Gefühlen getrieben wollte ich doch die so viel besprochenen Jesuiten in ihrem Innern etwas kennen lernen, um so mehr, da man mir selber in Wien so viel Ungunstiges über ihre Exercitienhäuser erzählt hatte. Ich hoffte mindestens, Falls ich salva cute davon kame, einen interessanten Zeitungsartifel hierüber liefern zu konnen. Auch hatte ich meinen französischen Freund, von dem ich mich unter dem Vorwande einer Landreise verabschiedet hatte, beauftragt, mich bei einer gewissen Person ernstlich zu erfragen, wenn ich den zwölften Tag nicht zurückgekehrt sein sollte.

Wie fand ich mich aber überrascht! Das heilige Stills schweigen, welches im Innern dieses freundlichen Hauses herrscht, sprach ganz zu meiner Seele. Der gute Anfang verhieß sogleich ein gutes Ende. Man führte mich in die fleine aber geschmackvolle und gemuthliche Kapelle, welche durch ihren gothischen Anstrich ausserordentlich viel beitrug, die beseligenden Vorträge des frommen Redners zu erhöhen und die Frommigkeit in den Herzen der Anwesenden zu erwecken und zu nahren. Im Hintergrunde der bescheidene Reds nerstuhl, und vor ihm das Bild des Gefreuzigten auf einer geschmackvollen mit grunem Tuche überkleideten Erhöhung — gewährte mir dieses einen erquickenden Anblick, und fesselte meine Seele, wenn sie oftere von dem Munde des Redners floh, um auf den Berg des großen Dulders sich einige Minuten zurückzus zichen und hier Muth zu schopfen, seinem Beispiele zu folgen.

Der erste Vorbereitungsvortrag nahm mich ganz in Anspruch und verschenchte alle Unruhe aus meiner Seele. Die klare und lichtvolle Darstellung über den hohen Zweck der Erercitien, so wie die gemüthvolle und salbungsreiche Anrede an die Anwesenden, sich zu entsernen, wenn sie nicht Muth und Kraft genug haben sollten, diese Erercitien mit der vom großen Urheber, dem heiligen Ignatius, verlangten Dispossition und Absicht zu machen und zu vollenden, hatte den gewünschten Eindruck auf mich und ließ mich nicht zweiseln, in ihnen jene Befriedigung zu sinden und jene Seelenstärke zu erhalten, nach welcher ich so oft mich geschut und zu deren Erlangung ich auch seit mehrern Monaten so viele und so ernste Vorbereitungen getrossen hatte.

Ich erinnerte mich hierbei gang vorzüglich eines Ihrer letten Briefe, verehrtester Freund, in welchem Sie mir auf meine Zweifel über die Gedeihlichkeit der Seminarien im Allgemeinen antworteten und die schone Aeusserung machten, daß es nichts Herrlicheres und der Weihe des Priesters mehr Entsprechendes gebe, als nach vollendeten Universitätsstadien sich auf ein oder zwei Jahre in ein geistliches hans zuruckzuziehen und hier in heiliger Ginsamkeit und in steter Beschäftigung mit Gott sich zu seinem hohen Berufe vorzubereiten. Sie verfehlten nicht, mit Recht ein tadelndes Wort über die allzu große Strenge und Einseitigkeit der französischen Seminarien sowohl in Bezug auf die Art und Weise, die Frommigfeit bei ben Schulern zu entwickeln, die feineswegs bas tiefe religiose Gemuth i des Teutschen befriedigen durfte, als in Betreff ber in ihnen vorgetragenen Lehrgegenstände, welche hinter den Fortschritten der Wissenschaft unserer Zeit weit zurückgeblieben sind, fallen zu lassen. Um nicht über ben lettern Fehler der franzosischen Seminare zu sprechen, der zu allgemein anerkannt ist, und zumeist vom ehrwurdigen Rlerus selbst, so überzeugte ich mich sogleich schon nach bem dritten Exercitientage, daß Sie nicht minder einen tiefen Blick in den ersten Fehler der französischen Seminarien geworfen, auch daß die ehrwürdigen Näter der Gesellschaft Jesu, jene

ì

großen Renner der, moralischen Gebrechen der menschlichen Ratur, ihm sehr gut zuvorzukommen gewußt haben.

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Wonne ich in ber Art und Weise, die Exercitien zu leiten, gefunden. Die hochsten Wahrheiten der Religion werden hier in einer so liebevollen Sprache und auf eine so anziehende, auch bas verharteiste Herz des Sünders erschütternde Weise vorgetragen und erläutert, und auf der andern Seite mit der größten Umsicht und Weisheit alles vermieden, was dazu beitragen konnte, die Last des Sunders zu sehr zu erhöhen, daß ich nun gar keine Schwierigkeit mehr fand, auch in die hochsten ascetischen Forderungen einzugehen. Mit einem Worte, man befindet sich am Fuße bes Delberges in Gegenwart aller jener Leiden und Schmerzen, von denen das Herz des reumuthigen Sunders nur durchdrungen sein kann, und man nimmt muthig und freudig, unter ahnlicher Leitung und Zusprache, das Kreuz auf sich, um dem Herrn auf seinem Wege nach dem Bollbringungstode zu folgen.

Schon am vierten Tage der Exercitien befand ich mich in einer Lage, die ich Ihnen nicht beschreiben kann. Ich war gänzlich aufgerieben. Meine alten Leidenschaften erneuerten nochmals den alten Kampf und brachen in helle Flammen aus. Doch ich versuchte nun mit aller Entschlossenheit den letzen Anlauf und trat siegreich und belohnt aus ihm hervor.

Ich kann nicht umhin, verehrtester Freund, Ihnen einen Umstand zu erzählen, der Ihnen vielleicht ein geheimes Lächeln abfordern wird. Den zweiten Tag der Erercitien übersiel mich ein großes Kopfweh. Ich vermißte dessen Ursache. Ich glaubte es in dem wollenen Kopfkissen zu sinden und verztauschte demnach solches mit meinem Flausrocke, den ich mitzgenommen hatte. Doch diese Veränderung hob keineswegs das Uebel. Erst als ich so glücklich war, meinen Beichtvater zu erhalten, den Pater Kohlmann, der leider zwei Tage später kam, als ich es wünschte, verschwand es.

Ich werde mich stets der rührenden Scene erinnern, wo ich den Pater ganz in jener Unbefangenheit des Herzens, welche

der hohe Aft der Beicht erfordert, und den der geistreiche Pascal, die Krone des Port-Royal, auf eine so bewunderungswürdige Weise dargestellt hat11), in Bekanntschaft mit meiner geistigen Lage, die er bisher mehr geahnt als gekannt hatte, setzte. Ich werde mich stets der heißen Thranen erinnern, welche wir beide geweint und welche uns beiden so vielen Trost gegeben haben. Doch in welche Lage wurde ich wieberum versetzt und zurückgeschleudert, als mir berselbe Pater, ber mit einer so theilnehmenden Sprache mir zugeredet und Muth eingesprochen hatte, mir entgegnete, er werde morgen in aller Fruhe wieder fommen und mir den Troft der Religion bringen, dessen ich bedurfte und den ich so sehr erflehte. Welche schrecks liche Racht hatte ich nun zu bestehen! Doch sein Muth und seine liebevolle Sprache und die Erleichterung, die ich bereits in dem heiligen Afte gefunden, trosteten mich und gaben mir Starfe, noch diesen letten Moment in aller Ergebenheit Gottes zu erharren.

Der Pater erschien in der Frühe des andern Morgens, wie er mir versprochen. Er forderte mich sofort auf, meine Beichte zu vollenden. Auf die Frage, ob ich ganz von den Lehren der katholischen Kirche überzeugt wäre, welches ich mit der feierlichsten und heiligsten Ueberzeugung betheuerte, von der der ehrwürdige Mann in meinen Unterredungen bereits so viele Beweise erhalten, ertheilte er mir die Lossprechung mit der Bemerkung, daß ich in den Kirchenbann verfallen sei und von ihm erst befreit werden müßte. Ich wußte es wohl und kannte diese Strafe mehrfällig aus der Geschichte; hatte auch wohl so manchmal über sie gewißelt. Doch ich erkannte mein Unrecht und unterzog mich auch dieser frommen kirchlichen Institution.

Wie gestärkt war ich nach vollendetem Akte! Meine physsischen Lebenskräfte empfanden den ganzen Kampf und die

Die Stelle ist citirt von Möhler: Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten. Mainz 1832. S. 224 sf.

Leiden meiner Geistestrafte. Erst als diese versöhnt waren, und der ehrwürdige Pater mir gleichsam zum Siegel hierfür den Versöhnungstuß in frommer und brüberlicher Umarmung ertheilt hatte, schienen jene, besänftigt hierdurch, in ihr altes Gleichgewicht wiederum zurückzutreten. Es war nach einer Reihe von Jahren, daß ich zum ersten Male wiederum von ben heiligen Saframenten unserer Kirche Gebrauch machte. Ich hatte Jesus in seinen Lehren, wie er sie ber Welt hinterlaffen, verkannt; - und murbe burch einen Priester einer Gesellschaft, welche so würdigerweise den Namen Jesu trägt, wiederum mit ihnen versöhnt; wie ich auch den ersten und hohern Religionsunterricht aus ben Handen eines Priesters berselben Gesellschaft erhalten. Ich hatte mich von Rom verirret, und wurde in Rom mit Rom versöhnt. Welcher Gebante! - Go mar ich nun so glucklich, einen meiner heißesten Wünsche in Erfüllung gegangen zu sehen, welchen ich so oft in wahrer Inbrunst des Herzens zu Gott gemacht, vor dem Eintritte in mein dreißigstes Jahr aus meiner unglucklichen schwankenden Glaubenslage herauszutreten.

Geboren am grünen Donnerstage, den 11. April 1804, seit dem 28. April 1824, wo ich meinen theologischen Studien entsagte und sie gegen die der Philosophie und Rechtsgelehrssamkeit vertauschte, obschon mit unwiderstehlichem Drange immer auf dem Gebiete der Theologie wirkend, in stetem Kampfe mit mir und der Kirche, war ich doch so glücklich, an dem Mittwoche der Charwoche den 3. April 1833, mich mit mir und mit der Kirche wiederum auszusöhnen.

Doch welches noch größere Glück sollte mir wenige Zeit später zu Theil werden! Ich sollte so glücklich sein den heiligen Bater zu sprechen. Welche Gefühle durchdrangen mich, als ich mich dem hehren Stellvertreter der ersten Macht der Welt, von der und durch welche alle übrigen erst ihre Weihe erhalten und bestehen, nahete. Nie habe ich ein ähnliches Glück empfuns den, als in der kurzen Unterredung, deren mich der heilige Vater würdigte. Welche edle Herablassung Seitens des Vasters der Christenheit, mit der er mich empfing. Eine solche

Würde auf dem Haupte eines Mannes, der keinen andern Geburtsglanz für sie aufzuweisen hat, als den, welchen er in der stillen Einsamkeit des Klosters und in steter Beschäftigung mit Gott eingeerntet hat, geziert und erhöhet durch einen sansten und liedevollen Charakter, ähnlich jenem, dessen Stellvertreter er auf Erden ist, hat eine unbekannte Zauberkraft, welche nur empfunden werden kann. Durchdrungen vom reumisthigsten Schmerzgefühl und unsäglicher Wonne, warf ich mich, getrieben von unbekanntem Drange, zu den Füßen dieser hehren Macht und legte hier unter den innigsten Thränen der Reue und der Freude in der Gegenwart meines Gewissens und meines Gottes jenes edle Selbstbekenntniß ab, welches Fenelon kurz vor seinem heiligen Tode gemacht und als seinen Schwanengesang der Nachwelt hinterlassen hat 12).

<sup>12)</sup> O église romaine! ô cité sainte! o chère et commune patrie de tous les vrais chrétiens! il n'y a en Jesus-Christ ni Grec, ni Scythe, ni Barbare, ni Juif, ni Gentil: tout est fait un seul peuple dans votre sein; tous sont concitoyens de Rome, et tout Catholique est Romain. La voilà, cette grande tige, qui a été plantée de la main de Jesus-Christ. Tout rameau, qui en est détaché, se slétrit, se dessèche et tombe. O mère, quiconque est eufant de Dieu, est aussi le votre. Après tant de siècles vous êtes encore séconde. O épouse, vous ensantez sans cesse à votre époux dans toutes les extrémités de l'univers! Mais d'où vient, que tant d'enfans dénaturés meconnaissent aujourd'hui leur mère, s'élèvent contre elle, et la regardent comme une marâtre? D'où vient que son autorité toute spirituelle leur donne tant d'ombrage? Quoi! le sacré rien de l'unité, qui doit faire de tous les peuples un seul troupeau, de tous les ministres un seul pasteur, sera-t-il le prétexte d'une suneste division? Serions-nous arrivés à ces derniers temps, où le fils de l'homme trouvera à peine de la foi sur la terre? Tremblons, mes très-chers frères, tremblons, de peur que le règne de Dieu, dont nous abusons, ne nous soit enlevé, et ne passe à d'autres nations, qui en porteront les fruits. Tremblons, humilions - nous, de peur que Jesus - Christ ne transporte ailleurs le slambeau de la pure soi, et qu'il ne nous laisse dans les ténèbres dues à notre orgueil. O église,

Anch ich rief in meinem Herzen in gleicher heiliger Begeisterung aus: D heilige romische Kirche! o heilige Stadt! o theures und gemeinsames Vaterland aller wahren Christen! o Kirche, von wo aus Petrus in Ewigkeit seine Brüder stärken und befestigen wird! könnte ich, wenn ich dich je vergesse, mich selbst vergessen! möge meine Zunge vertrocknen, und unbes weglich mir im Munde bleiben! Bis zu meinem letzen Athems zuge wirst du der stete Gegenstand meiner Freude und meiner Lobgesänge sein!

Ich rufe nun auch dieses heilige Bekenntniß allen meinen Mitchristen, namentlich den Teutschen, zu. Konnte ich euch, theure Freunde, die wir uns so oft mit der wahnhaften Chimare von Nationalfirchen beschäftigten; - könnte ich euch, Freunde, und vor allem Dir, geliebtester Bruder, der Du mit dem unbescholtensten Eifer und im reinsten Suchen nach Wahrheit nach diesem Phantome rangest, die Trostungen zus senden, welche ich zu den Fußen des heiligen Vaters empfangen. Ihr wurdet wahrlich in einen gleichen Freudenjubel mit mir ausbrechen und euch wiederum so fest und so innig an die heilige Kirche von Rom, die Mutter alles geistigen Lebens, an= schließen und in ihrem Schooße jene Befriedigung erhalten, die Ihr, wenn auch nicht getrennt von ihr, so doch in losem und beveutungsleeren Verbande mit ihr, in den schmahlichen Fesseln des Fluches finden zu konnen vermeintet. Dir namentlich, theurer Bruber, und Euch, murdige Freunde und Seelsorger Schlesiens, Gilge, Neukirch, Ober und Pohl, überbringe ich den heiligen Munsch bes Vaters ber Christenheit, auch Euch einstens in seine heiligen apostolischen Umarmungen aufnehmen zu konnen. Moge Euch dieser Wunsch und ber apostolische Segen, welchen ich für Euch von Ihm erflehet, Guern innern Seelenfrieden

d'où Pierre confirmera à jamais ses frères, que ma main droite s'oublie elle-même, si je vous oublie jamais! que ma langue se sèche à mon palais et qu'elle devienne immobile, si vous n'êtes pas jusqu'au dernier soupir de ma vie le principal objet de ma joie et de mes cantiques!» La vie de Fenelon par Mr. le Cardinal de Bausset. T. II. p. 170 sq.

wiederum zurückgeben und Euch mit Euch selbst und mit der Kirche versöhnen und in diese heilige Harmonie, das schönste Geisterband, bringen, welche allein das Glück und die Seligsteit frommer und vom Geiste des Herrn erleuchteter Christen bildet.

Noch hatte ich ein Wortchen über vorliegendes Werk zu sagen. Es war zu St. Eusebius, wo ich die Frucht einer geistigen Zurückgezogenheit erkannte, wo ich meiner geistigen Berschnung die Krone aufsette. Was ist nun ein Seminar anders, als eine fortgesette und stete geistige Zurückgezogensheit, welche nur durch weise Vertheilung von geistigen Studien unterbrochen oder besser zu sagen erhöhet und gewürzet wird?

Ich erkannte nun, daß es wohl ein anderes und unfehle bareres Mittel gebe, als selbst bas heiligste, teuscheste unb gludlichste Band der Ehe, wie ich früher in meinem Werte über den Priester - Colibat so sehr der Meinung war 13), dem gefallenen Priesterthum unserer Tage seinen behren Glang, seine alte Wurde und seine wahre himmelsbestimmung wieder zu ertheilen. Das Priesterthum unserer Zeit hat bereits, zum. Theil durch die blinde Gewalt der Umstände, zu große Schritte zu seiner Berweltlichung gemacht. Die Ehe wurde sie nur vollenden und ihm auch den letten Charafter der himmlischen und gesellschaftlichen Weihe abstreifen. Dem in den Entwicke lungsgang des menschlichen Geistes der drei letten Jahrhunderte etwas tiefer Blickenben wird es kaum entgangen sein, daß ber Protestantismus in geistiger und gesellschaftlicher Beziehung nur allein durch die Che seiner Priester untergegangen sei; wie er denn auch nur mit ihr und in ihrem Interesse entstehen konnte. Ein Gedanke, welchen ich bei Abfassung meines Werkes so sehr verkannte, wo ich nur, wenn auch mit der gewissenhafe testen Treue des Geschichtforschers, der historischen Entwicke lung des Instituts der Priesterehelosigkeit nachging, ohne übrigens dessen allseitige gesellschaftliche Folgen reiflich zu er-

<sup>13)</sup> Die Einführung der Priesterehelosigkeit und ihre Folgen. Altenburg 1828. 3 Bände 8%.

msägen; was ich auch wohl in einem Alter von kaum viermndzwanzig Jahren, wo ich mit aller Leidenschaft der Jugend ein unter den Prufungen der Jahrhunderte herangereiftes ge-:sellschaftliches Institut betrachtete, nicht vermochte. Ich theilte hierbei die Verirrung so mancher großen und edlen Geister ber früheren Jahrhunderte der Kirche, die den alten Krebs= schaden der Entsittlichung des Priesterthums durch das Palliativ= mittel der Ehe heben wollten, welches ihn aber nur noch årger machen mußte. Hat der Colibat, namentlich in früherer Beit, allerdings einige Schandflecken in ber Geschichte zurudgelassen, welche bas Auge bes moralischen Menschen tief be-Leidigen, so hat er anderseits der Kirche noch herrlichere Glanz= epochen bereitet und noch größere Dienste ber menschlichen Dem Colibate ihrer Priester und dem Besellschaft erwiesen. hieraus wie aus reinster Quelle entspringenden gesellschaft= lichen Heroismus so vieler ehrmurdigen und ausgezeichneten Pralaten verdankt sie in den feierlichsten Augenblicken ihrer Prufung, welche die Vorsehung als einstweilige Weltgerichte, . als Vorbedeutung einer ernsten Zukunft zu verhängen pflegt, ihre Erhaltung und die Abwendung des Gerichtes. und in so verschiedenen Jahrhunderten ist durch den sittlichen Gifer und durch das sittliche Vorbild der Priesterschaft neues Leben in die verpesteten Lebensadern der menschlichen Gesellschaft gestromt! Die Entartung der menschlichen Gesellschaft hat nie die Entartung des Priesterthums zur Folge gehabt. Rur dann erst, wenn die Priesterschaft bem Schandpfuhle der Leidenschaften und der allgemeinen Ensittlichung der menschlichen Besellschaft in ruhiger Gemächlichkeit zugesehen, rächte fich jenes Verbrechen auch an ihr. Der Korper der Priesterschaft wurde nun theilweise von der allgemeinen Seuche der gesells schaftlichen Entsittlichung angegriffen.

Als sich die neuen protestantischen Religionsgesellschaften des sechszehnten Jahrhunderts, namentlich die lutherischen und reformirten, in dem gottlosen Bachus = und Benustanze ihrer Apostel gegen die allgemeine gesellschaftliche Entsittlichung des Zeitalters retten wollten, versielen sie in eine um so tiefere

moralische Entartung, da sie sich zugleich dem Geiste mittheilte und somit in Fleisch und Blut überging; während dem die katholische Kirche diesen ihren wenn auch gräulichen hautschaden ausmerzte, in ihrer Grundlage unverletzt sich an ihre gottliche Weltbestimmung anschloß, und von neuem, mit dem heiligen Gewande der Keuschheit umgurtet, jum heiligen Rampfe gegen die geistige und gesellschaftliche Entsittlichung ber Menschheit rustete. Das Concil von Trient, diese allein wahre und nur allein mögliche Reform der Kirche, wie Maistre sich so schon ausdruckt, setzte diesem Unheile seine Gränzen, und hat die lustgeborene Reformation von Luther und Calvin auf der Stelle gerichtet. Die katholische Rirche und beren aufrichtige Bekenner durchbrang nun wiederum bas alte apostolische Leben, während bem die neuen in siechem Lebensalter ihre klägliche Eristenz bahinführenden, nur in der Neuheit jungen protestantischen Religionsgesellschaften ihrem endlichen Untergange mit Riefenschritten entgegen eilten, und nur durch den Reitz der Neuheit, so lange dieser in der offents lichen Meinung mit Hulfe ber Luge und ber Verlaumbung sich aufrecht erhielt, bestehen konnten. Luther selbst und seine geistreichsten Unhänger sahen sich gezwungen anzuerkennen, daß die Moralitat und das sittlich geistige Leben auf Seiten der alten Kirche geblieben; — während dem die seinige und beren Bekenner eine materielle und geistige Entartung unaufhaltsam verwüstete. « Es wird die Welt « and dieser — seiner — Lehre, sagt Luther 14) nur je « långer, je årger. Jest sind die Leuth mit sieben Teuf-« len besessen, da sie zuvor mit einem Teuffel besessen was Der Teuffel fährt jett mit Hauffen in die Leuth, « daß sie nur unter dem hellen Liecht des Evangelit sind e geißiger, listiger, vortheilhaftiger, unbarmherziger, un-« züchtiger, frecher und ärger, denn zuvor unter dem Pahst= Die Verdollmetschung der Bibel hat mich Arbeit

<sup>14)</sup> Hauspostille, in der zweiten Predigt vom Advent. Jena 1559. In Folio.

a genug gestanden, wird aber von uns wenig geachtet. a fere Widersächer lesens vielmehr, denn unsere Leute. a glaube, daß Herzog Georg (katholischer Fürst von - Sachsen) die Bibel fleißiger gelesen habe, denn alle unsere « vom Abel 15)... Auf unser lutherischen Seiten, ist der a Abel so frech und stolz, als wust er nicht, ob er auf dem « Haubt gehen wolle, vnd der Bawer so mutwillig vnd aufgeblehet, als were er Herr über alle Herren, vnd beide « Abel und Bawer zusamen, nicht allein Gott verachten, « sondern auch rauben und stelen dem Evangelio, das fie « nicht dazu gegeben, sondern zu geben schuldig sind; das a ich forge, wir versuchen Gott zu hoch, vnd werden jm « feine Ruhe lagen mit Reigen, Erzurnen vnb Erbittern, e bis das er muffe ein Wetter vber und lasse gehen 16) . . . « Die Bauren sind durch das Evangelium nun zaumloß wora ben, daß sie mennen sie mogen thun, was sie gelustet, « fürchten sich, noch erschrecken für keiner Holle ober Feg-« feuer, sondern sagen: 3ch glaube, darum werde ich « seelig 17). »

Darum können wir auch dreist behaupten, daß der Prostestantismus auf dem Gebiete des Geistes und des Wissens, wenn auch noch nicht auf dem Gebiete der Wirklichkeit, da ihn an dasselbe noch zu sehr die unsttlichen Interessen der Gegenwart fesseln, ein an den Fortschritten der reinen geistigen Weltanschauung untergegangenes geräuschvolles Meteor geworden. Wenn demnach je ein Ausspruch eines weisen Mansnes in Erfüllung gegangen, so ist es der des großen Feneslon, der in seiner schönen Unterredung mit dem schottischen Philosophen Ramsai, einem Protestanten, sagt, daß dem forschenden und aufrichtig strebenden Christen keine andere

<sup>15)</sup> Tischreden, Eislebener A. Fol. 622. Frankf. Fol. 433. Dresbener Fol. 52.

<sup>16)</sup> Tischreden, Leipziger A. Fol. 471.

<sup>17)</sup> Tischreden, Eislebener A. Fol. 209. Frankf. Fol. 148. Dresdener Fol. 323.

Wahl übrig sei, als entweder Katholik oder Deist zu werden 18). Der Protestantismus ist in unsern Zeiten ein Unding geworden, und der Deismus hat sich durch sein warnendes Beispiel, als er sich durch Robespierre, einem seiner murdigen Berkzeuge, auf den Weltthron erhoben, in seiner Unzulånglichkeit als regeneratives Princip der menschlichen Gesellschaft selbst vernichtet und hier in höchster Instanz sich das Dieselbe edle und heilige Ueberzeugung, Urtheil gesprochen. welche Fenelon diesen erhabenen Ausspruch thun ließ, leis tete den Grafen von Maistre 19), wenn er, in ganz ahns licher Lage wie Fenelon, einer protestantischen Dame schreibt: « Wir Katholiken besigen Namensverzeichnisse von Mannern, « ausgezeichnet durch Rang und Wurde, durch Geist und « Talent, welche allen Vorurtheilen ber Secte und der Er-« ziehung zum Trope die Wahrheit anerkannt, und sich in den « Schooß der Kirche zurückgeflüchtet haben, und diese sind so « zahlreich, daß sie den Inhalt ganzer Bücher bilden. « suchen Sie es dagegen auf meine Bitte, eine Liste aller « jener zu fertigen, welche ben Katholizismus abgeschworen « haben, um zu einer Secte überzutreten. Gewiß, Sie wer-« ben im Allgemeinen nur Wuftlinge, unruhige Ropfe, « ober verworfene Menschen finden. »

Unsere Kirche verdankt die Begründung ihrer neuen geistigen und gesellschaftlichen Wiedergeburt, wie solche durch den heisligen Eiser und die gottliche Erleuchtung der Väter des Constils von Trient geschassen worden, zumeist der sittlichen Erziehung ihrer Priester und vor allem der von denselben Vätern entworfenen Seminarienanstalt. Der fernere und zeits

<sup>18)</sup> Oeuvres de Fénelon. T. III. p. 28. Paris 1827. 8. Dieser Ausspruch Fenelons hat den großen Thomas Moore bei Abfassung seines berühmten Werkes geleitet: Travels of an Irish Gentleman in search of a religion. Bgl. die Recension dieses Werkes im Monthly Review, May 1833. und wiedergegeben in der Voce della ragione. Fascicolo XXXIII. 13. Settembre 1833.

<sup>19)</sup> Kath. L. 3. v. Kerz. XVI. Jahrg. Mai. S. 271.

gemäße Fortbestand dieser kirchlichen Anstalt bildet, wenigstens für Teutschland, die große Hauptfrage der Gegenwart. Unten sollen die Einwürfe, welche man ihr gewöhnlich zu machen pflegt, beantwortet werden. Ich war nicht minder mißtrauisch und eingenommen gegen sie, hielt sie für eine Borschule des Mönchthums und für eine Schule der Heuchelei und des priesterlichen Bigottismus. Doch nach den Erfahrungen, die ich zu St. Eusebius gemacht, überzeugte ich mich bald vom Gegentheile.

Ich war bergestalt entzückt über die glücklichen Erfolge einer Anstalt, die dem Geiste so viel himmlische Nahrung verleihet, daß ich auf der Stelle schon am vierten Exercitientage den Plan zu einem umfassenden Werke entwarf, welches eine kritische und pragmatische Geschichte der Seminarien zum Gegenstande haben sollte. Bis hieher war ich himmelweit entfernt gewesen, je nur einen ahnlichen Gedanken zu fassen. In der ganzen Freude meines Herzens that ich diesen Entschluß bem Pater Maurel, einem Franzosen und Jesuiten, fund, ber mir während meines Aufenthaltes in St. Eusebius zum geistlichen Rathgeber beigegeben worden war und mir ein um so größeres Vergnügen verursachte, da ich noch zu wenig fest in der italiäs nischen Sprache war. Seine wahrhaft våterliche Sorgfalt, deren er mich mit so vieler Auszeichnung würdigte, hatte die beste Wirkung auf mich. Ich werde stets die Schonen Gindrucke hievon bewahren.

Wurde ich auf der einen Seite durch die freundliche Neußerung dieses Paters wenig zufrieden gestellt, daß ich doch in Betreff der Fixirung des Planes zu meinem Werke die Meinung des Pater Kohlmann vorerst abwarten möchte; — so erfreute mich auf der andern Seite die weise Umsicht des liebenswürdigen Mannes, die mir so schön den Geist seines Ordens wiedergab. Ich wartete nun den Pater Kohlmann ab. Ich erzählte ihm noch kurz vor meiner Beichte, welchen Trost ich aus den Exercitien geschöpft habe und daß ich entschlossen sei, ein Wort hierüber, so wie über die Seminarien im Allges meinen, zu schreiben. Bei dieser Gelegenheit bedauerte ich

namentlich den kläglichen Zustand der Seminarien in Teutschland, der die Ursache des Verfalls unsers Klerus sei und stellte ihm den großen Rugen dar, der aus einem Ihnlichen Werke entstehen konnte. Der Pater war hierüber mit mir einverstanden, ließ jedoch die Erfüllung meines Versprechens einstweilen dahingestellt sein, indem er solches vielleicht unter die Rubrik der pia desideria setzen mochte. Ich war aber hiemit keineswegs zufrieden. Den Tag darauf, als mir der Pater die zu verrichtende Buße auferlegt hatte, bemerkte ich ihm in aller Freude unserer Unterhaltung vom vorigen Abende, daß er bei der Bußauflegung doch eine wichtige Sache vergessen habe, die mich noch lange auf eine angenehme und fruchts bringende Weise an sie erinnern und eine mahre Buße im alten tirchlichen Sinne sein wurde. Auf die Frage, welche Sache ich meine, entgegnete ich ihm, die Abfassung der von mir beabsichtigten Geschichte ber Seminarien. Er erlaubte mir sofort, besprochenes Werk als Theil der Buße zu betrachten.

Dieses wäre somit die Geschichte der Entstehung des vorsliegenden Buches. Als Werk der Buße, konnte ich nicht die hohe Prätention haben, es in aller Vollkommenheit zu liesern. Die moralische Buße, auch mit dem kestellen Entschluße verrichtet, läßt in dem Herzen auch des wahrhaft Reuigen stets noch einige Wünsche zurück. Die Erfüllung derselben wollte ich mir für eine spätere Zeit vorbehalten. Sie sollen mich in der kinstigen geistigen Thätigkeit meines Lebens leiten und zu jener Volkommenheit und Gediegenheit gelangen lassen, welche jest mein alleiniges Ziel und Streben sein wird.

Röge nun vorliegendes Werk, welches freudig im hehren Bußgewande in die Welt eintritt, möge es von den Verirzungen des vorigen, so wie mehrerer meiner andern Werke, welche hie und da sich von dem Glauben der Kirche getrennt haben, öffentliche Kunde geben und überall, wo sie die Ruhe der Gewissen und den Frieden der Wirklichkeit bei Laien wie bei den ehrwürdigen Dienern unserer heiligen Kirche das durch gestört und aufgehoben haben, daß sie die Letzteren zum trotigen und unlautern Begehren einer unheiligen Sache aufs

die innigsten Lande der Dankbarkeit an dasselbe. Bleibe ich noch einige Zeit fern vom heimatlichen Boden, so ist es nur darum, um ihn alsbann besto würdiger zu betreten.

Seldbunger alle sittlichen und höheren Interessen der Menscheit verzehret, und wo die Engend erst hinter dem Gelde sich einsudet; so hätte ich hie und da einige Züge meiner Lage mehr hervorgeboben. Doch schon glaube ich zuviel gesagt zu haben.

Man wird freilich meine gegenwärtige Richtung von ganz anderm Standpunkte aus beurtheilen. Dem Borwurfe, ein Rarr und schwackköpfiger Tropf geworden zu sein, so wie andern noch miedrigeren, leidenschaftlichen Berleumdungen Gester zu geben, balte ich unter meiner Würde; da ich auf diesem Gebiete Gott allein zum Richter gewählt und meine Sache auch umr allein in seine Kande gelegt habe. Ich bin glücklich, diese bezüchtigte Rarrheit und Schwachköpsigkeit angenommen zu daben, um desto färfer in der himmlischen Weisheit zu werden. Ich babe es vorgezogen, mich lieber auf die Bank jener kleinen und unschuldigen Kinder zu seinen, welche der Herr so sehr liebte und nm deren Rettung er auch vorzüglich in die Welt gestommen war, als auf die Bank jener heuchlerischen Schriftsgelehrten, welche Christum nach Wief und Siegel seiner gottslichen Wisson fragten.

Noch bietet sich ein anderes Feld der Berleumdung dar, über welches ich ein rechtfertigendes Wort zu sprechen sür nothig erachte, da hier die schnöde und blinde Leidenschaft ihre giftigen Wassen weniger gegen mich, als gegen eine acht dare und religiöse Gesellschaft richten dürste, deren Berunglimpsung mir von Herzen leid thun würde. Mag man mich immerhin Jesuit schimpsen; so kann mich das über meine geistigen und literarischen Bestrebungen nicht irre führen. Die Brandmarkung Jesuit ist so sehr an der Tagesordnung, man sie schausselweise austheilt und sogar jene, welche meine Person sordere ich keine Rechtsertigung; ich suche aber so schriften die ehrwürdige religiöse Corporation, die es betrisst.

Die Leidenschaft hat alles in Bewegung gesetzt und die Hölle sammt ihren Lügenmächten aufgeregt, um nur das Wirken dieser Gesellschaft herabzuwürdigen. Man hat gessehen, wie sehr ich selbst Spielball dieses Wahnes und dieser Täuschung war. Gehe ein Seder mit dem Ernste und der Unbefangenheit zu Werke, wie ich, um die Gesellschaft kennen zu lernen; — wahrlich er wird zu denselben erfreulichen Ressultaten gelangen und beschämt und entrüstet über die höllischen Künste der Lüge zurücktreten.

Ich war in der Wahl meiner literarischen Arbeit so glucklich, die Gesellschaft Jesu gerade von einer Seite kennen zu lernen, wo sie sich ewige und unvergängliche Denkmåler ihres Ruhmes und ihrer Größe errichtet hat. Es crging mir hierbei, wie dem großen Astronomen Lalande. Denn wie er bei Abfassung seiner Astronomie, einem in der Wissenschaft unsterblichen Werke, über die Menge von Jesuiten überrascht war, welche sich um die Astronomie die größten Berdienste erworben hatten, so war ich bei Abfassung vorliegenden Werkes nicht minder erstaunt über die ausserbrdentlichen Bemühungen, welche die Bater der Gesellschaft Jesu für die Erziehungsanstalten des Klerus aufgeboten, so wie nicht minder über die fast noch größeren und herrlicheren Resultate, von denen sie gekrönt worden sind. In einer Zeit, wo die Frechheit der Lüge ihr höllisches Spiel ungestraft treiben darf, ist ce gut und Pflicht des Freundes der Wahrheit jene niedrigen Berleumder zum wenigsten an die Berworfenheit ihres: Treis bens zu erinnern, und das Brandmal, womit sie alles achtbare Streben stempeln, an ihre eigene unverschämte Stirne Es sei uns erlaubt, nur des einen Lalanbes zu heften. Urtheil über den Orden der Jesuiten anzuführen; zumal es zu sehr eine genaue und willkommene Wahlverwandschaft- mit unserm Bestreben verrath. « Im Bulletin de l'Eusope « vom 20. Nivose, sagt Lalande 20), wirft man mir vor, ich

<sup>20)</sup> Entlehnt von Pfeilschifter: Zurechtweisungen für Freunde und Feinde des Katholicismus. S. 105 ff. Frankf. a. M. 1830.

gefordert, die ihnen nur die schmählichsten Fesseln bereiten würde, — überall diese Vergehungen und Verirrungen aussgleichen! Sie verwunden tief meine Seele. Mit der reinsten und unbescholtensten Ueberzeugung hatte ich für diesen Irrthum, der so schöne Truggestalten hat, gestritten. In der reinsten und unbescholtensten Ueberzeugung erkenne ich denselben Irrthum. Ich sühle mich glücklich, wiederum dem Urtheile der Kirche gehorsamen zu können, was ich früher nicht über mich gewinnen konnte, zumal da, wo es der reixbaren individusellen Ueberzeugung stracks entgegen ist.

, Ein Umstand, welcher mir mein gegenwartiges offenes und aufrichtiges Bekenntniß, das ich der Kirche und ihren hehren Vorstehern in tiefster Demuth und Ehrfurcht als Garantie für meine neue Geistesrichtung darlege, ungemein erhöhet und theuer macht, ist der, daß ich bereits am 31. August vorigen Jahres von Paris aus meiner hohen und respectiven Staatsbehorde ein ahnliches Selbstgestandniß, vielleicht noch in pracisern Ausbrucken, über meine genommene Richtung ablegte und Hochdieselbe in tiefster Unterthanigkeit um die Er= . laubniß anflehte, in das geistliche Seminar zum heiligen Stanislaus in Paris unter dem mir bisher allergnädigst geschenkten Wohlwollen auf einige Zeit eintreten zu durfen, um meine unterbrochenen theologischen Studien fortzuseten und in gleicher Zeit einige größere umfassendere literarische Arbeiten mit Hulfe der königlichen Nationalbibliotheken von Paris zur Bollendung zu bringen. Seine Ercellenz, der Herr Staatsminister, Minister des Kultus und des Unterrichtswesens, herr Freiherr von Altenstein, bemerkte mir indessen in einem Allerhöchsten Rescripte, Nro. 15,088. Berlin d. d. 6. October 1832, wie eine fernere Abwesenheit von der Heimath Seitens meiner leicht gegen die heiligen Interessen, welche ich mir für unser theures Vaterland [ gesetzt, sein mochte und lud mich zur Zurückfehr in dasselbe ein.

Als ein eben so offener Beleg für die Aufrichtigkeit meiner neuen Richtung mag mein von Paris Ende Juli des vers Istoßenen Jahres für die Tübinger Quartalschrift eingesandter Aufsat: Blicke auf die Kirche Frankreichs, gelten.

Er wird mir stets interessant bleiben, da er in mehrsacher Besiehung eine unbefangene Selbstbiographie von mir und meinem unglücklichen Pariser Treiben liefert. Wie schwankend ich auch noch dazumal war, — daher denn auch die noch so wenig feste und herumtappende Haltung des Aufsaßes, — so fühlte ich mich doch überaus glücklich ihn geschrieben zu haben. Es war ein Anklagewort, eingereicht an den großen und unerbittlichen teutschen theologischen Areopag und gab mir Muth zu jenen allgemeinen Selbstgeständnissen, die ich nun vor dem gesammsten Publikum meiner Kirche niederlege.

Meine neue geistige Richtung datirt sich demnach von einer Zeit her, wo ich noch gar nicht an Rom dachte, und wo ich noch keinen andern Jesuiten, als den in den Weltpriesterstand zuruckgetretenen Rohler, den Lehrer meiner Jugend, fannte. Auch wissen meine wenigen aber wurdigen romische Freunde, daß ich in dieser ausgesprochenen Richtung ganzlich vollendet Rom betreten, und daß ich nicht ein Jota habe hinzulernen Vielmehr sahen sie sich genothigt, mir manche Vordurfen. urtheile meines Eifers zu widerlegen, sonst hatte ich vielleicht Rom schon långst verlassen. Alles, was ich geworden bin, bin ich mittelst der gottlichen Gnade geworden. Auch habe ich meine Richtung theuerderkauft. Ich habe ihr während meines Aufenthalts in Frankreich und zum Theil auch in England so manche schone und ehrenvolle gesellschaftliche Stellung, welche mir namentlich in Franfreich in verschiedenen Afademien, Rollegien und andern Erziehungsanstalten, Seitens Privaten, wie vom Erlauchten Fürsten Joseph von Chiman zu Blois, und selbst Seitens der kandesregierung unter nicht felten fehr gunstigen Bedingungen angeboten murde, geopfert. Ich wollte mein Daseyn nicht in cynischer Bedeutungslosigkeit und Wohlbehaglichkeit dahin fuhren. Ich zog ihm ein arms liches pythagoraisches Leben im Suchen nach Meisheit vor. Ich wollte auf dem großen Gebiete der Wissenschaft thatig werden, was ich bis jest nur gesucht habe und auch ferner allein suchen werde.

Ein gerechter und edler Stolz wird mich stets an mein liebes Vaterland fesseln, knupften mich nicht noch überdieß

die innigsten Bande der Dankbarkeit an dasselbe. Bleibe ich noch einige Zeit fern vom heimatlichen Boden, so ist es nur darum, um ihn alsbann besto würdiger zu betreten.

Schriebe ich nicht in einem Zeitalter, wo der scheusliche Geldhunger alle sittlichen und höheren Interessen der Menschscheit verzehret, und wo die Tugend erst hinter dem Gelde sich einfindet; so hätte ich hie und da einige Züge meiner Lage mehr hervorgehoben. Doch schon glaube ich zuviel gesagt zu haben.

Man wird freilich meine gegenwärtige Richtung von ganz anderm Standpunkte aus beurtheilen. Dem Borwurfe, ein Narr und schwachköpfiger Tropf geworden zu sein, so wie andern noch niedrigeren, leidenschaftlichen Berleumdungen Geshör zu geben, halte ich unter meiner Würde; da ich auf diesem Gebiete Gott allein zum Richter gewählt und meine Sache auch nur allein in seine Hände gelegt habe. Ich bin glücklich, diese bezüchtigte Narrheit und Schwachköpsigkeit angenommen zu haben, um desto stärker in der himmlischen Weisheit zu werden. Ich habe es vorgezogen, mich lieber auf die Bank jener kleinen und unschuldigen Kinder zu setzen, welche der Herr so sehr liebte und um deren Kettung er auch vorzüglich in die Welt gestommen war, als auf die Bank jener heuchlerischen Schriftsgelchrten, welche Christum nach Keief und Siegel seiner göttslichen Mission fragten.

Noch bietet sich ein anderes Feld der Verleumdung dar, über welches ich ein rechtfertigendes Wort zu sprechen für nothig erachte, da hier die schnode und blinde Leidenschaft ihre giftigen Wassen weniger gegen mich, als gegen eine achts dare und religiöse Gesellschaft richten dürste, deren Verunglimpfung mir von Herzen leid thun würde. Mag man mich immerhin Jesuit schimpfen; so kann mich das über meine geistigen und literarischen Bestrebungen nicht irre führen. Die Brandmarkung Jesuit ist so sehr an der Tagesordnung, das man sie schausselweise austheilt und sogar jene, welche kaum an Gott und Gewissen mehr glauben, mit ihr beehrt. Für meine Person fordere ich keine Rechtsertigung; ich suche aber

Die Leidenschaft hat alles in Bewegung gesetzt und die hölle sammt ihren Lügenmächten aufgeregt, um nur das Wirken dieser Gesellschaft heradzuwürdigen. Man hat gessehen, wie sehr ich selbst Spielball dieses Wahnes und dieser Täuschung war. Gehe ein Jeder mit dem Ernste und der Unbefangenheit zu Werke, wie ich, um die Gesellschaft kennen zu lernen; — wahrlich er wird zu denselben erfreulichen Ressultaten gelangen und beschämt und entrüstet über die höllischen Künste der Lüge zurücktreten.

Ich war in der Wahl meiner literarischen Arbeit so glucklich, die Gesellschaft Jesu gerade von einer Seite ken= nen zu lernen, wo sie sich ewige und unvergängliche Dentmåler ihres Ruhmes und ihrer Größe errichtet hat. Es crging mir hierbei, wie dem großen Aftronomen Lalande. Denn wie er bei Abfassung seiner Astronomie, einem in der Wissenschaft unsterblichen Werke, über die Menge von Jesuiten überrascht war, welche sich um die Astronomie die größten Berdienste erworben hatten, so war ich bei Abfassung vorliegenden Werkes nicht minder erstaunt über die ausserbrbentlichen Bemühungen, welche die Bater der Gesellschaft Jesu für die Erziehungsanstalten bes Klerus aufgeboten, so wie nicht minder über die fast noch größeren und herrlicheren Resultate, von denen sie gekrönt worden sind. In einer Zeit, wo die Frechheit der Luge ihr höllisches Spiel ungestraft treiben darf, ist ce gut und Pflicht des Freundes der Wahrheit jene niedrigen Berleumder zum wenigsten an die Verworfenheit ihres Treis bens zu erinnern, und das Brandmal, womit sie alles achtbare Streben stempeln, an ihre eigene unverschämte Stirne Es sei uns erlaubt, nur des einen Lalandes Urtheil über den Orden der Jesuiten anzuführen; zumal es zu sehr eine genaue und willkommene Wahlverwandschaft mit Bestreben verrath. « 3m Bulletin de l'Europe unserm • vom 20. Nivose, sagt Lalande 20), wirft man mir vor, ich

f

1

<sup>20)</sup> Entlehnt von Pfeilschifter: Zurechtweisungen für Freunde und Feinde des Katholicismus. S. 105 ff. Frankf. a. M. 1830.

« sei ein Atheist, ich aße Spinnen, nennte bie Berzogin von « Gotha liebe Freundin, ich hatte einem Jesuiten ministrirt x.,-« es lohnt sich nicht der Muhe, auf dergleichen Dinge zu antworten, allein das Wort Jesuit geht mein Herz, meinen « Geist und meine Dankbarkeit an. Man sprach davon, baß « sie im Norden wieder hergestellt werden sollten: das ist eine « Chimare; allein sie erinnert mich daran, wie schmerzlich ich « die Verblendung derer, welche 1762 oben standen, beklagt a habe. Nein, die Menschheit hat diesen edlen und erstanns « lichen Verein von 20,000 Männern, die unablässig und « uneigennützig damit beschäftigt waren, zu lehren und zu a predigen, das Evangelium zu verfündigen, Feinde zu ver-« sohnen, Sterbenden beizuspringen, furz mit den ber Menscha heit theuersten und heiligsten Verrichtungen, für immer Burnd. « verloren, und wird ihn nie wieder befommen. « gezogenheit, Genügsamfeit und Entsagung machte bie Ge-« sellschaft zum bewunderungswürdigsten Bereine von Wissen-« schaft und Tugend. Ich kannte sie naher: es war ein « Bolt von helben ber Religion und Menschen-« liebe; die Religion gab ihnen die Kräfte, welche bie « Philosophie nicht gewährt. Mit vierzehn Jahren bewunderte « und liebte ich sie so, daß ich unter sie aufgenommen zu « werden wunschte, und ich bedaure noch, daß ich auf diesem « Berufe, welchen Unschuld und Liebe zu den Wissenschaften « mir eingab, nicht bestand. Unter ben absurden Berleum-« dungen, welche die Raferei der Protestanten und Jansenisten « gegen sie aushauchte, gebenke ich nur La Chalotais, ben « die Unwissenheit oder Verblendung so weit trieb, daß er in « seinem Requisitorium sagte, die Jesuiten hatten feine Des \* taphpsiker gehabt. Ich arbeitete damals an meiner Astro-« nomie: ich schrieb einen Artikel über die Jesuiten, die sich « in der Astronomie ausgezeichnet; ihre Zahl setzt mich in « Erstaunen. Ich traf den 20. October 1773 mit La Chalotais « in Saintes zusammen; ich warf ihm sein Unrecht vor, und « er gestand es mir ein. Allein die Jesuiten waren vernichs « tet; zwei Minister, Carvalho und Chviseul, haben das

chonste Werk, das Menschen hervorgebracht, und bem keine andere menschliche Anstalt jemals nahe kommen wird, unwiderbringlich zerstört, den ewigen Gegenstand meiner Bewunderung, meiner Dankbars eiet und meines Bedauerns.»

2

Ä

ż

Ħ

3

1

1

Ž

1

;

kalande ist sicherlich ein Mann von unverdächtiger Natur und jene Elenden werden Mühe haben sich an seine Seite zu stellen, oder ihn eines religiösen, literarischen und politischen Obsturantismus zu bezüchtigen. Auch schrieb Lalande sein Urtheil mitten in den Stürmen der Revolution von 1793 und im Angesichte der Guillotine nieder; es ist somit ein diesen Wartyrern der Religion und der Wahrheit würdig entsichteter Tribut.

Es kann hier nicht der Ort sein, die Urtheile der ausgezeichnetsten und verdienstvollsten Manner unter Katholiken und Protestanten zu citiren, die eben so wenig kalande des Verdachtes der Jesuiterei beschuldigt werden genüge nur beiläufig an ben unsterblichen Œ\$ Buffon, den großen Montesquieu, den frommen und tugendhaften von Haller, an Baco von Verulam, hugo Grotius und Leibnig, jenes edle Triumvirat ber protestantischen Wissenschaft, an den gefeierten Robert = son, an Jones, ben Bater bes fritischen Studiums ber orientalischen Sprachen, an Johannes von Müller, den Tacitus der Teutschen, der die Gesellschaft Jesu eine gemeinschaftliche Vormauer aller Autoritäten nennt, und in unsern Tagen an den berühmten Reisenden Caldeleugh und an Dallas, Lord Byrons innigsten Freund, und zum Theil auch an Spittler zu erinnern, um sich von dem schnoden Unrechte, welchem die Gesell= schaft Jesu so scheußlicher Weise Preis gegeben wird, zu überzeugen und ein unpartheiisches Urtheil über ihr Wirken zu Wenn man nun gegenwärtig in Teutschland mit der unerhörtesten und himmelschreiendsten Gemeinheit sich ein wahres Handwerk daraus macht, alle, auch die offenkundigsten Thatsachen dieser Gesellschaft im schwärzesten Lichte darzustellen und zu lästern, so ist dieses ein trauriges Zeichen der Zeit. Werke, wie die von den Herren von Deppen, Froman, Ewald und Dörne sind die Schande des sonst wahrheitsliebenden und gerechten Charakters der Teutschen. Handhabe man doch wenigstens sein Handwerk mit List und Sewandtheit, wie es die Jansenisten des berüchtigten Ports Royal gethan. Denn es ist dis jest nur allzuwahr, was Bonald 21), der Vater der christlichen Philosophie in Franks

« Nulle association humaine n'a entrepris de plus grands « travaux ni fait de plus vastes conquêtes sur l'erreur et la « barbarie; aucune n'a mieux connu les hommes et n'a eu au « même dégré le talent de les former par ses usages, et de les « employer. Si cette société n'a pas produit, comme l'on a dit; « des hommes de génie, elle n'en a pas eu besoin, parcequè « le génie était dans le corps dont les membres recevoient leur; « direction. On lui a reproché l'ambition de gouverner: instir « tuée pour gouverner les intelligences, elle a obéi à sa destir nation. Un particulier peut se tromper sur sa vocation, un « corps ne se trompe jamais: il ne faut pas oublier, que celui - « ci a paru dans le monde à l'époque de l'invasion de la rèm forme, dont on commence » juger les fruits, et qu'il n'a « cessé de la combattre.»

« Il n'en falloit pas tout, pour soulever la haine prote« stante, les ambitions jalouses, les rivalités académiques,
« philosophiques, antiques même: aussi les Jésuites ont été
« depuis leur fondation signe de contradiction, comme celui
« dont ils portent le nom, et ils seront signe de contradiction
« jusqu'à la sin. Mais s'ils ont été attaqués par de beaux
« esprits, ils ont été désendus par des plus beaux génies, même

<sup>21) «</sup> Je commence par déclarer, que je n'ai point hérité de pré« ventions favorables aux Jésuites; bien au contraire; mais
« j'ai voulu de bonne heure connaître à fond l'histoire de
« cette société célèbre. Je l'ai étudié dans les critiques dont
« elle a été l'objet, bien plus que dans ses apologies; et je
« me suis convaincu, qu'elle avait été aussi utile à l'Etat qu'à
« la réligion, et que son institut, chef-d'oeuvre du génie
« réligieux, était le plus puissant auxiliaire de toute sage
« politique. »

reich so passend sagt: Die Jesuiten können eben so stolz auf ihre Bertheidiger, wie auf ihre Gegner sein.

Wenn ich ein Bedauern auszudrücken habe, so ist es dieses, daß ich bei Abkassung meines Werkes noch viel zu sehr der Macht des Vorurtheils gegen die Gesellschaft Jesu gehuldigt habe. Ich hatte in der Würdigung ihrer Verdienste um die theologischen Bildungsanstalten viel länger sein können. Ich war nicht selten zum Nachtheil der Wahrheit zu kurz. Auch sürchtete ich anderer Seits die irre geleitete und unlautere Schelssucht eigener Glaubensgenossen gegen mich zu wassen. Wenn sich die Leidenschaft auf der Sonnenhöhe solcher unbestrittenen Verdienste selbst Seitens jener, welche nach demselben Ziele, nur auf anderm Wege, streben, sindet, so hat sie ein unreines und gottwidriges Element und ist nicht genug zu beweinen.

Mögen die hier im Buche niedergelegten, wenn gleich schwachen Züge von den Bemühungen der Gesellschaft Jesu ein Lorbeerzweig sein auf ihr Grab, und warnend zur Gegenswart herüber sprechen, sie endlich um den Altar der verkannten Unschuld vereinen, um an seinem Fuße unter seierlichem und unverbrüchlichem Handschlage allen alten Borurtheilen zu entssagen. Unser Dankopfer wird freudigen Widerhall sinden und heiliges Gehör erhalten. Der Segen des Herrn wird sich wieder über unsere verlassenen Fluren herunterlassen, und sein Geist seine Wohnung in den gottleeren Herzen unserer Jugend von neuem aufschlagen. Die Menschheit wird alsdann aus ihrer innern geistigen und materiellen Entzweiung hervorgehen und ihre Rettung wiederum im heiligen Symbole des Kreußes erkennen, und unter dem Schuße dieser heiligen Siegesfahne,

Ł

<sup>«</sup> par des philosophes d'une réligion disserente, et ils peuvent

<sup>«</sup> s'honorer également de leurs amis et de leurs ennemis. »

Sur les derniers événements de Prague (à l'occasion de l'éducation de S A. R. Msgr. le Duc de Bordeaux). L'Ami de la Réligion. Nro. 2159. Jeudi 26. Septembre 1833. Paris.

welche so oft der todten Welt neues Leben erworben, wahren und göttlichen Weltbestimmung in heiliger Gottes und Brudertreue entgegen gehen.

Moge das junge frohlich und kühn heranreisende Gester Gesellschaft Jesu auch seine Mission und das Ziel beg wornach es zu streben habe. Die Gesellschaft hat in der Geseine schöne Rolle gespielt. Ihr ist eine noch schönere halten. Erwäge sie nur recht ihre weltgeschichtliche Sto Sie allein unter ihren Mitschwestern, den verschiedenen Mund Ordensständen, kann sich dieser hohen und wa großen Bestimmung rühmen.

Das ungöttliche Wissen der Reformation des sechsz Jahrhunderts, oder das Wissen ohne Gewissen, wie es selber so naiv und warnend, wenn gleich im leichtfer Hohne bezeichnet; jenes Wissen, welches, nach Luthers druck, in Folge des von ihm aller Welt angest Lichtes des Evangeliums den heil. Geist ban gesoffen und ihn samt den Federn gefressen t will, — jenes reformatorische Wissen des sechszehnten hunderts hat sich im kühnsten und höllischsten Selbstver an die Stelle des Wissens Gottes gesetzt, hat die n liche Gesellschaft gleich einem wüthenden Kredsschaden allen Richtungen hin durchfressen.

Die Welt aber, namentlich die europäische, trägt tiefe sucht nach einer Wiederherstellung des christlichen Wissenst und Handlungsweise, in Sitten und Gebräuche Kunst und Wissenschaft. Dieses Wissen also, die zur Pleidenschaft gewordene Vernunft, welche das zerstörende Leprincip der heutigen Gesellschaft geworden ist und ihren höl Thron neben dem Throne des Wissens Gottes mit himm mender Gigantenkühnheit aufgeschlagen hat und in ihrem so weit gekommen ist, daß sie endlich auch Gottes Wissischer eigenes Wissen leugnet; — muß von diesem frevel Throne herabgestürzt und in die Hölle, aus welcher estiegen, zurückgeschleudert werden. Eine schöne Aufga die geistigen Repräsentanten und Vildner und Verwii

der menschlichen Gesellschaft. Uebevall, auf allen Gebieten der geistigen Thätigkeit zeigen sich die erfreulichsten und große artigsten Symptome zu deren Vollbringung. Ein neuer Lebense athem scheint die menschliche Gesellschaft durchdringen zu wollen.

Ruste sich die Priesterschaft zu diesem heiligen Vollbringungs= werke! Es ist dießmal die Reihe an ihr. Nur durch die Weihe der Religion konnen wir zu unserer Versohnung und Wiederherstellung gelangen. Welcher schone Wirkungsfreis fur sie! Moge auch die Gesellschaft Jesu in dieses große und edle Kampfgebiet muthig und fühn eintreten. Denn es gilt ja gerade hier ihre wahre Bestimmung. Es handelt sich um die Wiederherstellung der himmlischen Harmonie zwischen dem Wissen und dem Glauben, deren Urquelle und Grundlage die gottliche Offenbarung ist. Sie, die Gesellschaft Jesu, ist ja in die Welt getreten, um das falsche Wiffen zu bekampfen; dieses falsche Wissen, welches in verschiedenen Metamors phosen Lebensträger der drei letten Jahrhunderte geworden ist und nachdem es sich zuerst zur unbeschränktesten Denkfreiheit gestaltet, die einen ganzlichen innern Zwiespalt in ber menschlichen Natur und Gesellschaft zur natürlichen Folge haben mußte, sich alsbann, bes großen und hißigen Kampfes mude, zur Annahme einer vollkommenen Gleichheit aller Res ligionen, Falls deren gesellschaftliche und moralische Grundsage nur gut scheinen, fortentwickelte, — welche Annahme mwillführlich eine eben so vollkommene Gleichgültigkeit für alle Religionen herbeiführen mußte und das horrende Dogma des Indifferentismus an die Tagesordnung brachte; dieses falsche Wissen endlich, welches in seiner dritten Metamor= phose, ba der menschliche Geist nie einen Augenblick in Stagnation gerathen kann, sich nach seiner außern Seite hin in einem die menschliche Gesellschaft fortreissenden revolutionairen Schwindel Luft machte, um aus dieser todtenden Apathie herauszutreten, und sich nun endlich zum absoluten Zeitgeiste aufgeworfen hat, der in diktatorischer Gewißheit alles Alte niederreißen und die Gegenwart auf neue Grundlagen, die aber mit der Bergangenheit in keinem geschichtlichen ober geistigen Zusammen= hange stehen sollen, aufbauen will.

Moge demnach die Gesellschaft Jesu entschloffen und führe das Kapitol des christlichen Wiffens, welches sich als basneue Palladium der Menschheit aus hehrer Ferne in seiner Majestat aus der dicen Racht der Bornrtheile erhebt, und ben weittragenden Blicken so manchen Sehers bereits fichtbargeworben ist, zuerst erklimmen und sich muthig ben Beg zu ihm bahnen, unbefummert um bie Schreier ber öffentlichen Straffen. Elende Carifaturen erhöhen nur ben Abel bes Gieges. Ihr, ber es, wie keinem andern auch dem edels sten Wohlthatervereine der Menschheit, gelungen, sich auf die Hohe der Zeiten zu segen; Ihr wird es auch jest gelingen, wenn sie anders von der Vorsehung zur Bollbringung bieses schweren und heiligen Wertes bestimmt ift, sich zur Hohe des neuen driftlichen Kapitols zu erschwingen und auf seinem Dome jenes heilige Panner, welches die Menschheit in heiliger und ungetheilter Eintracht einstens regieren wirb, aufzupflanzen. Auch hat sie ja bereits einen so schonen und ebeln Anlauf zu ihm gemacht.

Unter brüderlicher Umarmung und in rein christlicher Liebe Ihr aufrichtiger Freund und Berehrer,

Rom, am 13. November 1833. Am Tage bes h. Stanislaus.

Augustin Theiner,

## Geschichte

7

ĭ

a

;

-

E

j

I

ber

Priester-Seminarien.

Wir können füglich drei große Zeiträume für die Entwickes lung der Bildungsanstalten des Klerus, die wir Seminarien zu nennen gewohnt sind, annehmen.

Die ersten sichern Spuren von ihnen lassen sich wohl erst im vierten Jahrhunderte nachweisen. Wir werden bemnach die erste Periode bis zum Zeitalter Karls des Großen heraufführen; die zweite mit Rarl dem Großen beginnen, dieselbe bis zum Wiederaufleben der Wissenschaften im eilften Jahrhundert begleiten und sehen, welchen Charafter diese Anstalten durch den großartigen Aufflug des Geistes dieses und der darauf folgenden für die Geschichte der Menschheit ewig merkwürs digen Jahrhunderte annahmen, und den dritten Zeitraum endlich mit dem Concil von Trient anfangen, ihn bis auf unsere Zeit herabführen und une, die Hand auf dem Herzen, in aller Aufrichtigkeit des Strebens alsdann fragen, ob die Bedürfnisse unserer Zeit sich nicht auf eine wunderbare Weise mit denen des sechszehnten Jahrhunderts begegnen und somit die unerläßliche Nothwendigkeit darthun, zu denselben Anstalten, welche das Gluck jener Zeit geschaffen und der Kirche von Reuem eine Glanzperiode gegeben haben, die sie murdig machte, sich mit dem goldenen Zeitalter des vierten und fünften Jahrhunderts getrost auf dieselbe Linie zu stellen, zurückzufehren.

## Erster Zeitraum.

Bildungsanstalten des Klerus bis zum Zeitalter Karls
bes Großen 1).

Fragen und uns etwa in der Weise unserer leeren und am vernünftelnden Skepticismus erkrankten Uebergangsepoche Rechenschaft ablegen wollen, welches der Zustand der Bildungsanstalten für die Diener des Altars in den ersten drei Jahrhunderten der Kirche gewesen, und sofort bei Ermanglung positiver Zeugnisse hierüber solche durch den Stempel der Unwissenheit brandmarken, wie es doch so manchmal schon

Der berühmte Sorbonist Launon hat sich ebenfalls an diesem Gegenstande versucht, ist jedoch hiebei weniger glücklich gewesen als sein Nachfolger Thomassini. Sein Werk gewinnt erst mit der Geschichte der Universität von Paris Interesse, die von cap. 60° ansängt. Die vorhergehenden Abschnitte können nur als Einleistung zu ihr betrachtet werden. Man sehe: De scholis celebrioribus a Carolo M., seu post eundem Carolum per Occidentem instauratis. C. 1—58. p. 1—62. Oper. T. IV. P. I. Coloniae Allobrogum 1732. fol.

Unser Werkchen will auf keinen andern Vorzug Anspruch maschen, als auf den, sich unmittelbar an die wahren Quellen gewenstet und allen überzähligen gelehrten Prunk und Tand ausgesschieden zu haben.

<sup>1)</sup> Um an einer herkömmlichen gelehrten Pedanterie keinen Verstoß zu begehen, genüge es die Hauptschriftsteller über unsern Gegeusstand zu erwähnen. Lud. Thomassini Vetus et nova Ecclesiae disciplina. P. I. Lib. III. c. 2—6. p. 353—361. Venetiis 1773. fol. Giovanni di Giovanni: La storia de' Seminari chiericali. Roma 1747. 4. — Ersteres Werk zeichnet sich durch einige geschichtliche Notizen aus, obschon es in diesem Abschnitte im Verzhältniß zu den übrigen mit unglaublicher Schwäche gearbeitet ist, lesteres durch seine praktischen Winke über die innere Einrichtung der Seminarien. Beide werden hierdurch stets ein ehrenhaftes Andenken behaupten. In praktischer Hinscht verdient auch der Artikel von Ferrari beachtet zu werden in dessenz Prompta Bibliotheca canonica etc. Art. Seminarium p. 345 — 362. T. VII. Romae 1789. 4.

geschehen ist, ware, wenn auch nicht sträfliche Vermessenheit, doch mindestens beispiellose Lieblosigkeit und Uebereilung. Wie tounte wohl ein ahnlicher zeitlicher Maaßstab für Messung eines Gefildes angewandt werden, auf das die Gnade Gottes noch in ihrer lebendigen und wunderbaren Fulle und Frische vom himmel herabstieg, um der Menschheit den ihr durch seinen Sohn verkundeten Frieden zu gewähren. War es nicht in jener Zeit, wo ber Geist Gottes noch unmittelbar aus bem Munde seiner erhabenen und heiligen Bekenner sprach; wo Christus denen, die aufrichtig und in gottlicher Ergebenheit den Pfad seiner Lehre betreten wurden, allen himmlischen wie irdischen Beistand verhieß; war es nicht ferner jene Zeit, wo Manner, arm an so genannter zeitgemäßer Bildung, und von irdischen Schäpen nichts besigend, als den gebrechlichen Wanderstab und eine leere Wandertasche, sich Meeren anvertrauten, unbekannte Berge überschritten und entfernte Landerstrecken, welche noch tein Fuß betreten hatte, muthig burchwanderten, um ihren in Sprache und Sitten unbefannten Bolfern bas Wort bes Evangeliums in ber eigenen Landes= prache zu verfünden, und in ihrer Mitte auf den von ihren Gottern bereits verlassenenen Altaren bas heilige Erlosungszichen des Kreuges aufzupflanzen, angefeuert durch bas Beispiel ihres gottlichen Lehrmeisters, vielleicht auch getröstet burch die Hoffnung eines bessern Looses, als dieser gefunden hatte; Da ja Christus?) zu ben Aposteln, und somit zu allen benen, Die ihnen nachfolgen wurden, gesagt hatte: ihr an mich glaubet und den Bater in meinem Ramen bitten merbet, so werdet ihr dieselben Wunderwerke verrichten, u die ich verrichtet habe; ja noch größere, da ich zu meinem . Bater gurudfehre. »

Wie schön sind diese heiligen Worte in Erfüllung gezangen! War es Christus kaum gelungen, bei seinem zeitkinen Abtreten von dieser Welt einen Kreis von siebenzig Schülern und Jüngern um sich zu vereinen, so sehen wir

1

K

ŗ

ħ

7

1

į

ţ

.

;

í

ţ

;

1

1

1

ð

6

: 2

J

B

C

<sup>2)</sup> Joh. XIV, 12.

jest, wie der Stimme derselben Jünger bald ganze Provinzen und sofott der gesammte civilisite Erdfreis huldigt, wie derselbe den alten ehemals so ehrwürdigen und so festbegrüns deten Kultus hochverehrter Götter verläßt und den Dienst eines in aller Niedrigkeit geborenen Gottes annimmt.

In wessen Seele könnte sich jene neue gesellschaftliche Welts umgestaltung wohl je kräftiger aussprechen, als in dem großen Hieronymus und dem göttlichen Chrysostomus, den größten Zierden der Kirche; Männern, die an Weisheit, Weltansicht und Kenntnis wohl Alles, was jene merkwürdige, bereits in Ruinen zerfallene und deshalb eben so große heidnische Zeit nur immer an Fähigkeiten darbieten konnte, übertrafen. Während der Erzbischof von Konstantinopel3) in frommen Herzensergießungen und in der ihm angeborenen evangelischen Weihe beim Anblicke senes heiligen Sieges des Kreuzes über das Heidenthum seine Augen zum Himmel erhebt und für ihn den fernern Beistand Gottes ersteht; so richtet anderer Seits Hieronymus ') seine kräftige, vom Lobe des Herrn beseelte

<sup>3)</sup> Η ούχ ὁρᾶς τὴν οἰκονμένην πασαν προςελθούσαν; τὴν πλανὴν σβεσθεϊσαν; τὴν τῶν μοναχῶν φιλοσοφίαν ὑπὲρ τὸν
ῆλιον λάμπουσαν; τοὺς τῶν παρθένων χορούς; τὴν ἐν βαρβάροις εὐλαβείαν; πάντας ὑπὸ ζυγὸν δουλεύοντας ἔνα; οὐδὲ
γὰρ παρ' ἡμῶν ταῦτα προςείρηται μόνον ἀλλὰ καὶ ἄνωθεν
παρὰ τῶν προφητῶν. Homilia VI. in Epist. ad Corinth. §. 3.
Τ. Χ. p. 48. Opp. Ed. B. de Montfaucon. Parisiis 1718. fol.

<sup>4)</sup> Dii nationum cum bubonibus et noctuis in solis culminibus remanserunt. Vexilla militum crucis insignia sunt. Regum purpuras et ardentes diadematum gemmas patibuli salutaris pictura condecorat. Jam Aegyptius Serapis factus est christianus. Marnas Gazae luget inclusus, et eversionem templi jugiter pertimescit. De India, Perside, Aethiopia monachorum turbas quotidie suscipimus. Deposuit pharetras Armenius, Hunni discunt psalterium, Scythiae frigora fervent calore fidei; Getharum rutilus et flavus exercitus ecclesiarum circumfert tentoria; et ideo forsitan contra nos aequa pugnant acie, quia parii religione confidunt. S. Hieron. Epist. LVII. p. 591. Opp. T. IV. P. II. Ed. Martianay. Parisiis 1705.-fol.

Donnerstimme an die Stadt und den Erdfreis, wenn er in jener wurdevollen Anrede an Grachus, den Prafekten Roms, der so eben Christ geworden war, den letten Sprossen jenes erlauchten und in der vaterlandischen Geschichte gefeierten Geschlechtes, von den Wundern des Sieges des Kreuzes redet. Man glaubt in ihm den alten Cicero wieder aufleben zu seizen, wie er auf dem Forum, mitten unter den Ruinen der gefallenen Tempel der Gotter, die Sache des Christenthums vertheidigt, und der vom Gipfel ihrer materiellen Weltherrs schaft herabgestiegenen Roma zum andernmale ben Weg zu einer neuen geistigen, barum aber auch ewig bauernden Welts herrschaft weißt; man sieht die frommen Schaaren der Monche und Priester aus den entferntesten Provinzen des weiten romischen Reiches, wohin selbst die siegreichen Abler noch nicht gedrungen waren, nach Rom kommen, wie einst jenc Rriegerlegionen, die den Erdfreis in Furcht und Schrecken setten, um von dem Siege des Evangeliums Runde zu bringen; und wie sie sofort im Triumphzuge zum nunmehr dyristlich gewordenen Rapitole hinaufsteigen, um hier den unverwelfs baren Korbeer ihrer Bemühungen und ihres . Strebens zu erhalten. Rom ist dem Hieronymus bereits das Rom unserer Zeit, die Mutter der Kirche und die geistige Beherrscherin des Beltalls. Hatte er er nicht, von Rom begeistert, auf bem Kassischen Boben von Judaa, dem Schauplatze unseres gotts lichen Lehrmeisters, sein Miesenwert, die Bibelübersetzung, unternommen, die in der von ihm erhaltenen Gestalt Kanon der Kirche wurde?

Man begreift nun wohl, aus welcher würdigen Schule jene Männer hervorgingen, in deren traftvollen Händen das Christenthum den Grund zu seiner fünstigen Weltherrschaft schon lange vor dem vierten Jahrhunderte der Kirche fand. Erst dann, als die unmittelbare Einwirfung der Gnade Gottes mit den für die Kirche günstiger gewordenen Zeitumständen in ein weniger überwiegendes Verhältniß getreten war, — nicht, als wollte ich hierdurch sagen, daß diese unmittelbare Einwirfung Gottes abgenommen oder schwächer geworden wäre;

denn sie hat sich seitdem in gleicher und nicht minder bewurde derungswürdiger Fülle in alter und neuer Zeit bewiesen und wird sich als solche noch ferner beweisen, wenn es die Sadz Herrn erheischt; denn als sprechender Beleg hierfür burfen nur die, namentlich seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, vom heiligen Stuhle ausgegangenen Missionen der ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu zu nennen sein 324 erst bann, als die Rirche aus ihrem Rindheitsalter herand getreten und in das handelnde Lebensalter eingetreten warund sie somit vieler Arbeiter nothig hatte, bei benen eit frommer und entschlossener Wille für die Sache des Guten nicht selten die wahre Vocation ersetzte, mußte sie darauf bedacht sein, ihren Mitgliedern durch eine zeitgemäße Erziehung jene Burde zu ertheilen, die ihre ersten Bekenner unmittelber aus dem Munde Gottes erhalten hatten. In dieser Beziehnne | habe ich mich nun auch der Worte bedienen konnen: als bie unmittelbare Einwirkung ber Gnabe Gottes 34 den für die Rirche gunstiger gewordenen Zeitum ständen in ein weniger überwiegendes Berhaltnif getreten war; welche man somit nicht misverstehen wirk

Mit der Kirche und ihrer Entwickelung auf Erden mußte es nämlich so zugehen, wie mit der Erziehung der Menscheit. Würde es nicht ungerecht sein, zu behaupten, daß solcher dem Sänglinge in dem Grade vom mindere, als solcher dem besonnenen Alter entgegenschreitest Ist es nicht stets dieselbe reine Liebe, dieselbe zarte Anhäustlichkeit, welche über der Wiege des schlummernden Kindest wacht und die mit gleicher Aufopferung den Jüngling bei seiner Entwickelung mit ihren Wünschen durchs Leben ist gleitet?

Die berühmtesten Lehranstalten, deren sich namentlich des assatische Griechenland unter der römischen Herrschaft seit der zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung zu erfrenze hatte, und die um so stärfer besucht wurden, als sie sich est die frommen Ueberlieferungen einer so großartigen Vorzest anschlossen und man in ihnen nur allein die Mittel erfannte,

ie Ehre und ben Bestand der alten Gotter Griechenlands mgen das Eindringen der Lehren des Christenthums schützen n tonnen, mußten natürlich in den Christen den Wunsch rege nachen, in ähnlichen Lehranstalten die Begeisterung ihres Btaubens zu nahren. Die Katechetenschule zu Alexandrien, zerabe in der thatigsten und geistreichsten Stadt des damaligen Briechenlands, wo man am leidenschaftlichsten für die christichen ober heidnischen Religionsbegriffe focht, dem eigentlichen Baterlande ber Seften des einen wie des andern Rultus, vurde die Pflanzschule so vieler ehrwürdigen Lehrer der Kirche. bier. versuchte sich Drigenes, überrascht von ber Großartigwit bes griechischen Geistes, vielleicht mit nicht immer gleichen Rraften, gegen die geistreichen Unhanger des alten Cultus; vier war es auch, wo Uthanasius, unterstütt von seinen rommen Mouchen, den damaligen Sachwaltern des Christenhums, seine schönsten Lorbeeren einerntete, hohlen Sophisten jegenüber, die seinen fraftvollen Vorträgen von der Heilig= leit des Christenthums nur schwache und durch fromme Schwarnerei anziehende Rlagelieder über den gefallenen Gotterdienst migegensegen fonnten.

Die Priesterschule zu Emessa, so wie nicht minder die m Ristois, durften sich manches ausgezeichneten Mannes rfreuen. Erstere erhielt wegen ihres ausgezeichneten Rufes den Ramen Akademie von Persien; wurde jedoch von Kaiser Zeno, auf Anstisten des Nestorius und des berüchtigten Theodor von Mopsuesta, bald aufgelöst.

Der eigentliche Aufschwung wissenschaftlichen Lebens wurde ber Kirche jedoch erst mit dem kräftigen Auftreten des Monchs thumes zu Theil, und namentlich seitdem solches in der Kirche eine würdige Haltung zu entwickeln wußte und sich als integs rirenden Theil derselben zu betrachten aufing. So lange die Monche sich auf ihre Einsamkeit beschränkten und dort im Stillen die heilige Flamme des Glaubens Christen leuchten

<sup>5)</sup> Theodoreti Historia eccles. Lib. II. C. V et VI. pag. 573-582. Ed. H. Valesius, et Reading. Cantabrigiae 1720. fol.

ließen, die eben so beschaulich und fromm waren, wie sie, mußten sie nur einen untergeordneten Einfluß, sei er auch der schönste und göttlichste zu nennen, ausüben, und nur als Abceten von erhabener und vollkommener Lebensweise erscheinen. Als aber Manner, wie Athanasus, Chrysostomus, Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Rysfa, Hilarius, Augustin und Hieronymus im Laufe ihres thatenreichen Lebens so oft genothigt waren, ben Purpur und bas Diadem ihrer Wurde niederzulegen und ein gastfreundliches Asyl in der Mitte jener frommen und heiligen Manner zu suchen, und von dort aus mit neuen Inspirationen für die göttliche Sathe des Christenthums auf dem Schauplage der Welt wieder auftraten; dann erst mußte bem Monchthume ein hoherer firchlicher Charafter zu Theil werben. Zu seiner rein christs lichen Stellung kam somit eine neue gesellschaftliche hinzu. Es trat zum Erstenmale in die Weltgeschichte bin.

Dieser weltgeschichtliche Einfluß des Mönchthums auf die Kirche, wie nicht minder auf den Staat, wird selbst dem befangenen Ange nicht verborgen geblieben sein. So ist es auch wahr, daß die Kirche, ware sie nicht in dem beseligens den Bade der Weihe des Mönchthums wieder gestärft worden, große Verluste erlitten haben wurde. Das Mönchthum! — wie umschlang und durchdrang es nicht bald alle Elemente der Kirche. Hier ist nun auch dessen göttliches Element, hier dessen göttlicher Ursprung zu suchen.

Die heiligen Stifter des Mönchthums wußten weislich ihre Zeit in die Ausübung der praktischen Tugenden des Christenthums und des kontemplativen Lebens und in wissenschaftsliche Beschäftigungen zu theilen. Cassian, jener große und unübertressliche Gesetzgeber des Mönchthums, liesert uns hiersüber die herrlichsten Belege. So wurde nun Gelehrsamkeit nach und nach fast ausschließlich in den Klöstern einheimisch. Jerusalem<sup>6</sup>) vorzüglich ward als Hauptsitz mönchischer Bildung betrachtet und dadurch Pflanzschule für den Klerus. Die

<sup>6)</sup> And. Touttee in Vita S. Cyrilli Hieros, C. XIV. p. LXXXII.

Papste Siricius?) und Innocent I. 3) sprechen sich aufs vortheilhaftste über die wissenschaftliche und geistige Tüchtigkeit der Monche zum Klerikalstande aus, und verfehlen nicht den Wunsch auszudrucken, daß die Gesammtheit des übrigen Rles rus in ähnlicher Zurückgezogenheit von der Welt durch ein gleiches tiefes beschauliches Leben und dieselbe wissenschaftliche Züchtigkeit seines hohen Berufes wurdig werden niche. Die Kaiser Arcadius und Honorius 9) beauftragen eben so die Bischofe ihres Reichs in einem im Jahre 398 an Casarius, Prafetten von Rom, erlassenen Editte, die ihnen etwa abgehenden Alerifer am besten aus dem Monchestande zu ersegen; ba fie in ihm Manner erprobten Lebens und Wandels fanden. Dieronymus sprach sehr oft, und nicht selten mit unerbittlicher Schroffgeit die Würdigkeit des Monchthums vor dem Klerus zum geistlichen Stande offentlich aus. « Das Priesterthum, » schrieb er an Pammachius 10), « wird durch das Gelübde des Monchs geehrt. » Mit einem wahrhaft schelmischen Hohne entgegnete er ben etwas fur ihn zu weltlichen Priestern Roms, die ihn ob seiner rauhen und strengen Lebensweise, welche er ebenfalls vom Klerus befolgt wissen wollte, nichts weniger als liebten: «Ich habe gar nichts über die Kleriker zu fagen, sie sind mir sehr ehrmurdig und ihr Lebenswandel lobenswerth. Unterbessen gehe doch nur ins Kloster und lerne dort Geistlicher werden 11).» Chrysostomus 12), der edelste und beredetste Vertheidiger des Monchthums, will die Schulen der Klöster nicht nur auf die Klerifer, sondern auch auf die

<sup>. 7)</sup> Epist. ad Himerium Tarrac. C. XIII. bei Hard. Concil. T. I. p. 851.

<sup>8)</sup> Epist. II. c. X. ad Victricium Rothomag. bei Hard. l. c. p. 1901. Aufgenommen von Gratian XVI, 1. c. 3.

<sup>9)</sup> L. 32. C. Theod. de episcopis et clericis. XVI, 2.

<sup>10)</sup> Sacerdotium honoratur proposito monachi. Epist. XXXV. p. 260. ed. cit.

<sup>11)</sup> Epist. XCV. p. 776.

<sup>12)</sup> Adversus oppugnatores vitae monasticae Lib. III. c. XVII. Opp. T. I. p. 109. Ed. Montfaucon.

Erziehung der Laien ausgebehnt wissen und fordert die Eltern auf, ihre Kinder zehn, ja zwanzig Jahre in die Klöster zu schicken, um bort in der Gottseligkeit und Frommigkeit desto mehr befestigt zu werden. Augustin, Bischof von Hippo, mußte bas Monchthum in seiner goldenen Mitte zwischen Klerus und Volk zu erhalten. Wenn er auch mit scharfen Zügen hie und da vorkommende Mißbrauche rügt, die sich bald frühzeitig in das Monchthum eingeschlichen hatten, wie es bei der Art weltgeschichtlicher Institute gar nicht anders ergehen fann, und was ihnen gerade den Stempel ihrer Gottlichkeit aufdruckt; benn eben darin, daß jene Anstalten trop der vielen Unvollkommenheiten, mit denen sie zu kampfen hatten und stets zu kampfen haben werden, bewährt für Jahrhunderte geworden sind, liegt ihr gottlicher Charafter; und namentlich das allzugroße Eindringen des Monchthums in den Klerus mißbilligt, so erkennt er es gleichwohl für den vollkommensten Typus kirchlicher Wurdigkeit an, zu bem alle Diener des Altars hinstreben muffen. Augustin 13) erzählt mit wahrhaft himmlischem Entzücken, wie er noch als Laie bei seinem Aufenthalte in Italien der Monche Lebensweise sogar von frommen Christen beiderlei Geschlechts nachgeahmt gefunden habe, und kann nicht schon genug den großen Eindruck schils bern, welchen jene Congregationen der Laien, namentlich zu Rom und Mailand, wo der große Ambrosius an deren Spite war, in ihm hinterlassen hatten.

Von dieser Zeit an scheint Augustin nie der Gedanke verstaffen zu haben, den Klerus seines Vaterlandes mit jenem Charakter monchischer Würdigkeit geschmückt zu sehen. Denn sobald er Priester geworden war, erzählt uns sein Freund und Biograph Possidus 14), legte Augustin rüstig die Hand

<sup>13)</sup> De moribus ecclesiae cathelicae Lib. I. c. XXXI. XXXII. XXXIII. Opp. T. I. p. 528. sq. Edit. Benedict. Antverpiae 1700. fol.

<sup>14)</sup> Factus Presbyter monasterium intra Ecclesiam mox instituit, et cum Dei servis vivere coepit secundum modum et regulam sub sanctis Apostolis constitutam. Maxime ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed ut cis essent omnia

Bischofe Balerins, ans dessen Handen er die Priesterwürde empfangen hatte, zum Geschenk übermachten Garten ein Aloster für seine Kleriker zu gründen, und hier mit ihnen ein gemeinschaftliches Leben nach Art der Apostel in Gebet, Fasten und Wachen, wie in wissenschaftlichen Beschäftigungen zu sihren. Diese kirchliche Anstalt Augustins<sup>16</sup>) hatte, wenn ich

communia, et distribueretur unicuique, prout cuique opus erat; quod jam ipse prior secerat, dum de transmarinis ad sua remeasset . . . . Vestis ejus et calceamenta et lectualia ex moderato et competenti habitu erant, nec nitida nimium, nec abjecta plurimum . . . . . Cum ipso semper Clerici una etiam domo ac mensa sumptibusque communibus alebantur et vestiebantur. Vita S. Augustini C. V. XXII. XXV. Opp. S. August. T. X. P. III. p. 260. 272. 274. Ed. Parisiens. Man fann hierüber nuch das flassische Werf des Jesuiten Ant. Morcelij: Asrica christiana T. III. p. 109. Brixiae 1819. 4. vergleichen.

15) Soren wir den beiligen Augustin selbst über sein Institut sprechen: Ut ergo nos non diu teneam, praesertim quia ego sedens loquor, vos stando laboratis: nostis omnes, sic nos vivere in ea domo, quae dicitur domus episcopii, ut, quantum possumus, imitemur eos sanctos, de quibus loquitur liber Actuum Aposto-Nemo dicebat aliquid proprium, sed erant illis omnia communia (Act. IV, 32.).... Veni ad istam civitatem propter videndum amicum, quem putabam me lucrari posse Deo, ut nobiscum esset in monasterio; quasi securus, quia locus habebat episcopum. Apprehensus, presbyter factus sum, et per hunc gradum perveni ad episcopatum. Non adtuli aliquid, non veni ad banc Ecclesiam, nisi cum iis indumentis, quibus illo tempore vestiebar. Et quia hoc disponebam, in monasterio esse cum fratribus, cognito instituto et voluntate mea beatae memoriae senex Valerius dedit mihi hortum illum, in quo nunc est monasterium. Coepi boni propositi fratres colligere, compares meos, nihil habentes, sicut nihil habebam, et imitantes me: ut quomodo ego tenuem paupertatulam meum vendidi et pauperibus erogavi, sic facerent et illi, qui mecum esse voluissent, ut de communi viveremus; commune autem nobis esset magnum et uberrimum praedium ipse Deus. Perveni ad episcopatum: vidi necesse habere episcopum exhibere humanimich so ansbrücken barf, unr ihren händlichen Charakter gemeinschaftlich mit bem Wonchsinstitute; war übrigens ung

tatem assiduam quibusque venientibus sive transcuntibus: quod si non fecisset, inhumanus diceretur. Si autem ista consueltudo in monasterio praetermissa esset, indecens esset. Et ideo valui habere in ista domo episcopii mecum monasterium clericorpus, Ecce quomodo vivimus. Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium. Sed forte aliqui habent. Nulli licet: si qui habent, faciunt, quod non licet. Bene autem sentio de fratrihus mais, et semper bene credens ab hac inquisitione dissimulavi: quia et ista quaerere quasi male sentire mihi videbatur. Noveram enim, et novi omnes, qui mecum viverent, nosse propositum nostrum, nosse legem vitae nostrae.... Sane in metiam hoc noverit Caritas Vestra dixisse me fratribus meis, qui . . mecum manent, ut; quicumque habet aliquid, aut vendat et mir expect, aut donet et commune illud faciat. Ecclesiam habet, -.: : per quam nos Deus pascit. Et dedi dilatationem usque ad Epiphaniam, propter eqs, qui vel cum fratribus suis non diviserunt, et dimiserunt quod hahent apud fratres suos, vel nondum de re sua aliquid egerunt, quia exspectabatur aetas legitima. Faciant inde quod volunt: dum tamen sint pauperes mecum, si-... mul exspectantes misericordiam Dei. Si autem nolunt, qui forte nolunt, certe ego sum qui statueram, sicut nostis, nul-... lum ordinare clerieum, nisi qui mecum vellet manere: ut si vellet discedere a proposito, recte illi tollerem clericatum, quia desereret sanctae societatis promissum coeptumque consortium. Ecce, in conspectu Dei et vestro muto consilium: qui volunt habere aliquid proprium, quibus non sufficit Deus et Ecclesia ejus, maneant, ubi volunt et ubi possunt, non eis aufero clericatum. Nolo: habere hypocritas ..... Sufficiant haec nunc interim Caritati Vestrae. Quod egero cum fratribus meis, annuntiabo vobis. Spero enim bona. Omnes mihi libenter obediunt: nec inventurus sum aliquos habere aliquid; nisi aliqua necessitate religionis, non occasione cupiditatis. Quod ergo egero post Epiphaniam, Caritati Vestrae in Domini voluntate muntiabo; et quomodo litem finiero, interiduos fratres, filios presbyteri Januarii, non vobis tacebo. Multa locutus sum, date veniam loquaci: senectuti, sed timidae infirmitati. Ego, sicut videtis, por actatem modo senui, sed per infirmitatem corporis olim senex. Tamen si Deo placet, quod dixi modo, ipse det

in Seminar, eine Pflanzschule für den Alerus, beffen Mitglieder sich zu einer gleichen Lebensweise verpflichten mußten,

Nuntio ergo vobis unde gaudeatis. Omnes fratres et clericos meos, qui mecum habitant, presbyteros, diaconos, subdiaconos et Patricium nepotem meum tales inveni, quales desideravi. Sed qui de sua qualicumque paupertate, quod statuerant, neudum fecerunt, hi duo sunt, Valens diaconus et paulo atite dictus nepos meus subdiaconus; sed matris vita impediabet, quia inde vivebat. Exspectabatur in illo etiam legitimes actor tis accessus, ut, quod faceret, firmissime faceret. Nondum autem fecit, quia ipsos agellos habet cum suo fratre communes, et sub indiviso ens possident . . . . . Et vos exhortor; Fratres mei, si aliquid vultis clericis dare, sciatis, quia non debetis quasi vitia eorum fovere contra me. Omnibus offerte, quod vultis, offerte de voluntate vestra. Quod commune trit, distribuetur unicuique, sieut cuique epus erit. Guzophylacium adtendite, et omnes habebimus. Valde and delectat, si ipoung fuerit praesepe nostrum, ut nos simus jumenta Dei, vos ageg Dei. Nemo det byrrhum, vel lineam tunicam, seu aliquid, nisi in commune: de communi accipio et mihi ipsi, cum sciam, commune me habere velle quidquid habeo . . . . Ecce dico audistis, audiunt. Qui habere voluerit proprium et de proprio vivere, et contra ista praecepta nostra facere; parum est ut dicam, non mecum manebit, sed et clericus non erit. Dixeram enim, et scio me dixisse, quod si nollent suscipere socialem vitam nostram, non illis tollerem clericatum; sed seorsum manerent, secreum viverent, quomedo nossent Deo viverent. Et tamen ante oculos posui, quantum malum sit a proposito cadere. Malui enim habere vel claudos, quam plangere mortuos. Qui enim hypocrita est, mortuus est. Quomodo ergo, quicumque voluisset extra manere et de suo vivere, non ei tollerem clericatum: ita modo quia placuit illis, Deo propitio, socialis haec vita, quisquis cum hypocrisi vixerit, quisquis inventus fuerit habens proprium, non illi permitto, ut inde faciat

welche, obschon bedeutend weniger strenge, doch in Bieten ber der Monche gleich kam, um desto wurdiger dem: Bienste der Kirche vorstehen zu können.

Die Gelübbe der Keuschheit und der Armuth warm die Grundbedingungen dieser Anstalt. Niemand durste etwas sir sich besitzen. Hatte er ein besonderes Eigenthum, so muste er es entweder unter die Armen vertheilen, oder dem Seminar übermachen.

Augustin war wohl überzeugt, daß der Klerus in jenen hehren Zeiten der Prufungen, denen die Kirche stets ausgeset mar, nur durch solche hohe moralische Kraft und Einheit, durch jene edle Selbstaufopferung sich erhalten und den zeite lichen Lockungen von Ehren und Reichthümern allein fiegreich widerstehen könne. Darum machte er anch diese Anfak jum unerläßlichen Gefete für seinen Rlerus, und übertrug keinem die priesterliche Wurde, wenn er nicht vorher unter seinen Augen in seinem Seminar aufgewachsen und hier ge bildet worden war. «Ein solcher Klerifer, sagt Augustin, « welcher sich zu dieser meiner gesellschaftlichen Lebensweiß a nicht verpflichten will, mag hundert Concilien gegen mich « 'einwenden und hinschiffen, wohin es ihm nur immer beliebe, \* um gegen mich zu klagen; er kann dessen überall versicher « sein, ich werde ihn stets aus dem Register der Klerika a heransstreichen. So Gott mir hilft, so soll er nie Klerika! « sein dort, wo ich Bischof bin. Ihr habt es gehört und « begriffen. Doch ich hoffe auf Gott und dessen Allbarn « herzigkeit, jene werden treu und gewissenhaft diesen meinen

testamentum, sed delebo eum de tabula clericorum. Interpel·
let contra me mille concilia, naviget contra me quo voluerit
sit certe ubi potuerit, adjuvabit me Deus, ut, ubi ego episce
pus sum, ille clericus esse non possit. Audistis, audierus
Sed spero in Deum nostrum et misericordiam ejus, quia sice
dispositionem meam istam hilariter acceperunt, sic eam pus
fideliterque servabunt. S. August. Sermo CCCLVI. de vita e
moribus clericorum suorum §. 3. 14. p. 966 sq. l. c.

## Geschichte

ber

## Priester-Seminarien.

Wir konnen füglich drei große Zeiträume für die Entwickelung der Bildungsanstalten des Klerns, die wir Seminarien zu nennen gewohnt sind, annehmen.

Die ersten sichern Spuren von ihnen lassen sich wohl erst im vierten Jahrhunderte nachweisen. Wir werden demnach bie erste Periode bis zum Zeitalter Karls des Großen heraufs führen; bie zweite mit Karl bem Großen beginnen, dieselbe bis zum Wiederaufleben der Wissenschaften im eilften Jahrhundert begleiten und sehen, welchen Charakter diese Anstalten durch den großartigen Aufflug des Geistes dieses und der darauf solgenden für die Geschichte der Menschheit ewig merkwürs digen Jahrhunderte annahmen, und den dritten Zeitraum endlich mit dem Concil von Trient anfangen, ihn bis auf unsere Zeit herabführen und uns, die Hand auf dem Herzen, in aller Aufrichtigkeit des Strebens alsbann fragen, ob die Bedürfnisse unserer Zeit sich nicht auf eine wunderbare Weise mit benen des sechszehnten Jahrhunderts begegnen und somit die unerläßliche Nothwendigkeit darthun, zu denselben Anstalten, welche das Gluck jener Zeit geschaffen und der Kirche von Reuem eine Glanzperiode gegeben haben, die sie wurdig machte, sich mit dem goldenen Zeitalter des vierten und fünften Sahrhunderts getrost auf dieselbe Linie zu stellen, zurückzuichren.

Possibins<sup>22</sup>), Evodins<sup>22</sup>), Benenatus<sup>23</sup>), Sever rus<sup>24</sup>), Novatus<sup>25</sup>), und sein zarter Jugendfreund Alppius<sup>26</sup>) sährten in Kurzem jene Lehranstalten bei ihrem Klerus ein, wie es scheint, unter Leitung und Aussicht ihres erhabenen Berufsgenossen und Freundes.

So hatte Augustin die Kirche Afrika's mit einer Anstalt begabt, welche sie zu einer der ehrwürdigsten Kirchen des Christenthums erhob. Wäre ihre Glanzperiode nur nicht von so kurzer Dauer gewesen! Es schien indessen in den Beschlüssen der Vorsehung gelegen zu sein, als sollte Augustin die Kirche seines Vaterlandes auf den geschichtlichen Schauplatz einführen und mit ihr wiederum abtreten; denn mit ihm ging sie zu Grabe.

Doch wie der Tod nur die Brucke zu einem vollkommnern Leben ist, so war es auch mit dem Untergange der Stiftung Augustins.

Jene frommen und gotterleuchteten Bischofe, denen es geglückt war, sich aus den Ruinen ihrer ehrwürdigen Tempel
zn retten, die sie so lange vertheidigt hatten, wie sich Victor 27),

Episcopos et Clericos pax Ecclesiae atque unitas et coepit primo, et postea consecuta est. Nam serme decem Augustinus Ecclesiis dedit etc. Et ipsi ex illorum sanctorum proposito venientes monasteria instituerunt, et caeteris Ecclesiis promotos fratres ad suscipiendum sacerdotium praestiterunt. Vita S. Augustini. C. II. Opp. T. X. p. 264.

<sup>21)</sup> S. August. Epist. CCXLV. l. c. p. 662.

<sup>22)</sup> S. August. Epist. CLXII. p. 432.

<sup>23)</sup> S. August. Epist. CCLIV. p. 668.

<sup>24)</sup> S. August. Epist. LXII. et LXIII. p. 113.

<sup>25)</sup> S. August. Epist. LXXXIV. p. 155.

<sup>26)</sup> S. August. Epist. CXXV. p. 276.

<sup>27)</sup> Victor erzählt uns von einer Verbannung von Bischöfen, Priestern, Diakonen und andern kirchlichen Angestekten, die 4976 Kleriker aus Afrika vertrieb. S. Historia persecutionis Vandalicae Lib. II. C. VIII. p. 30. Ed. Th. Ruinart. Parisiis 1694. 8. In Carthago allein gingen mehr als 500 Priester unter. Victor 1. c. lib. V. c. IK. p. 78. Wie reich muß der Klerus Afrika's an Nitgliedern und an erha-

Bischof von Vita, in seiner von tiesem Schmerzgeschle durchs drungenen Sprache ausdrückt, bis kein Stein auf dem andern geblieben und kein Schässein mehr für die Weide da war, und in Italien oder Gallien ein neues Vaterland suchten, vers pflanzten nun die zarte Pflanze Augustins auf ihren neuen heimathlichen Boden, wo sie sofort zum Andernmale so schön gedieh und bald das ganze Abendland befruchtete.

An der Spike jener chrwürdigen Männer befindet sich Fulgentius, Bischof von Ruspa. Hatte er früher von den Einwohnern dieser frommen Stadt die bischöstliche Würde nur unter der Bedingung angenommen, daß ihm ein Grundstück zum Ausbau eines Seminars für seine Kirche angewiesen würde, um in ihm den Klerus erziehen zu können; so ist es begreistich, daß er in seinem nenen Baterlande, Sardinien, diese Anstalten werde befordert haben. Nachdem er in Cagliari mit einer kleinen, aber für das Reich des Herrn, wie er, begeisterten Schaar frommer Priester, unter denen sich selbst zwei Bischosse befanden, angekommen war, setzte er sogleich mit ihnen seine frühere in Afrika geführte Lebensweise fort.

Die angesehensten Männer aus dem Klerus, dem Monchswie dem Laienstande, welche nach Cagliari aus allen Richstungen Sardiniens zusammen geströmt waren, um den edeln Gästen ihren Tribut der Verehrung darzubringen, wurden dergestalt von der Lebensweise des Fulgentius und seiner Gefährten ergriffen, daß sie sich sämmtlich an ihn anschlossen und dieselbe Lebensweise annahmen. Man schritt bald zum

benen Standestugenden gewesen sein! — Wie sehr muß darum auch das Schmerzgefühl erhöhet werden, wenn man bedenkt, daß es die als aufgeklärt gepriesenen arianischen Bischöse und Priester waren, würdige Ahnherren späterer Sektirer, welche sich dem Genserich und seinen blutzierigen Vandalen als Penkersknechte gegen den katholischen Klerus darboten und wohl jene an Grausamkeit noch weit übertrasen. Genserich beschämte oft jene Arianischen Wüthriche durch manchen edeln Jug von Nenschückseit, die sie, gleich Honnen, nicht mehr kannten. Victor. 1. c. Lib. V. C. II. p. 81.

Bau eines großen Seminars, welches, nach dem uns bekannten Sprachgebranche des Biographen des Fulgentius, Kloster genannt wird, und das sammtliche Mitglieder umfassen sollte. Fulgentius war der Vorstand dieses Instituts. Cagliari erhielt unter seinem Vorsitze eine solche Bedeutsamkeit, daß man sich an diese Lehranstalt wie an einen theologischen Areopag wandte und von ihr Entscheidungen über die wichtigsten 283 theologischen Streitfragen einholte.

Aehnliche Institute gründeten die Bischose Faustus und Rufinianus<sup>29</sup>), die, von ihren Kirchen in Afrika vertrieben, nach ihrer Flucht nach Sizilien nun hier diesen Lehranstalten Eingang zu verschaffen bemüht waren. Eulalius<sup>30</sup>), Bischof von Sprakus, unterstützte sie aufs kräftigste in ihrem Unternehmen. Er wurde als derjenige betrachtet, welcher zuerst dem Mönchthume Eingang in Sizilien verschafft und den Klöstern die schöne und wohlthätige Richtung gegeben habe, Pflanzschulen für den Klerus zu werden.

In Mailand, wie man leicht aus Ennodius. 31) zu schließen geneigt sein mochte, scheint sich gleichzeitig mit der Auswans

<sup>28)</sup> Similitudinem magni cujusdam monasterii, monachis et clericis adunatis, sapienter effecit. Erat quippe eis commune cellarium, communis oratio simul et lectio etc. Domus illa tunc Calaritanae civitatis oraculum fuit etc. Divinam volentibus audire diligentius lectionem ministrabat ibi Dominus plenissimae expositionis aedificationem. Delectabat nobiles viros, si fieri posset, quotidie beatum Fulgentium cernere disputantem. Ferrandus in Vita B. Fulgentii C. XX. p. 21. Operibus S. Fulgentii praemissa. Parisiis 1684. 4.

<sup>29)</sup> Ferrandus in Vita B. Fulgentii c. IV. p. 5. Ed. cit. et Ruinart Comment. de persecutione vandalica Lib. II. c. IV. XI. et XII. p. 429. 504 sq. Ed. cit.

<sup>30)</sup> Johannis de Joanne Dissert. select. ad Cod. diplomat. Siciliae Panormi 1743. fol. Cap. III. de monasteriis Siciliae p. 431.

<sup>31)</sup> Epigram. XVI. und Dict. X p. 1066. 1075. Inter Oper. J. Sirmondi T. I. Ed. Venet. cf. B. Oltrocchi, Mediolanensis, historia Ligustica. T. I. p. 240. Mediolani 1795. 4. Saxi de studiis Mediolan. Prodrom. §. 5.

derung jener afrikanischer Priester, vielleicht in deren Folge, ein ähnliches Institut gebildet zu haben; mindestens berichtet er und von einer theologischen Schule im Hause des dortigen Bischofs. Julius Pomerius<sup>32</sup>) erzählt uns dasselbe vom heistigen Paulinus, Bischofe von Nola. Paulinus<sup>33</sup>) hatte alle seine Güter und Erbgrundstücke verkauft, sie zwischen die Armen und die Kirche getheilt und mit den Geistlichen eine Lebensweise in der Art der von Augustin eingeführten ergriffen. Julius wünscht dabei nur, daß der gesammte Klerus seinem Beispiele nachkommen und eine gleiche Lebensweise überall annehmen möge. Die kirchlichen Bestrebungen des heiligen Eussebius<sup>24</sup>), Bischofs von Vercelli, waren allein für das Mönchs

Quid abdicatas in meam curam, Pater, Redire musas praecipis?

Negant Camoenis, nec patent Apollini Dicata Christi pectora.

Fuit ista quondam non ope, sed studio pari, Tecum mihi concordia,

Ciere surdum Delphico Phoebum specu, Vocare Musas Numina.

Nunc alia mentem quis agit, major Deus, Aliosque mores postulat:

Sibi reposcens ab homine munus suum, Vivamus ut vitae Patri.

Vacare vanis otio aut negotio Et fabulosis litteris

Vetat, suis ut pareamus legibus,

Lucemque cernamus suam.

Carmen X. ad Ausonium p. 363. Ed. Lud. Ant. Muratori. Veronae 1736. Fol. Cf. Murator. in vita S. Paulini c. VII—X. p. XIV—XXII. 34) S. Ambrosii Epist. LXIII. §. 66 et 67. et Serm. LVI. de Natali S.

<sup>32)</sup> De vita contemplativa Lib. II. c. IX. p. 25 sq. inter Opp. S. Prosperi Tom. II. Venetiis 1744. fol.

<sup>83)</sup> Nichts ist rührender als der Abschied des heiligen Paulinus von den Freuden dieser Welt und sein Uebergang zum Spristenthum in seiner Epistel an Ausonius:

thum berechnet, und können barum hier nicht näher gewürs digt werden.

In Rom scheinen von Alters her Pflanzschulen fur ben Rlerus einheimisch gewesen zu fein. Denn wenn ber heilige Leo I.35) ben Bischofen Afrika's schreibt, Reinen zum Priester 24 weihen, der nicht von dem zartesteu Rindheitsalter an bis zum vorgerückten Junglingsalter in ber Ausübung der firche lichen Disciplin zugebracht habe und sich hierbei auf die ehrwürdigen Satungen der heiligen Bater der Borgeit beruft, so fann biefes nur von ben Priefterschulen, von Seminarien, zu verstehen sein, deren unbestreitbar hohes Alterthum in der abendlandischen Rirche nun hiermit am Besten bargethan Welches anziehende Schauspiel kirchlich geistiger Thatigkeit bietet uns nicht Rom einige Jahre später unter bem Pontifitate Agapets dar! Unter ihm finden wir die Gemis narien mit allen jenen Einrichtungen, die ihnen Augustin gegeben, im hochsten Flor. Nicht zufrieden damit, wollte er noch überdieß eine große theologische Afademie errichten, die mit denen Dn Alexandrien und Nisibis wetteifern sollte; Lieblingsgedanke, dessen Ausführung, wie Cassodor 36) sich

Eusebii Vercoll. Episcopi. Opp. T. VI. p. 213 sq. T. VIII. p. 179. Edit. Benedict. Venetiis 1782. 4.

<sup>85)</sup> Merito Sanctorum Patrum venerabiles sanctiones, cum de sacerdotum elatione loquerentur, eos demum idoneos sacris administrationibus censucrunt, quorum omnis aetas a puerilibus exordiis usque ad provectiores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia oucurrisset, ut unicuique testimenium prior vita praeberet. Epist. XII. Opp. T. I. p. 673. Ed. Bailerin. Venetiis 1756. Fol.

Nisus sum cum beatissimo Agopito urbis Romae, ut, sicut apud Alexandriam multo tempore fuisse traditur institutum, nunc etiam in Nisibi civitate Syrorum Hebraeis sedulo fertur exponi, collatis expensis in urbe Romana professos doctores scholae potius acciperent Christianae, unde anima susciperet aeternam salutem, et casto atque purissimo eloquio fidelium lingua comerctur. Praef. divinas. lectionum. Opp. T. I. p. 2. Ed. Garet. Rothomagi 1679. Fol.

ausbrückt, nur die Barbaren vor den Thoren Roms vereitelt hatten.

War es doch auch unter Agapet, als Arator in ber Kirche bes heiligen Petrus ad vincula sein herrliches Gedicht, die Apostelgeschichte, in Gegenwart bes gesammten Rlerus und Bolfes binnen vier Tagen mit allgemeinem Beifalle vorlas 37). Schon hatte auch die Welt eine andere Richtung genommen. Bom Irdischen hatte man sich zum himmlischen gewandt. Während sich das gewaltige Romerreich Stein für Stein aus einander lößte, und alles in Trummer zerfiel, hatte fich allein der Blick nach dem Jenseits aufrecht erhalten und in ihm Arost für die Zukunft geschöpft. Das Forum ging nun in der Rirche unter. Um Fuße eines demuthigen Altars, ber als ganzen Schmuck nur ein Rreuz hatte, horte man mit größerem Beifalle die Großthaten jener bedeutungelosen Schuler Christi, als man die Reben der Scipionen, der Gracchen und des Cicero am Fuße majestätischer Saulen und im Anblicke überraschender Triumphbogen, die Roms Weltsiege in erhabenen Schriftzugen ber Erinnerung ber Zeitgenoffen zuriefen, nnr immer gehört hatte.

Als es dem Schöpfergeiste Benedikts, des Cassans des Abendlandes, gelungen war, das Mönchthum, jene üppige Pflanze des Orients, auf dem minder heißen Boden des Abendlandes recht einheimisch zu machen; da erhielten die Bildungsanstalten des Klerus einen ernstern Charafter und eine größere Verbreitung. Benedikt trug sie überall hin, wo nur immer seine frommen Mitarbeiter hindrangen und das Licht des Evangeliums verbreiteten. Papst Gregor der Erste<sup>38</sup>), mit Recht der Große genannt, gab hiezu

<sup>57)</sup> Baron. Annal. cecl. ad a. 535 n. 89. 93. Biblioth. Patrum T. VIII. p. 700. Ed. Lugd. Cassiodor. l. c.

<sup>38)</sup> Caeterum prudentissimus Rector Gregorius remotis a suo cubiculo saecularibus clericos sibi prudentissimos consiliarios familiaresque delegit, inter quos Petrum etc. Monachorum vero
sanctissimos sibi familiares elegit, inter quos etc. . . . . . Cum
quibus Gregorius die noctuque versatus, nihil monasticae per-

bas ebelfte Beispiel. Sein Palast war ein großes Seminar, wo Junglinge, welche nach dem Glude, Diener des Altars zu werden, rangen, und Manner, welche im Dienste ber Rirche bereits alt geworden waren, und sich um sie Berdienste erworben hatten, sich versammelten, ein gemeinschaftliches Leben führten im Beten, Schlafen und Wachen, und andern wissenschaftlichen, wie amtlichen Beschäftigungen oblagen, um desto würdiger für Menschheit und Kirche wirken zu konnen. Gregor war ihr gemeinschaftlicher Bater. Er war die schöpfes rische Seele jenes großen firchlichen Instituts, aus dem die ein-Außreichsten Manner, wie Peter ber Diakon, Memilius, Johannes der Bertheidiger, Marinianus, Bischof von Sprakus, Augustin und Mellitus, die Apostel Englands, hervorgingen, welche sammtlich in Folge ihrer apostolischen Missionen, zu denen Gregor sie auserwählt hatte, überall jene Unstalt einzuführen suchten.

England verdankt den schönen Glanz der Wissenschaft und den hohen Ruf der Frömmigkeit, so wie überhaupt seine gesammte Civilisation, durch welche es unter seinen Nachbarsstaaten frühe sich auszeichnete, nur allein den unsterblichen Bemühungen Augustins und seiner edeln Genossen. Sie verpflanzten in das noch in tiesster wissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Barbarei versunkene Land die hohe und blühende Cultur Latiums, und gaben überhaupt der Kirche Englands das hohe Gepräge der Bollkommenheit der Kirche Roms, als deren Tochter sie betrachtet werden muß. Auf die Anfrage Augustins beim heiligen Stuhl, welche kirchliche Les bensweise er unter dem englischen Klerus einführen solle, übers

fectionis in palatio, nihil pontificalis institutionis in Ecclesia dereliquit. Videbantur passim cum eruditissimis clericis adhaerere Pontifici religiosissimi monachi, et in diversis professionibus habebatur vita communis: ita ut talis esset tunc sub Gregorio penes urbem Romanam Ecclesia, qualem hanc fuisse sub Apostolis Lucas, et sub Marco Evangelista penes Alexandriam Philo commemorat. Joannes Diaconus in Vita S. Gregorii Lib. II. e. XI. et XXII. Opp. T. X. p. 48. 51.

sandte ihm Gregor 30) den Plan des Instituts von Augustin von Hippo, der ihm selber bei seinem Seminare zum Muster gedient hatte. Gregor erlaubte jedoch, jene Klerifer, welche nämlich noch nicht die heiligen Weihen empfangen hatten und sich zum Gelübde der Reuschheit nicht verpflichten wollten, von dieser Lebensweise auszunehmen und ihnen gleichwohl den gebührenden Theil ihres Einkommens zusließen zu lassen.

Die Lehranstalten für den Weltklerus wetteiferten in einem edeln Eifer mit den Lehranstalten der Klöster. Lettere scheinen in der Folge über erstere den Sieg davon getragen zu haben.

Es ist hierorts um so weniger nothig, die bewunderungswürdigen Fortschritte darzustellen, von denen diese Anstaltengekrönt wurden; noch auch die Reihe jener berühmten Männerdurchzugehen, welche aus ihnen hervorgingen, und die Früchte

<sup>39)</sup> Mos Sedis Apostolicae est, ordinatis Episcopis praecepta tradere, ut in omni stipendio, quod accedit, quatuor debeaut sieri portiones etc. Sed quia fraternitas tua, monasterii regulis erudita, seorsum fieri non debet a clericis suis in Ecclesia Anglorum, hanc debet conversationem instituere, quae initio nascentis Ecclesiae fuit Patribus nostris, in quibus nullus eorum ex his, qui possidebant, aliquid suum esse dicebat, sed erant eis omnia communia. Si qui vero sunt Clerici extra sacros Ordines constituti, qui se continere non possunt, sortiri uxores debent, et stipendia sua exterius accipere. Quia et de iisdem Patribus novimus scriptum, quod dividebatur singulis, prout cuique erat opus, de corum quoque stipendio cogitandum atque providendum est, et sub ecclesiastica regula sunt tenendi, ut bonis moribus vivant, et canendis psalmis invigilent, et ab omnibus illicitis et cor et linguam et corpus Deo authori conservent. Communi autem vita viventibus jam de faciendis portionibus, vel exhibenda hospitalitate et adimplenda misericordia, nobis quid erit loquendum, cum omne, quod superest, in causis piis ac religiosis erogandum est, Domino docente: Quod superest, date eleemosynam. Epist. S. Gregorii M. Lib. XI. Epist. LXIV. T. H. p. 1151 sq. Edit. Benedict. Parisiis 1705. Fol. Aufgenommen von Beda Histor. Lib. I. c. XXVII. p. 32. Die Stelle ging auch in Gratians Rechtssammlung über. Dist. 32. Cap. Si qui vero suns Clerici.

dieser Anstalten mit gleichem Erfolge in die entferntesten Lander getragen haben; ba folches zu befannt und auch schon von einer so gewandten hand bargethan worden ist 40). Es genüge nur beilaufig zu bemerken, daß die Sprachen Roms und Griechenlands in England beim Klerus so einheimisch wurden, als follte man glauben, sie hatten hier volles Burgerrecht erhalten. Man sprach von nun an beide Sprachen mit einer solchen Fertigkeit, bag, wie ber fromme Beba berichtet, es schwer war, den sprechenden Englander von dem geborenen Griechen oder Romer zu unterscheiben. Theodor 41), von Geburt; ein Grieche, und spater Erzbischof von Canterbury, und Sabrian, ein Afrikaner, Abt zu Niridians in der Nahe von Neapel, beide gleich ausgezeichnet durch Heiligkeit des Wandels und namentlich in monchischen wie klerikalischen Disciplinen wohl unterrichtet, wurden vom Papste Vitalian im Jahre 670 nach England geschickt, nm auf biefem frommen Gilande Religion und mit ihr Wissenschaft und Kunst mehr zu verbreiten, und scheinen dem erhabenen Werke Augustins mehr Vollendung gegeben zu haben. Durch Beider Bemuhungen wurden dem gesammten Weltklerus in England ein monchischer Charafter gegeben. Der bischöfliche Sig auf der Insel Lindisfarne wurde unter bem Bischof Aidan42) eine Pflanzschule für

<sup>40)</sup> John Lingard: Les Antiquités de l'église Anglo-Saxonne, traduites de l'anglais par A. Cumberworth, sils. Paris 1828. p. 385 ff. Leider besithe ich nur die französische Uebersetzung des Lingardschen Werkes.

<sup>41)</sup> Et quia literis simul ecclesiasticis et saecularibus, ut diximus, abundanter ambo erant instructi, congregata discipulorum caterva scientiae salutaris quotidie flumina in rigandis eorum cordibus emanabant: ita ut etiam metricae artis, astronomiae et arithmeticae ecclesiasticae disciplinam inter sacrorum apicum volumina suis auditoribus contraderent. Judicio est, quod usque hodie sunt de eorum discipulis, qui latinam graecamque linguam aeque ut propriam, in qua nati sunt, norunt. Beda Hist. eccles. Lib. IV. c. XI. p. 153. ex Edit. J. Smith. Cantabrigiae 1722. Fol.

<sup>42)</sup> Siquidem a temporibus antiquis in insula Lindiesarnensium Epis-

ganz England. Hier lebten Monche, Priester, Diakonen, Santoren, Lectoren und sammtliche übrigen kirchliche Besamten unter gemeinsamer Regel. Aiban war ihnen Bater, Lehrer, Lenker und Leiter. Den hochsten Ruf wissenschaftlicher Tüchtigkeit scheint das Seminar von York unter Aelbert, dem Rachfolger des geseierten Egbert, behauptet zu haben. Aelbert 43), Vorsteher und Lehrer dieser Anstalt,

43) Et simul Euborica praesertur in urbe Magister. Ille ubi diversis sitientia corda fluentis Doctrinae et vario studiorum rore rigabat: His dans Grammaticae rationis graviter artes, Illis Rhetoricae infundens refluamina linguae. Istos veridica curavit cote polire, Illos Aonio docuit concinnere cantu. Castalida instituens alios resonare cicuta, Et juga Parnassi lyricis percurrere plantis. Ast alios fecit praesatus nosse Magister Harmoniam coeli, solis lunaeque labores, Quinque poli cenas, errantia sidera septem, Astrorum leges, ertus, simul atque recessus, Acrios motus pelagi terracque tremorem, Naturas hominum, pecudum, volucrumque, ferarum, Diversas numeri species, variasque figuras. Paschalique dedit sollemnia certa recurso, Maxime Scripturze pandens mysteria sacrae.

wußte auf die zweckmäßigste Weise die weltlichen Wissensschaften mit den geistlichen zu vermählen. Man geräth in Berwunderung über die große Vielseitigkeit seines Lehrplans. Alle Wissenschaften, sogar Astronomie, Botanik, Naturgesschichte, Physik, Arithmetik u. s. w. wurden in sein Lehrgebiet hineingezogen. Aelberts heiliger Eiser pflanzte sich auf seinen würdigen Nachfolger, Eanbald<sup>44</sup>), fort, der diese Anstalt mit einer der schönsten und prächtigsten Bibliotheken bereicherte, deren Beschreibung uns Alcuin hinterlassen hat. Alle Schriftssteller der Kirche, so wie nicht minder die des heidnischen, griechischen und römischen Alterthums sinden wir hier vor.

Die frommen Könige, Oswald und Siegbert 45), machten sich ebenfalls um die Beförderung wissenschaftlicher Bildung unster dem englischen Klerus sehr verdient. Nachdem Letterer 46) die

Nam rudis et veteris legis patesecit abyssum. Indolis egregiae juvenes quoscumque videbat, Hos sibi conjunxit, docuit, nutrivit, amavit. Quapropter plures per sacra volumina doctor Discipulos habuit, diversis artibus aptos.

Alcuinus de Pontif. Eboracens. apud Mabillon Acta SS. O. S. B. Saec. III. P. II. p. 510. 512. Venetiis 1734.

3

<sup>44)</sup> Huic sophiae specimen, studium, sedemque, sibrosque, Undique quos clarus collegerat ante Magister, Egregias condens uno sub culmine gazas. Illic invenies veterum vestigia Patrum, Quidquid habet pro se Latio Romanus in orbe, Graecia vel quidquid transmisit clara Latinis: Hebraicus vel quod populus bibit imbre superno, Affrica sucifluo vel quidquid sumine sparsit.

<sup>45)</sup> Beda Histor. Eccles. Lib. III. c. I. p. 103.

<sup>46)</sup> In patriam regressus, ubi regno potitus est, mox ea, quae in Galliis bene disposita vidit, imitari cupiens, instituit scholam, in qua pueri litteris erudirentur, juvante se Episcopo Felice, quem de Cantia acceperat, eique Paedagogos ac Magistros

heilige Taufe in Frankreich erhalten hatte und nach England zurückgekehrt war, stiftete er mit Beihülfe des Bischofs Felix mehrere Seminarien nach dem Muster der französischen.

Auch Irland 47) scheint sich durch seine Bildungsanstalten für den Klerus in der frühesten Zeit schon ausgezeichnet zu haben. Mehrere der geseiertesten Männer des englischen Klerus, welche bereits ihre Studien in ihrem Vaterlande gesendet hatten, verschmähten es nicht, letztere Anstalten noch zu besuchen. Sie fanden hier die liebreichste und gastfreundlichste Aufnahme, und erhielten den Unterricht, so wie die für ihn erforderlichen Bücher, umsonst.

Frankreich und Spanien blieben keineswegs in Errichtung der Erziehungsanstalten für den Klerus, der Seminarien, zuruck.

Die Kirche Frankreichs stellt uns ein ähnliches Bild dar, wie die Kirche von Afrika. Auch sie erscheint frühzeitig mit dem eben erwähnten monchischen Charakter begabt. Mindesstens ist sie durch ihn so ausgezeichnet geworden. Denn, wenn Gregor von Tours 48) von so vielen ehrwürdigen Bischöfen berichtet, daß sie mensam canonicorum bei ihren Klerikern eingerichtet haben, so will dieses, nur in einem andern Sprachgebrauche, nichts anders sagen, als monasterium clericorum, im Sinne Augustins. So ist es namentslich vom heiligen Hilarius 49), Bischose von Arles, dem Zeitgenossen Leo's I. bekannt, daß er mit seinen Klerikern in einer Art von Seminar gelebt habe. Wir übergehen hierbei

juxta morem Cantuariorum praebente. Beda l. c. Lib. III. c. XVIII. p. 121.

<sup>47)</sup> Quos omnes Scoti libentissime suscipientes victum eis quotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum, et magisterium gratuitum praebere curabant. Beda l. c. Lib. III. c. XXVII. p. 136.

<sup>48)</sup> Histor. Francor. Lib. IV. c. XLVI, Lib. VI. c. XXXVI, Lib. X. c. XII. Vitae Patr. c. IX. c. XX.

<sup>49)</sup> Vita S. Hilarii c. XV. inter Opp. S. Leonis M. T. II. p. 121. Ed. Ballerin. Venetiis 1756. Fol.

Frankreich mit durch Frommigkeit und Wissenschaft bewährten Lehrern versorgte und von der schon Sulpicius \*\*) sagen konnte: « Mehre aus ihr, aus dieser Anstalt nämlich, sahen « wir später als Bischofe. Und wo wäre wohl eine Stadt, « oder eine Kirche, die nicht das Verlangen ausdrücken « sollte, Priester aus dem Kloster des heiligen Martinus zu « besißen? » Sie war rein monchischen Charakters und auch nur sur Mönche berechnet. Doch ihr Einfluß war von under rechenbaren Folgen für Frankreich.

Mehre Synodalschlusse, wie namentlich die von Tours <sup>51</sup>) im Jahre 523 und von Baison <sup>52</sup>) im Jahre 537 scheinen deutlich zu verrathen, daß die Bischofe für den Klerus Seminarien zu errichten unternahmen. Wie könnte sich anders wohl die hohe Stuse der Wissenschaft begreisen lassen, auf der wir den französischen Klerus in dieser so vornehm der Barbarei bezüchtigten armen frühen Zeit antressen. Als König Guntram <sup>53</sup>) seinen Einzug in Orleans um das Jahr 540 hielt, wurde er von einer Schaar Inglinge, die unter der Leitung des dortigen Bischofs ihren sirchlichen Studien obzlagen, in lateinischer, griechischer, hebräscher und sprischer Sprache empfangen, und ihm sofort die Glückwünsche dereselben in Gedichten, die in denselben Sprachen abgesaßt waren, überreicht.

Mache man doch ähnliche Forderungen an unsere sur den Dienst des Altars bestimmte teutsche Ingend, die auf ihren Afademien alle Sprachen, nur nicht die der Frommigkeit und der kirchlichen Weihe sprechen lernt, dafür aber auch kaum über das Griechische hinausgekommen und nicht einmal im Lateinischen fest geworden ist.

<sup>50)</sup> Vita S. Martini c. X. p. 320. Ed. Vossii et Clerici. Lipsiae 1709.

<sup>51)</sup> Conc. Turon. 11. c. 12 et 13. Mansi Coll. Conc. T. IX. p. 790.

<sup>52)</sup> Conc. Vasion. II. c. 1, Hard. C. C. T. VI. p. 1105.

<sup>53)</sup> Gregor. Turon. Histor. Francor. Lib. V. c. XLV. 23sl. Lib. X. c. XVI.

. Die spanische Kirche bietet ein nicht minder erfreuliches Beispiel dar, wie für die Bildung des Klerus Gorge getragen wurde. In ihren Concilien finden wir die sichersten Spuren von Priesterseminarien. Auch hier ward monchische und flerikalische Bildung auf die zweckmäßigste Weise vermählt. Die Bater bes zweiten zu Toledo im Jahre 531 gehaltenen Concils 54) trafen die weise Maßregel, nur Jene zur priesterlichen Wurde gelangen zu lassen, welche ihr Leben von der zartes ften Jugend auf unter ben Augen des Bischofs im Geminare bis zum achtzehnten Jahre zugebracht, und nach Berlauf von noch zweien Jahren in demselben Institute sich zum Gelübde der Reuschheit verpflichtet haben wurden. Mit zwanzig Jahren sollten sie alsbann Subbiakonen, mit funf und zwanzig Diatonen und mit breißig erst Priester werden. Die Bater bes vierten Concils von Toledo 55) vom Jahre 633 unterscheiden sogar schon ein zweifaches Seminar, ein größeres und ein kleineres; ersteres befand sich im bischöflichen Palaste,

<sup>54)</sup> De his, quos voluntas parentum a primis infantiae annis in clericatus officio vel monachalis posuit, pariter statuimus observandum, ut mox cum detonsi vel ministerio lectorum contraditi fuerint, in domo Ecclesiae sub episcopali praesentia a praeposito sibi debeant erudiri. At ubi octavum decimum aetatis suae annum compleverint, si gratia eis castitatis Deo inspirante placuerit, hi tanquam appetitores arctissimae vitae levissimo Domini jugo subdantur; ac primo subdiaconatus ministerium probatione habita professionis suae a vigesimo anno suscipiant. C. Tolet. C. I. Hard. T. II. p. 1139. 1140.

Dieser Kanon, so wie der folgende des vierten Toletanischen Esucils ist ausgenommen von Splv. Puevo: Collectio maxima Conciliorum Hispaniae epistolarumque decretalium celebriorum a J. Card. de Aguirre edita, nunc vero ad juris canonici corporis exemplum nova methodo digesta. P. I. Lib. II. Tit. 1 et 2. p. 109. Matriti 1784. 4.

<sup>55)</sup> Can. 21. 22. 23. Hard. C. C. T. III. p. 585 sq. Lestere Stelle wurde in das zehnte Concil von Toledo v. J. 656. (Hard. l. c. p. 977.) nochmals aufgenommen. Später ging sie in Gratians Destret über, XII, l. c. Omnis aetas.

stand unter der unmittelbaren Aufsicht des Bischofs und war für jene berechnet, welche bereits Priester, Diakonen, oder Subdiakonen waren; letteres dagegen war für die jüngern Kleriker bestimmt und in einem der Kirche nahe gelegenen Orte errichtet. Die sich hier vorfindenden Junglinge standen unter ber Aufsicht eines ehrwurdigen und bejahrten Priesters, der nicht nur über ihre Sitten und Lebenswandel, sondern auch über beren zeitliche Angelegenheiten strenge Sorgfalt tragen sollte. Jenen von den Priestern oder Diakonen, die, sei es aus Altersschwäche oder Unpäßlichkeit gehindert waren, in Gemeinschaft mit den Uebrigen unter der Aufsicht des Bischofs zu leben, wurde von dem Concile gestattet, für sich abgesondert zu leben, jedoch nur unter beständiger Aufsicht und Begleitung eines achtbaren Priesters, ber Beobachter ihres tugendhaften Wandels und Censor ihres schlechten sein sollte.

Die kirchlichen Lehranstalten Teutschlands hatten sich eines weit bessern Looses zu erfreuen, und nicht mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen, wie die der übrigen Länder. Kaum hatte das Licht des Evangeliums in den düstern Haisnen dieses Landes seine wohlthätigen Strahlen verbreitet, so sehen wir die Bildungsanstalten sür den Klerus in großer Anzahl und in großem Ansehen. Sie erhielten gleich in ihrem Beginnen die hohe Bollkommenheit, welche die Anstalten Englands, Frankreichs und Italiens erst im Verlaufe mehsrerer Jahrhunderte mühsam und durch die Krastanstrengungen großer und heiliger Männer erlangten.

Teutschland verdankt die ersten dauernden Anfänge des christlichen Glaubens namentlich dem heiligen Eifer englischer Apostel. Seit Gregors des Großen Verdiensten um England wurde solches die Erzieherin und geistige Mutter Teutschlands. Die heiligen Landbert 56) und Willibrod 57), Bischofe von

<sup>. 56)</sup> Vita ejus S. 2. ap. Mabillon Acta SS. O. S. B. Saec. III. P. I. p. 61. Vene 1 s 1734. Fol.

<sup>57)</sup> Vita ejus ab Alcuino S. 3. 4. l. c. p. 364. ibique Mab. dc S. Willibrodi monasterio p. 585.

Utrecht in den ersten Decennien des achten Jahrhunderts, waren in England gebildet, und brachten die Cultur dieses Landes mit nach Teutschland herüber. Letterer machte, nicht zufrieden mit den Renntnissen, die er in dem berühmten Rloster zu Rhipa in Yorkshire eingesammelt hatte, noch eine Reise nach Irland, wohin ihn der Ruf heiliger und gelehrter Lehrer ber Rirche gerufen hatte, um sich in Gottesfurcht und heiliger Wissenschaft besto mehr zu vervollkommnen. Die Wohnung bes heiligen Rabberts, Bischofs von Worms (ums Jahr 718), scheint eine große Bildungsanstalt, ein Seminar, nicht allein für ben Klerus seiner Didzese, sondern auch der entfernter liegenden Bisthumer gewesen zu sein. Um ihn herum versammelten sich ungahlbare Arbeiter im Weinberge des Serrn, um in seiner Umgebung die nothigen Inspirationen für ihren Beruf zu schöpfen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Radbert mit seinen Klerikern ein gemeinschaftliches Leben geführt hat. Denn als er vom Herzoge Theodebert von Baiern bie Ginladung erhielt, bas Evangelium des Herrn in sein Reich zu tragen, so trat er mit zwölf seiner Genossen die apostolische Mission an, legte den Grund zum Bisthume von Salzburg und errichtete hier das in der Folge berühmt gewordene Kloster zum heiligen Petrus. Radbert war nie Monch; aber gleiche wohl ber eifrigste Beforderer des Monchthums unter beiden Geschlechtern. In letterer hinsicht bediente er sich des Beis stands seiner Nichte, der heiligen Ehrenthrudts9), die in den berühmtesten Klöstern Frankreichs gebildet worden war. heilige Rorbinian 60), erster Bischof von Freisingen, ebenfalls in Frankreich im Kloster zu St. Germain in der Nahe von Paris erzogen, vbschon nie Monch, beforderte gleichwohl sehr

<sup>58)</sup> Catholicae fidei et evangelicae doctrinae totius bonitatis nobilissimus refloruit doctor . . . . . . Ita innumerabiles ad ejus sanctissimam convenerunt doctrinam, et ab eo aeternae salutis documenta susceperunt. Vita ejus §. 3. l. c. p. 324.

<sup>59)</sup> Vita ejus l. c. p. 333.

<sup>60)</sup> Vita ejus §. 1 et 8. l. c. p. 471. 475.

das Monchthum und war bemüht dessen Burdigkeit auf ben Klerus zu übertragen.

Die eigentliche Glanzperiode für das christliche Teutschland und feine kirchlichen Bildungsanstalten hebt erft mit Bonifacius an, beffen Berbienste um die Berbreitung ber Religion und die Beforderung der wissenschaftlichen Bildung des Klerus ihm mit Recht den Ramen des Apostels von Teutschland erworben haben. Bonifacius 61), unermudlich und uneigennützig in seinem heiligen apostolischen Gifer, berief die tuchtigsten und wissenschaftlichsten Manner aus bem Klerus und dem Monchestande seines Baterlandes nach Teutschland zu sich, stiftete einen großen Verein und sandte sie alsdann in die entferntesten Gegenden Teutschlands, um Religion Wiffenschaft zu verbreiten. Fromme Nonnen, vom Geifte bes herrn erleuchtet und wohl unterrichtet in weltlichen wie in geistlichen Wissenschaften, murben nicht minder von jenem heis ligen Gifer zur Verbreitung bes Reiches bes herrn ergriffen, und schlossen sich freudig an den Zug jener cheln Manner an, welche Bonifacius zur Mithilfe seines großen Werts aufgefordert hatte, und vertauschten ihre schönen heimathlichen Fluren gegen die wilden Steppen des noch unwirthlichen Teutschlands. Die Namen von Burchard und Lullus, Willibald und seinem Bruder Wunibald, Witta und Gregorius; fo wie von Chunihild, der Großmutter des heiligen Lulus und Beratghit, ihrer Tochter, Chunidrut, Thekla, Lioba und Waldburgis, der Schwester des heiligen Willibald, werden in den Annalen der teutschen Geschichte ewig gefeiert werden. Chunihild und ihre Tochter Beratghit, beide außerst unterrichtet, erwarben sich unsterbliche Berdienste um Thuringen, so wie nicht minder Chunidrut und The fla um Baiern. Wolfhard 62), Priester zu Hasenreut im Gich=

<sup>61)</sup> Vita ejus §. 25. ap. Mabillon A. SS. O. S. B. Sacc. III. P. II. p. 38. ibique Vita S. Liobac, Abbatissae Biscosheim. §. 9. p. 226. In terram Anglorum legatos et epistolas misit, atque ex diverso clericorum ordine nonnullos accersivit doctos lege divisa.

<sup>62)</sup> Igitur postquam felix gens Anglorum per Apostolatum memo-

kabtichen, hat und in frommer Begeisterung ein schönes Ges malde von der Auswanderung jener heiligen Kolonie hinters lassen. Er betrachtet den heiligen Bonifacius als den König dieses erlauchten Apostelvereins, als den fruchtreichsten Sproß senes großen Baumes, der durch Gregor des Großen Bes muben Wurzel geschlagen und sofort England mit seinem wohlthätigen Schatten bedeckt habe.

Bonifacius 63) scheint jene Manner, die, namentlich aus England, theils auf seine Einladung, theils aus eigenem

randi Papae Gregorii, qui, ctsi non aliarum gentium, ipsius tamen et esse Apostolus meruit et dici, ab infidelitatis tencbris eruta pium nomen Christi et Christianitatem coepit am-1 plecti, quasi fructuosae arboris radix ad humorem gelidi marmoris suranta emisit propaginem, et, acsi ex surculo primae et originariae juventutis in fide, maximam crevit in arborem, ministrante illi viredinem evangelicae fluento doctrinae. Ex hac multae subductae increvere, ut, se Oceani pelagus transponentes, et miro germine pullulantes, nostris efficerentur saltibus altiores. Hujus eminentis arboris ramus beatus exstitit Bonifacius orthodoxus antistes, qui ob fidei cunctis imitabile meritum sines patrios et dulcia rura postponens, dum ignotum exsulando adiit callem, summi Pontificii Magontiae infulatu suscepto, alienam in nobis quasi propriam coepit habere tellurem. Ejusdem floridae atque frondosae arboris Britannicae rami ad nos usque exstitere protensi duo beati, cum castissima sorore Virgine Christi Walpurga, Christi Confessores Willibaldus et Wunebaldus, qui similiter ob amorem coelestis patriae peregrinari cupientes, ipsum, qui peregre profectus est in regionem longinquam, accipere sibi regnum et reverti, et ipsi praccincti lumbos castitatis tegmine, lucernas bonorum operum in manibus portantes, secuti sunt Regem Vita S. Walpurgis Cap. I. Mabillon A. SS. O. S. B. Saec. III. P. II. p. 262. ed. cit.

63) Tunc etiam Ecclesiae repente instaurantur, et praedicationis ejus doctrina multiformiter emanavit; monasteriumque congregata servorum Dei unitate et monachorum sanctitate constructum est in loco qui dicitur Ordorp, qui propriis sibi more apostolico manibus victum vestitumque instanter laborando adquisierunt. Sicque sanctae rumor praedicationis ejus diffamatus

Antriebe, angezogen burch den hohen Ruf, welchen dieser sich bereits um die Sache des Evangeliums in Teutschland er worden hatte, zu ihm zusammengeströmt waren, zu einem Bereine gebildet und mit ihnen ein gemeinschaftliches Leben in der Weise der Bildungsanstalten seines Vaterlandes geführt zu haben. Letzteres geht deutlich aus Willibalds Bericht hierüber hervor. Der Biograph 64) des heiligen Solus (um 790) kann nicht Worte genug sinden, um des Bonisacius Pflanzschule, aus welcher die heiligsten und gelehrtesten Männer und Kirchen vorsteher Teutschlands hervorgingen, würdig zu schildern.

Die Bestrebungen des heiligen Bonifacius, dem Klerus Teutschlands die monchische Würdigkeit und mit ihr Wissenschaft zu ertheilen, wurden namentlich durch Chrodegang, Bischof von Metz (um 762), besördert und unterstützt. Chrodegang, überzeugt, daß der Klerus nur duch jene hehre Würdigkeit, die sich im Lebenswandel wie in der Wissenschaft kund geben müsse, erhalten werden und nur durch sie wohlthästigen Einsluß auf die Gesellschaft ausüben könne, schlug nun für die Erziehung desselben eine Lebensweise vor, die gänzlich der entspricht, welche bereits ein Jahrhundert früher von den Bätern des vierten Concils von Toledo dem Klerus vorgesschrieben worden war 65). Darum nahm auch Chrodegang in

est, in tantum inolevit, ut per maximam jam Europae partem fama ejus perstreperet, et ex Britanniae partibus servorum Dei plurima ad eum tam Lectorum quam etiam Scriptorum, aliarumque artium eruditorum virorum congregationis conveniret multitudo. Quorum quippe quam plurimi regulari se ejus institutioni subdiderunt, populumque ab erraticae gentilitatis profanatione plurimis in locis evocavere: et alii quidam in provinciam Hessorum, alii etiam in Turingiam dispersi, late per populorum pagos ac vicos verbum Dei praedicabant. Vita S. Bonifacii §. 24. l. c. p. 16.

<sup>64)</sup> O quam soelix collegium beatissimi Bonisacii! dum et lucernae episcoporum, presbyterorum ac caeterorum graduum copiose de suis per totum mundum lucerent. Vita S. Soli Consessoris in Germania. §. 3. ap. Mabillon l. c. p. 392.

<sup>65)</sup> Solerter rectores Ecclesiarum vigilare oportet, ut pueri et ado-

den Abschnitt seiner Regel, welcher die eigentliche Erziehung der kirchlichen Jugend betrifft, den oben angeführten Kanon der Toletanischen Synode auf; so zwar, daß diese nur als eine erweiterte Sanction desselben betrachtet werden kann.

Durch Chrobegang's Institut, welches sich einer bewuns berungswürdigen Aufnahme zu erfreuen hatte, und naments lich in den Bisthümern Teutschlands und Frankreichs bald Eingang fand, wurde die monchische Richtung für den Kles rus die vorherrschende. Die Bemühungen des Bonifacius und seiner Genossen erhielten hierdurch den entschiedensten

lescentes, qui in congregatione sibi commissa nutriuntur vel erudiuntur, ita jugibus ecclesiasticis disciplinis constringantur, ut eorum lasciva aetas et ad peccandum valde proclivis nullum possit reperire locum, quo in peccati sacinus proruat. Quapropter in hujusmodi custodiendis talis a Praelatis constituendus est vitae probabilis frater, qui eorum curam summa gerat industria, eosque ita arctissime constringat, qualiter ecclesiasticis doctrinis imbuti et armis spiritalibus decenter parere, et ad gradus ecclesiasticos quandoque digne possint prómoveri.

Libuit praeterea ob aedificationem congruam et instructionem negotii, de quo agitur, quamdam Sanctorum Patrum sententiam huic operi inserere, quae ita se habet: «Prona est enim omnis aetas ab adolescentia in malum. Quiqui autem in clero puberes aut adolescentes existunt, omnes in uno conclavi atrii commoverentur, ut lubricae aetatis annos non in luxuria, sed in disciplinis ecclesiasticis agant, deputati probatissimo seniori, quem et magistrum doctrinae et testem vitae habeant, et caetera. » His ita praemissis, oportet, ut probatissimo seniori pueri ad custodiendum, licet ab alio erudiantur, deputentur. Flater vero, cui haec cura committitur, si corum curam parvi penderit, et aliud, quam oportet, docuerit, aut his aliquam cujuslibet laesionis maculam ingesserit; severissime correptus ab officio amoveatur, et fratri alii hi committantur, qui eos et innocentis vitae exemplis informet, et ad opus bonum peragendum excitet. Regulae Canonicorum Cap. De pueris nutriendis, custodiendisque. Apud Harzheim Concilia Germaniae T. I. p. 110.

Trinmph. Lettere wirkten noch überdieß dahin, die chen emporkommenden Klosterschulen, welche bald zu einer großen Gelebrität gelangten, zu Pflanzschulen für den Klerus zu bilden.

Dben an steht die Schule des Klosters Fulda. Sturmins <sup>66</sup>), der Gründer derselben, ein Schüler und Landsmann des heiligen Bonifacius, und von ihm nach Monte Cassino, dem Stammkloster des heiligen Benediktus geschickt, um von hier den wahren gesellschaftlichen Urtypus derartiger Anstalten zu entnehmen, und ihn nach Teutschland zurückzubringen, konnte bei seinem Tode vierhundert Monche zählen, ohne jene mit einzubegreisen <sup>67</sup>), welche hier ihre theologischen Studien machten und sich dem Weltpriesterstande widmeten.

Gregor, Bischof von Utrecht, Schüler des heiligen Bosnifacius, französischen Ursprungs, scheint in England seine Studien vollendet und von da aus sich an Burchard, Willisdald und die Uedrigen, welche wir oben auf die Einladung des Bonifacius nach Teutschland kommen sahen, angeschlossen zu haben. Einer der würdigsten Männer seiner Zeit, hatte er in seinem Palaste zu Utrecht eine Schule für Priester und Mönche angelegt, welche alle übrigen Anstalten der Art an Ruhm wenn nicht übertraf, doch ihnen gleich kam. Hierher strömten, wie und Liudgar 68), Zögling dieser Anstalt und

<sup>66)</sup> Vita S. Sturmii S. 14. ap. Mabillon L. c. p. 250. Vita S. Liobae S. 10. l. c. p. 226.

<sup>67)</sup> Vita S. Gregorii §. 10. ap. Mabillon l. c. p. 295. Clericos canonicos monasterii.

<sup>68)</sup> Non enim ex una qualibet gente ejus erant discipuli congregati, sed ex omnium vicinarum nationum floribus adunati; et tanta. familiaritate et mansuetudine laetitiaque spiritali illuminati sunt, ut luce clarius daretur agnosci, quia de uno patre spiritali et de matre omnium charitate generati sunt et coadunati. Quidam enim eorum erant de nobili stirpe Francorum, quidam et de religiosa gente Anglorum; quidam vero et de novella Dei plantatione diebus nostris inchoata Fresonum et Saxonum; quidam autem et de Baguariis et Suevis, vel de

nachher Bischof von Münster (um 809) berichtet, die fähigsten und würdigsten Jünglinge Frankreichs, Englands und der eben neubekehrten Völkerstämme Teutschlands, wie der Friesen, Sachsen, Baiern und Schwaben zusammen. Sie standen sämmtlich unter der Aufsicht des heiligen Gregorius. Er führte ein gemeinschaftliches Leben mit ihnen und war ihr Bater und Hirt. Aus seiner Schule gingen die einflußreichsten Männer der Kirche hervor. Gregor war nie Mönch gewesen, eben so wenig wie Willibald, Bischof von Eichstädt, Schüler des heiligen Bonisacius, und der heilige Virgilius, Vischof von Salzburg, welche beide in ihren Palästen Klöster errichteten, die für die Erziehung der Priester und Mönche bestimmt waren. Das Seminar des heiligen Willibalds 60) scheint mit

quacumque natione et gente misisset cos Deus: quorum minimus ego sum, modicus et infirmus alumnus. Quibus omnibus undecumque, quasi ad unum ovile collectis, pius Pater et Pastor Gregorius et spiritalia nutrimenta doctrinarum et cloquiorum Dei, et corporalia alimenta cadem devotione procuravit et donavit: et ita inspiratus a Deo exarsit in amore et institutione discipulorum, ut nullus pene praeteriret dies, quo non primo mane paterna sollicitudine consedens, singulis quibusque venientibus, prout quisque quaesivit, poculum vitae propinaret et irrigaret eloquio Dei.

Ipsorum quoque discipulorum ejus plurimi tam nobiles erant, tantoque praediti ingenio et doctrina Dei, ut ad arcem episcopatus et merito vocarentur et venirent; plurimi vero eorum aequaliter edocti et disciplinati, etsi non tanto gradu sublimati sunt, meritis tamen non erant exigui, sed scientia et charitate Dei eximii. Vita S. Gregorii §. 15. 16. ap. Mabillon. 1. c. p. 298.

69) Ast cito postquam ille strenuus almi Dei athleta monasterialem mansionis locum inhabitare coepit, statim undique de illis regionum provinciis et nihilominus longinquis regionum limitibus ad saluberrimum ejus sapientiae dogma confluere coeperunt: quos ille quodammodo omnes, ut gallina quae sub alis solet suos tegendo enutrire fetus, ita et ille Pater S. Willibaldus, ut mater Ecclesiae, plures per aevum suae pietatis parma protegendo Domino deferebat adoptivos natos. Et quemadmodum

dem des heiligen Gregor von Utrecht gewetteifert zu haben; mindestens lieferte es so mand;en ausgezeichneten Mann. Virgilius?") war von Geburt ein Irlander und wurde in seinem Vaterlande zu den gelehrtesten Männern gerechnet.

Die klösterlichen Bildungsanstalten für das weibliche Geschlecht scheinen mit den Bildungsanstalten für den Klerus auf eine edle Weise gewetteifert zu haben. Die heilige Lioba, vom heiligen Bonifacius zur Aebtisfin von Bischofsheim ernannt, war berühmt durch ihren hohen Ruf von Heis ligkeit und wissenschaftlicher Bildung. Seit ihrem zartesten Jugendalter in allen Wissenschaften, sogar den weltlichen, unterrichtet, besaß sie eine genaue Kenntniß der Kirchenväter, der Beschlusse der heiligen Synoden und der sammtlichen kirche lichen Rechte. Sie war ber Stolz ihrer Zeit. Fromme Fürsten, heilige Bischofe, Priester und Monche wandten sich an sie, buhlten um ihre Freundschaft, verehrten sie gleich einer heiligen prophetischen Seherin, und saßen mit ihr über gottliche Dinge zu Rathe. Lioba ertheilte selbst ihren Nonnen den Unterricht, und ihre Anstalt gelangte bald zum größten Ansehen. wurde Pflanzschule und Muster für sämmtliche Ronneninstitute Teutschlands, und hatte sich eines gleichen Rufes zu erfreuen, wie die des heiligen Martin von Tours in Frankreich.

alumnus suos alere solet infantes, ita et ille nutriendo divinaeque pietatis lacte leniter lactando pascebat, usquedum illi confoti et de infantia eruditi cleganterque edocti, ad juvenilem pulcrae indolis pubertatem pervenerunt. et nunc secundum magistri praecedentis exemplum, sancta sectantes dogmatum ejus dona, multis micant adminiculis. Vita ejus §. 32. ap. Mabillon l. c. p. 346. Der Verfasser der zweiten Lebensgeschichte des heiligen Willibald drückt sich hierüber solgender Naßen aus: Nec mora Ecclesiae sundamenta coepit ponere, claustrum et officinas Cleri signare, et quaelibet divinae necessaria servituti sagaciter disponere. l. c. p. 353.

<sup>70) . . . .</sup> Litterarum studiis ita animum applicuit, ut inter doctos sui temporis atque climatis doctissimus haberi potuisset. ap. Mabillon l. c. p. 280,

auch von ihr sagt Ruboff<sup>71</sup>), Monch von Fulda und gleichsgeitiger Biograph der heiligen Lioba, daß die Nonnen hier solche Fortschritte in den himmlischen Wissenschaften machten, daß mehre von ihnen später Lehrerinnen anderer Nonneninskitute geworden seien, so zwar, daß es keine oder nur sehr wenige Klöster in jenen Gegenden gabe, welche nicht aus diesem Klosker Lehrerinnen verlangen sollten.

So waren wir nun am Zeitalter Karls des Großen ansgelangt. Aus den wenigen hie und da zerstreut liegenden Beugnissen, die und vergönnt war, muhsam zusammenzustellen, werden wir wenigstens die Einsicht gewonnen haben, daß es mit der Kirche und ihrer wissenschaftlichen Bildung in dieser frühen. Zeit nicht so übel ausgesehen habe, wie unsere vorzwehmen und übermüthigen Berächter des Mittelalters anzusnehmen nur gar zur gern geneigt sind. Wir gehen nun zu der zweiten Periode über.

## 3 weiter Zeitraum.

Bustand ber Bildungsanstalten von vem Zeitalter Karls
bes Grissen bis auf das Concil von Trient.

Es ist begreislich, daß die kirchlichen Lehranstalten und Seminarien, welche wir bereits in dem vorangehenden Zeitsabschnitte auf einer so hohen Stufe der Ausbildung und Vollskommenheit angetroffen haben, in dieser Spoche nicht werden rückgängig geworden sein, zumal sich während derselben die Zeiten immer günstiger für sie gestalteten. Um aber recht dauernd für die Gegenwart wie für die Zukunft zu werden, und ihren wohlthätigen Einfluß nicht allein auf die Kirche, sondern auch auf den Staat ausüben zu können, bedurften sie nur eines höhern Schutzes, als ihnen bisher zu Theil geworden war. Ihn fanden sie in Karl dem Großen.

Karl der Große wußte es wohl, daß eine solide Erziehung, gestütt auf Religion, die beste Grundlage für den Staat und

<sup>71)</sup> Vita S. Liobae S. 11. 12 et 21. bei Mabillon l. c. p. 227. 282.

der haltbarste Kitt sei, um die fremdartigen Elemente seines großen Weltstaates aufs innigste zusammen zu halten und in ein harmonisches Ganze zu verschmelzen. So schien es nun auch, als habe er, wenn ich mich so ausdrücken darf, seine Zeit in die materielle und intellectuelle Leitung feines Reiches weislich getheilt. Denn sehen wir ihn nicht, bei der Ruckehr von seinen ruhm = und siegreichen Feldzügen, im Rathe seiner Palatinen über die wichtigsten wie die geringsten Angelegenheiten seines Reiches entscheiben; — so erblicken wir ihn in der Mitte frommer und vom Geiste des Herrn zu heiliger Bestimmung zusammenberufener Bischofe, um mit ihnen an der Leitung seiner Christen Theil zu nehmen. Karl verheißt hier den fürs Wohl der Kirche und des Staats entstammten Bischöfen allen Beistand, bessen sie benothigt sein durften, um ihr großes und beseeligendes Wert mit wurdigem Erfolge fronen zu konnen. Er wies sie barum aber auch an bie rechte Quelle hin. Von Rom aus, bem Sige bes Christenthums, sollten sie ihre Lehrer kommen lassen, um das Wort des Herrn in seiner wahren und ursprünglichen Reinheit zu lehren, Rom war ihm das alleinige Muster. Nach dem Vorbilde Roms sollte nicht nur die innere, sondern auch die außere Verfassung der Kirche gestaltet werden. Karl glaubte nicht besser seine Romerzüge in Triumphzüge für sein Reich verwandeln zu konnen, als wenn er von Rom Manner, wie Alkuin und Andere, gleich unterrichtet in allen Sprachen des Alterthums, wie in den kirchlichen Disciplinen, nach Teutschland mit herüberführte, die alsdann Italiens geistige Bildung auf Germaniens und Galliens Fluren einheimisch machen sollten.

War es nicht bei Karls dritter Rücksehr von Rom im Jahre 787, wo er eine auserlesene Schaar in allen weltlichen wie kirchlichen Wissenschaften unterrichteter Männer mit sich führte, als er seine berühmte Constitutio de scholis per singula episcopia et monasteria instituendis erließ); —

<sup>1)</sup> S. Baluzii Capitularia Regum Francorum T. I. p. 201. sq. Rarisiis 1677. Rol. J. Mabillon Annal. O.S. Benedicti. Lib.

welche sofort Grundgesetz für seine Staaten wurde. Und konnte er wohl einen schönern Beweis davon geben, wie ihm das Wohl der Kirche vor allem am Herzen liege, als in jenem frommen und heiligen Geständniße, welches er seinem trauten Freunde Alfuin ablegte: «Nur zwölf Priester wie Hieronymus und Augustin zu besitzen; » — worauf ihm Alfuin eben so würdig als erhaben antwortete: « Der Schöpfer des Him- mels und der Erde hat deren nicht so viele gehabt, und du willst ihrer zwölf besitzen?)!»

Wie Bissenschaften sollten nach Karls weiser Anordnung, wie Jonas, Bischof von Orleans sich ansdrückt, zunächst zum Wohle und zur Zierde der Kirche dienen. Daher seine musterhaften Versügungen über schöne und correcte Kopien der alte und neutestamentlichen Urfunden, der Ritualbücher und der Schriften der Kirchenväter, über Wiederherstellung des gregorianischen Kirchengesangs und andere kirchliche Dischlinen. Verschmähte er doch selbst nicht, namentlich als ihm die Ernennung seines Sohnes zur Mitregierung des Reichs mehr Zeit zu seinen Liedlingsbeschäftigungen übrig gelassen hatte, den Text der Bücher des alten und neuen Testaments mit lateinischen und griechischen des alten und neuen Testaments mit lateinischen und griechischen die sprischen Handschriften zhegans Glauben beimessen dürsen, mit sprischen Handschriften zu vergleichen, und dessen Reinheit wieder herzustellen d.

XXV. §. 63. T. II. p. 260. Ed. cit. Harzheim Concilia Germaniae. T. I. p. 261 sq.

<sup>2)</sup> Epistola CXXIV. T. I. p. 180 sq. Ed. Frobenii. Ratisbonae 1777. Fol.

<sup>7)</sup> Curae est nobis, ut ecclesiarum nostrarum ad meliora semper proficiat status, oblitteratam pene litterarum reparare satagimus officinam, et ad pernoscenda sacrorum librorum studia nostro etiam quot possumus invitamus exemplo. Inter quae jam pridem universos veteris ac novi Testamenti libros, librariorum imperitia depravatos, ad amussim correximus. Carolus M. in praefatione Homiliarii, seu Homiliarum a Paulo Diacono compilatarum. Eginhardus in vita Caroli. ap. Duchesne SS. Rer. Franc. T. II. p. 102 sq. Mabillon Analecta Vet. T. I. p. 25.

<sup>4)</sup> Vita Caroli ap. Duchesne l. c. p. 277.

Die Lecture der Kirchenväter und der Beschlusse der heis ligen Concilien war, in den Stunden der Muße, Karls Lieds lingsbeschäftigung. Bei Tafel verließ ihn nie des heiligen Augustins Wert über die Stadt Gottes. Es ist darum auch begreislich, wie ein Regent, der seine Bildung in der Schule solcher erhabener Lehrmeister schöpfte, mit so kräftiger Hand die ewige Grundlage zu einem allgemeinen christlichen Weltstaate legen konnte; — begreislich ferner, wie er seinem mit Riesengeiste vereinten Staatskörper die wahrhaft freie und harmonische Entwickelung gestattete. Nichts kann uns den bewunderungswürdigen Regierungsgeist Karls des Großen besser darstellen, als das Concil zu Mainz vom Jahre 813.93; Es war ein wahrer Reichstag. Hier sehen wir die Bischsse; Möndie und Grasen in drei großen gesonderten Abtheilungen

<sup>5)</sup> Inter coenandum . . . . delectabatur et libris S. Augustini; praecipue his, qui de civitate Dei praetitulati sunt. Eginhard. l. c. p. 103.

<sup>6)</sup> Incipientes igitur in nomine Domini communi consensu et voluntate tractare pariter de statu verae religionis, ac de utiliz tate et profectu christianae plebis, convenit nobis, de nostro communi collegio clericorum seu faicorum tres facere turmas; sicut et fecimus. In prima autem turma consederunt Episcopi cum quibusdam notariis, legentos atque tractantes sanctum, Evangelium, nec non Epistolas et Actus Apostolorum, Canones quoque ao diversa Sanctorum Patrum opuseula, pastoralemque librum Gregorii, cum caeteris sacris dogmatibus: diligenti studio perquirentes, quibus modis statum Ecclesiae Dei et christianae plebis profectum sana doctrina et exemplis justitiae inconvulsum, largiente gratia Dei, perficere et conservare potuissent. In alia vero turma consederant Abbates, ac probati Monachi, regulam Sancti Benedicti legentes, atque tractantes diligenter, qualiter monachorum vitam in meliorem 'statum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. In tertia denique turma sederunt Comites et Judices, in mondanis legibus decertantes, vulgi justitias perquirentes, omniumque advenientium causas diligenter examinantes, modis, quibus poterant, justitias terminantes. Praesatio Concilii Harzh. 1, c. p. 406.

heiten und Bedürfnisse ihres Standes Beschlüsse fassen. Die Bischöfe beschäftigten sich mit den heiligen Evangelien, den Briefen und den Thaten der Apostel, den Concilienbeschlüssen, und den verschiedenen Werten der Airchenväter n. s. w.; die Aebte mit der Regel des heiligen Benedittus n. s. w.; die Grafen und Richter endlich mit Abfassung und Redigivung der weltlichen Gesete des Reiches. Karl war die seitende Seele dieser großen Versammlung. Er ließ jedem der beel Hauptmassen seines Reiches das freie und heilige Recht über ihre Bedürsnisse selber zu Rathe zu sigen und drückte nur ihren Beschlüssen den Stempel der Rechtstraft auf.

Man erstaunt mit Recht beim Anblicke einer so tief gruis fenden und rein christlichen Regierungsweisheit. Rarl wünßte wahrlich auf eine andere Weise, als auf der Spiße des hunge rigen Schwerts, der Kirche ihre Verfaßung zu geben und zu sichern.

Das von Karl im Jahre 787 erlassene Schulgesetz wurde saft wortlich in seinem zu Nachen im Jahre 789 erlassenen. Das pitulare wiederhohlt. Karl redet hier unstreitig von den höhern Schulen für Mönche und Priester. Das letztere die ganze Gestalt von großen Seminarien, wie wir solche bereits nachzewiesen haben, hatten, werden wir bald sehen. Beide Schulen waren jedoch auch den Laien, namentlich den Schnen der Herzoge, Grasen und anderer hohen Kronbeamten geöffnet.

77 17:172

The scholar legentium purcorum fiant, psalmos, notes, cantus compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia discante sed et libros catholicos bene emendatos habitante quia saèpe, dum bene aliquid Deum rogare cupiunt, per inamendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite cos vel legendo, vel scribendo corrumpere. Et si opus est Evangelium, vel Psalterium et Missale scribere, perfectae actatis homines scribant cum omni diligentia. Cap. LXXII. ap. Harzh. CC. Germ. T. I. p. 282. Baluz. Capitul. Reg. Francor. Lib. I. Cap. LXVIII. T. I. p. 237. et Lib. VI. Cap. CCCLXXVII. p. 714 et 992. l. c.

Darum versprach anch Karl die Einen zu reichen Abteien, die Andern zu Bisthümern und Erzstiften und die Oritten endlich zu hohen Staatsamtern zu befördern, wenn sie hier mit ges hörigem Fleiße den Wissenschaften obliegen würden.

Die Schulen der Aloster scheinen überdieß noch den Charakter von Seminarien für Weltgeistliche gehabt zu haben. Man glaubte in ihnen besser die dem geistlichen Stande nothige Würde zu erhalten. Denn so erzählt uns hincmar, der berühmte Erzbischof von Rheims ), daß er, von zartester Ingend auf im Aloster zum heiligen Dionpsius auferzogen, hier das geistliche Gewand (habitum canonicorum) getragen, zum Priester geweiht worden, und aus ihm in den Palast Endwigs des Frommen gekommen sei.

Durch die Errichtung der Akademie von Denabruck durch Karl den Großen im Jahre 804 wurde eine höhere Bildungsaustalt für den Klerus gegründet. Die griechische und sasteinische Sprache sollten hier vorzüglich gelehrt, und vom Klerus erlernt werden. Dem jedesmaligen Bischofe von Des nadrück übertrug Karl in Folge der Stiftung dieser Akademie die Ehre, bei vorkommenden Eheverbindungen zwischen den Kindern des teutschen mit denen des griechischen Kaisers sie Angelegenheiten zu leiten, die Gesandschaft nach Konstantis undel zu übernehmen, die Ehepakten aufzunehmen n. s. w.

Die Bater des dritten Concils von Tours vom Jahre 813 beschließen, daß jene, welche sich zum Empfange der priesterlichen Würde vorbereiten wollen, vorher binnen langerer Zeit im bischöslichen Palaste verweilen sollten, um hier die für ihren Beruf nothigen Functionen zu erlernen, und zwar so lange, dis man ihre Sitten und Handkungen habe zenan beobachten und daraus ersehen können, ob sie würdig

<sup>8)</sup> Hinomari Oper. T. 11. p. 304. Ed. J. Sirmond Parisiis 1645. Fol.

<sup>9)</sup> Diploma Caroli M. ap. Baluz. Capitular. T. I. p. 417 et ap. Du Theil et Brequigny Diplomat. etc. T. I. p. 369. Parisiis. - 1804. Fol. Baronius ad a. 804. n. 12. Annal. Eccles. T. XIII. p. 397 sq. Ed. Mansi. Luccae. 1743. Fol.

wa.en zum Priesterthume 10). hier sehen wir nun gang genau die Gestalt der großen Seminarien. Zudem ist auch der iber nannte Concilienbeschluß ein reines Ercerpt aus bem drei und zwanzigsten Kanon ber vierten Toletanischen Synobe. Wenn der berühmte Theodulph 11), Bischof von Orleans, in dem an die Priester seiner Didcese erlassenen Kapitulare verorbe net, daß die Pfarrer zwei ober drei junge Klerifer, beren fie sich beim Gottesbienste bedienten, auf die gesetzlichen Synoben, die bekanntlich nach der alten Kirchenpraris im Frahjahre und im herbste: gehalten wurden, mit sich bringen folls ten, um hier in den Fortschritten, welche fie in der Erlernung ber zum Gottesbienste nothigen Sandlungen gemacht hatten, gepruft zu werben; - fo fann bieg wiederum nur von einer Art kleiner Geminarien verstanden werden, wo die Jugend erzogen wurde. Lettere Bildungsanstalten scheinen sich balb auf Dorfern, balb in kleinern Städten befunden und unter ber Aufsicht erfahrener und geachteter Pfarrer gestanden zu haben. Ans der Weise, wie Theodulph von die fen jungen Zöglingen spricht; geht deutsich hervor, daß fit ein gemeinschaftliches Leben im Hause des Pfarrers geführt Aus den fleinern Geminarien ging man alsbann in die großen über, welche gewöhnlich im Palaste bes Bischofs sich befanden. Beide Anstalten waren demnach ber gemeine schaftlichen Leitung der Bischofe anvertraut. Die Bater bes Contils zu Chalons an der Saone vom Jahr 813 befohlen den Bischofen; die von Karl dem Großen erlassenen Gesetze aben die Bildungsanstalten bes Rierus ju befolgen und in Ausübung zu bringen, auf daß aus ihnen wurdige und tuche tige Diener des Herrn hervorgeben, von denen man fagen fanne, fle seien bas Galg ber Erbe; - und in ben Wiffenschaften so unterrichtet, daß sie nicht nur die verschiedenen

<sup>10)</sup> Can. 12 et 32. ap. Mansi Collect. Ampliss. Concil. T. XIV. p. 85 sq.

<sup>11)</sup> C. 26. inter Opera J. Sirmondi T. II. p. 671 sq. Ed. Venet. 1728. Fol.

Freiehrer, sondern selber den Antichrist zu Schanden machen können 12).

Rarls großer Eifer und rege Thatigkeit für die Bildungs anstalten der Kirche vererbte sich mit: gleichem Erfolge: auf feine Nachfolger Ludwig den Frommen: und Karl den Kahlen! Ludwig der Fromme konnte sich in Diefer: Beziehung wurdig an bie Seite seines großen Baters stellen. 1918 Wenn Ludwig die im vorigen Zeitraume erwähnte Lebentse weise, welche Chrobegang für ben Rierus mit kuhner Sand entworfen, nun auf dem Nationalconcile von Nachen vom Jahre 816 als allgemeines Gesetz für die Kirche proclamirt, so: hat.er badurch unendlich mehr für die Bildung des Alema; gethan, als alle feine Borganger. Denn von man canubliebiscin, gefnubet und gediegener monchischer Charaster, mit Ausnahme des Arengen Ordenszwauges, vorherrschendes: Element beim ige fammein Weltklerudumschiermit war benn die Grundlage für cipe bauernde Bilbung bei den Digfiedern ider Kirchengelegte Denn der Grundzug des Chrodegang ich Institute; war jas burth leine von Jugend auf gemeinschaftlich: geführte Erbend weise beim Alexus den ihohern moralischen! Charafter, wie folder dem Monchthumereigen: ist, und jene würdige wissenschäftliche. Bilbung! zu! erwecken, beten er zur: Berwesung frines Amtes benothigt: war: 1974, finde 1974 & 1974 Anders 1974 2000 Auf. eine Iweise: Art. wußten die Bater von Aachen biestin erweiterten Chrobegang'schen Kapitulare die berühmten Reben de wita cloricorum pon Augustin , sorwier ben bekannten brei und gwanzigsten Kanon bes Concils won. Avledofeinzuverkir bent 13); ...... also gerabe jeue Stelleng welche wir schon in ber worigen: Periode die Grundlagen ber Seminarien bilben fahent Ludwig ließ i die Alcten dieses Congils. durch i die Primaten, namentlich durch bie Erzbischofe won Bordeaux, Sens und Salzburg, in seinem Reiche publiciren und verordnete, in sammtlichen bischöflichen Kirchen diese Anstalt sobald als

<sup>12)</sup> Can. 13. ap. Mansi T. XIV. p. 94.

<sup>13)</sup> Cap. 35, 112, 113, ap. Harzh. T. I. p. 467, 489-498.

möglich eingeführt werben sollte. Zudem sollten die Bischöse Sorge tragen, daß der Text des Concils selber in vielen und correcten Abschriften sich in den Hauptkirchen ihres Sprengels vorfinde 11).

Chrodegangs Institut hatte, namentlich seit seiner Erweis terung, welche es durch Ludwig in der Nachener Synode erhalten, nichts mit dem spåtern Institute ber Kanoniker, als Orbensstande, noch auch mit bem der Domherren gemein. Beide find gang anderer Natur und von gar sehr verschiedes ner Zeit. Bom Institute ber Domherren laffen sich schon im frühesten kirchlichen Alterthume Spuren nachweisen. Wie sehr die Chrobegang'sche Lebensweise in Folge ber Bestimmung Raiser Ludwigs nur allein für den Weltflerus bestimmt war, geht am beutlichsten baraus hervor, baß Ludwig in seinem turz nach der Synode zu Nachen im Jahr 816 erlassenen Kapis tulare nur brei Stande der Rirche anerkennt: ben der Ranonifer, der Monche und der Laien 15). Nichts also verdeuts licht Ludwig's Absicht besser, als dieser Sprachgebranch. Unter bem Stande ber Kanonifer kann somit boch nur ber Stand der Weltpriester, begabt mit der Chrodegang'schen Austalt, gemeint sein. Der Biograh des heiligen Ludger, Bischofs von Münster, ber seine Studien in dem vom heilis gen Gregorius im vorigen Jahrhunderte gestifteten Seminare zu Utrecht angefangen und zu York in England unter Alkuins Leitung vollendet hatte, bedient sich desselben Sprachgebrauchs, wenn er das vom heiligen Ludger zu Munster gestiftete Ses minar monasterium canonicorum nennt 16). Ludger war nie

<sup>14)</sup> Mansi Collect. Ampliss. T. XIV. p. 277-289. Harzh. T. I. p. 540

<sup>15)</sup> Studuimus, sagacissima investigare inquisitione, qualiter unicuique ordini, Canonicorum videlicet et monachorum et Laicorum, juxta quod ratio dicebat, et facultas suppetebat, Deo opem ferente consuleremus. Ap. Harzh. T. I. p. 543.

<sup>16)</sup> Vita S. Liudgeri S. 8 et 9. ap. Mabillon Acta SS. O. S. Benedicti. Saec. IV. P. I. p. 20. Ed. cit. ibique altera ejusdem S. vita S. 4 et 5. p. 35.

Monch gewesen. Für die Errichtung seines Seminars hatte er alle seine Paläste und übrigen Grundbestzungen, welche ihm Karl der Große geschenkt hatte, verkauft. Er theilte seine Zeit zwischen öffentlichen Kanzelvorträgen in der Kirche, und dem Unterrichte, den er seinen jungen Alumnen, mit denen er sich schon von andrechendem Morgen an beschäftigte, ertheilte 17).

Ludwig zeigte überall den größten Eifer, die von seinem Bater in Betreff der Priesterschulen erlassenen Sazungen aufrecht zu erhalten und sordert die Bischöfe in seinem Kapitulare vom Jahre 823 auf, diese Schulen mit aller Sorgfalt zu unterhalten und solche zu errichten, wo es deren noch keine gabe. Auch er verlangt, daß die Pfarrer auf die Didcesansynoden einige ihrer ausgezeichnetsten Alumnen mitbringen sollten, um hier öffentliches Zeugniß von ihren Fortschritten abzulesgen<sup>18</sup>). Ludwigs edle Ausforderung blieb nicht ohne Erfolg

<sup>17)</sup> Erant autem in illa schola Gregorii (Ultrajecti) et alii condiscipuli nobiles et prudentes: e quibus alii episcopi postea exstiterunt, alii in minoribus gradibus doctores ecclesiae . . . . . . . Erat S. Liudgerus in soripturis sanctis eruditissimus, tamque ardenter alios erudire gestiens, ut praeter publicas praedicationes quoque mane discipulis suis per se traderet lectiones, ipse nihil extra faciens, quam quod in scripturis faciendis invenit. Vita ejus Lib. II. §. 6 p. 22. 27. 35. l. c.

<sup>18)</sup> Scholae sane ad filios et ministros Ecclesiae instruendos vel docendos, sicut nobis praeterito tempore ad Altiniacum promisistis et vobis injunximus, in congruis locis, ubi necdum perfectum est, a vobis ordinari non negligatur.... Inter nos pari consensu decrevimus, ut unusquisque episcoporum in scholis habendis et ad utilitatem Ecclesiae militibus Christi praeparandis et educandis abhinc majus studium adhiberet. Et in hoc uniuscujusque studium volumus probare, ut quando ad provinciale Episcoporum concilium ventum fuerit, unusquisque rectorum scholasticos suos eidem concilio adesse faciat; quatenus et caeteris Ecclesiis noti sint, et ejus solers studium circa divinum cultum manifestum fiat. Capitular. Lib. II. Praef. c. 5. ap. Baluz. T. I. p. 737. Capit. Lib. II. Addit. c. 5. p. 1137. et in Conc. Paris. VI. Lib. I. c. 30.

Seitens der Bischöfe. Sie sprachen sich hierfür auf das freimithigste auf dem Nationalconcile von Paris vom Jahre 826 aus und erkannten als eine ihrer heiligsten Pflichten, für die Bildung des Klerus die größte Sorge zu tragen 19).

Zu ben eben erwähnten von Karl bem Großen errichteten vier Arten von firchlichen Lehranstalten fam nun unter Ludwig noch eine fünfte Art, die der öffentlichen Schulen, hinzu, welche die Gestalt der, spåtern Afademien gehabt zu haben scheint. Wenigstens war sie beren nachste Veranlassung. Die Bater der genannten Synode von Paris fordern den Kaiser auf, der Art hohere Lehranstalten mindestens an drei schicklichen Orten des Reiches zu errichten. Sie versprechen sich von deren Stiftung viel Rugen und eine große Ehre fur die Rirche Gottes und betrachten sie als die sicherste Garantie für den Fortbestand der kirchlichen Wissenschaft und Bildung 20). Diese drei Schulen sollten dem Glanze der Hofschule (schola palatina), welche sich stets im Palaste bes Kaisers befand, gleiche fommen. Hier stromte bie Elite ber Nation zusammen, wenis ger, — wie der Biograph bes heiligen Radbod, Bischofs von Utrecht, der in Gemeinschaft mit Stephan und Mancius, Bischöfen von Tongern und von Chalons an der Marne, in der Hofschule unter Ludwig dem Frommen seine Studien gemacht hatte, fich ausbruckt, — um zu hohen firchlichen Hemtern zu gelangen, als vielmehr aus reiner Liebe zu ben Wiss senschaften, die hier am besten und vollständigsten vorgetragen wurden 21). Zufolge der Zeugniße, welche wir über die vor-

<sup>19)</sup> Ut in Scholis habendis et educandis militibus S. Dei Ecclesiae operam daremus. Conc. Par. Lib. III. c. 1. Mansi. T. XIV. p. 126.

<sup>20)</sup> Obnixe ac subliciter vestrae celsitudini suggerimus, ut, morem paternum sequentes, saltem in tribus congruentissimis Imperii vestri locis scholae publicae ex vestra authoritate fiant: ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat. Quoniam ex hoc facto et magna utilitas et honor sanctae Dei Ecclesiae, et vobis magnum mercedis emolumentum et memoria sempiterna accrescet. Conc. Paris. Lib. III. c. 12. T. XIV. Mansi. p. 599.

<sup>21) . .</sup> Ad Caroli Regis Francorum, inde ad Ludovici ejus filii

der Schulen von Tours, kyon und Fulda zu höheren kirchlichen Lehranstalten von den Pariser Batern beschlossen worden zu sein. Wenigstens waren es diese Schulen, welche den höchsten Rufdurch die in ihnen vorgetragenen Wissenschaften und durch die in ihnen gebildeten Männer und Lehrer sich erworben haben.

Für Italien und die Kirche im Allgemeinen geschahrücksche lich ber theologischen Bildungsanstalten viel von Seiten bes Papsted Eugen II. Sein auf dem Concile von Rom im Jahre 826 erlassener Kanon enthält eine nähere Bestätigung der von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen erlassenen Schulgesetze?). Sieden und sechzig Bischöfe Italiens waren auf diesem Concile gegenwärtig und unterschrieden dessen Acten. Tiraboschie<sup>23</sup>) und Affo<sup>24</sup>) demerten nicht mit Unrecht, daß dieser Kanon die Seminarienanstalt in Italien erst eigentlich veranlaßt und befördert habe. Das Seminar in der Kirche zum heiligen Johannes im Lateran scheint mit dem Ruhme

aulam se contulit: non ut palatinos honores ambiret, sed quod intra Regis palatium liberalium disciplinarum studia praeclare colerentur. Vita ejus S. 1. ap. Mabill. Acta SS. O. S. Benedicti. Saec. V. p. 28.

<sup>22)</sup> De quibusdam locis ad nos refertur, non magistros neque curam inveniri pro studio litterarum. Idcirco in universis Episcopiis subjectisque plebibus et aliis locis, in quibus necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia habeatur, ut magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum liberaliumque artium ac sancta habentes dogmata assidue doceant: quia in his maxime divina manifestantur atque declarantur mandata. Conc. Rom. C 34. Mansi. T. XIV. p. 1028.

<sup>23)</sup> Storia della letter. Ital. Lib. III. c. 17. 23. T. VII. P. II. p. 220. 245. Roma 1784. 4. Francesco Tonelli Ricerche historiche di Mantova. T. I. p. 259. Mantova 1799. 4.

<sup>24) . . .</sup> Non avrà tardato il nostro vescovo di Parma, Lantperto, a dar esecuzione ad un si pio e si giusto comando, però da lui ripetiamo l'origine delle scuole nostre dirette specialmente all' istruzione de' Chierici destinati al Santuario. Storia della Citta di Parma. T. I. p. 134. Parma 1792. 4.

ber Hofschule der teutschen Kaiser: um diese Zeit gewetteisert m haben. Papst Leo III. 25), Karls des Großen innigster Freund, und sein Nachfolger Paschalis I. 26), hatten hier von stühester Jugend auf ihre Studien gemacht. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Karl der Große aus diesem Seminare, ex secrosanctae Ecclesiae Patriarchio, » seine Lehrer von Abrian I. und Leo III. erhalten habe.

karls des Kahlen und seiner Bischofe Eifer für die kirche lichen Lehrankalten stieg in dem Maaße, in dem die Zeitums kande sich verschlechterten. Die traurigen Bürgerfriege, denen Gallien seit einer Reihe von Jahren fortwährend ausgesetzt war, hatten sehr nachtheilig auf die Bildungsanstalten gewirkt. Die Bäter des unter dem Borsitze der Erzbischofe von Lyon, Bienne und Arles zu Balence im Jahre 855 versammelten Consils erhaben hierüber gerechte Klagen und forderten Karln auf, die Schulen zum Heile und Wohle der Kirche nach dem Beispiele seiner Vorsahren aufrecht zu erhalten, da ans deren kumporärem Versalle eine große Unwissenheit der Kirche sich bemächtigt habe 27). Eben so bestimmt sprechen sich hierüber die Bäter des Concils von Meaur vom Jahre 845 aus 28). Bein die Väter verordnen, daß seder Bischof einen in der heiligen Schrift und in der Ausbegung der heiligen Kirchens

<sup>25)</sup> Anastasius Lib. Pontif. in vita Leonis III. Ex. ed. J. Vignolii. T. I. p. 236. Romae 1752. 4.

<sup>26)</sup> Anastasius I. c. Vita Paschalis I. p. 320.

<sup>27) ...</sup> Quia ex hujus studii longa intermissione pleraque Ecclesiarum Dei loca ignorantia sidei et totius scientiae inopia invasit. Can. 18. ap. Mansi. T. XV. p. 10.

<sup>28)</sup> Ut quisquis Episcopus talem se pro viribus habere decertet, qui juxta sincerissimum et purissimum sensum catholicorum Patrum de fide et observazione mandatorum Dei, sed et praedicationis doctrina presbyteros plebium assidue instruat et informet, ne domus Dei vivi, quae est Ecclesia, sine lucerna verbi divini remaneat. Sed et idem talis existat, quem amor pecuniae non vexet, aut reprobi mores et conservatio reprehensibilis periculose devastet etc. Can. 35 et 52. ap. Mansi. T. XIV. p. 825. 837.

våter erfahrenen Geistlichen zur Unterweisung der Kleriker bei sich haben, und daß hinführo keiner mehr zu den heiligen Weihen zugelassen werden solle, wenn er nicht in irgend einem geistlichen Bereine auf dem Lande oder in der Stadt mindelstens ein Jahr verweilt habe, auf daß ihr Leben, Aufführung und Wissen geprüft werden könne, so mässen sie großen und kleinen Seminarien gemeint haben. Bon den kleiske Seminarien scheinen auch Herard 29), Erzbischof von Lours, und Walter 20), Bischof von Orleans, in ihren Kapitulurien vom Jahre 858 zu sprechen.

Was nun die höheren Bildungsanstalten anlangt, Die wie einem namentlich unter Ludwig dem Frommen auf dem schosten Concile von Paris autrasen, so seben wir sie jetzt mit einem weit entschiedenern Charafter hervortreten. Die Frommen Bater des Concils zu Tulle vom Jahre 859 beklagen ernstick den Berfall dieser hohen Schulen 31). Sie sinden in ihren Fortbestande die sicherste Schutzwehr gegen Unwissenheit, die sich zum größten Nachtheile des Neichs des Heren so michtig in die Kirche eindringen zu wollen scheint, und ermahnen bestel des Neiches, diese öffentlichen höheren Schulen aufrecht zu sie des Neiches, diese öffentlichen höheren Schulen aufrecht zu sie

<sup>29)</sup> Mansi. T. XV. p. 504.

<sup>30)</sup> Mansi. T. XV. p. 506.

<sup>31)</sup> Ut scholae sanctarum scripturarum et humanae quoque litteraturae, unde annis precedentibus per religiosorum imperatorum studium magna illuminatio Ecclesiae et eruditionis utilitas processit: deprecandi sunt Principes nostri, et omnes fratres et coepiscopi nostri instantissime commonendi, ut ubicumque omnipotens Deus idoneos ad docendum, hoc est fideliter et veraciter intelligentes donare dignatur, constituantur undique publicae scholae, scilicet ut utriusque cruditionis, et divinae scilicet et humanae, in Ecclesia Dei fructus valeat accree cere. Quia, quod nimis dolendum est et perniciosum maxime divinae scripturae verax et fidelis intelligentia jam ita dilabitum ut vix hujus extrema vestigia reperiantur. Et ideireo regenticura et studio remedium procurandum est. Conc. Tulloni Cantallo. Mansi, T. XV. p. 540.

halten und mit tuchtigen fähigen Lehrern zu besetzen. ausgezeichnetsten, gelehrtesten und frommsten Kirchenvorsteher Frankreichs und Teutschlands waren hier auf der Synode. Bir nennen nur die Metropoliten von Gens, Lyon, Bourges, Koln, Rheims, Besancon, Trier, Ronen und Tours; die Bischöfe von Royon, Air, Utrecht, Grenoble, Tulle, Soissons, Beanvais, Basel, Mes, Berdun, Aurerre, Paris, Straßburg, Senlis, Chartres, Evrenr, Balence, Tongern, Orleans, Meaux, Laon, Chalons a. d. Marne, Mans, Contances, Brienx, Seez, Chalons a. d. Saone, Lissenx, Embrun, Langres, Bayeur, Amiens, und viele Andere, welche nicht genennt Die einstimmige Forberung so vieler erleuchteten Rirchenfarsten aber die Stiftung und Erhaltung der Atademien muß gewiß als das erfreulichste Zeichen in jenen frühen Jahrhunderten angesehen und bewundert werden. Maren es doch ftets die Bischofe, welche in den Zeiten der Roth die Stimme mm Wohle der Kirche erhoben. Möchten nur die Bischöfe mserer Tage gleichen apostolischen Muth besitzen, und ihre gerechten Klagen ebenfalls an die Throne der Fürsten tragen und von ihnen die gleiche Freiheit nachsuchen, um den Zus fand des geistlichen Schuls und Unterrichtswesens zu vers Die Geschichte der Kirche und das Beispiel so vieler nhabener, durch Wissenschaft und Frommigkeit gleich gefeier= ter Borganger ist der heiligste Anwalt ihrer gerechten und guten Sache.

1

ı

1

į

N

i

3

t

ø

3

2

16

e

يح

,tT

Diese öffentlichen Schulen, oder wie wir sie füglich besser unnen können, Akademien, unterschieden sich in zwei Hauptstaden wesentlich von den großen und kleinen Seminarien. Darin nämlich, daß in ihnen nebst der Theologie auch die scheren Wissenschaften gelehrt wurden, insofern solche zum aheren Verständnisse der heiligen Schrift beitrugen; — und daß sie jedem, ohne Unterschied der verschiedenen Dideesen und kinder, zu besuchen erlaubt waren.

Ans diesem Kanon und dem des dritten Concils von Salence geht deutlich hervor, daß Kaiser, Könige, Fürsten ud Bischöse bei Gründung der öffentlichen Schulen, der Afades

mien, in so früher Zeit, nur die Förderung des theologischen Studiums vor Angen hatten; — wie denn die Erziehung überhaupt eine rein kirchliche war. Wo nun aber diese Schulen errichtet werden sollten, darüber sprachen sich die Bäter der letztgenannten Concilien nicht aus, sondern fordern nur, daß sie errichtet werden sollen, und zwar da, wo es genug fähige Männer geben würde. Ein Umstand, der gewiß nicht außer Augen zu lassen ist, und uns das Entstehen und Emportommen so mancher berühmten Akademien des Mittelalters in den kleinsten und geschichtlich unbedeutendsten Orten erklärt.

Rarl hat außerordentlich viel für den Glanz der Atademien gethan. Der gleichzeitige Biograph des heiligen Germanus, Bischofs von Aurerre, kann hierüber nicht ruhmwürdiges geung sagen. Wo es nur immer Lehrer, erfahren in hohen Wissenschaften, namentlich in der Philosophie, gab, da schoute er kein Opfer, um sie in sein Reich zu ziehen. «Die Musen unter « Griechenlands, drückt sich dieser Monch aus, schienen unter « Karl ihr Baterland verlassen zu haben und nach Teutsch- und und Gallien gewandert zu sein. » Es ist auch hier wiederum England und Irland, welche mit ihrem Wissens- vorrathe Teutschlands und Galliens Fluren befruchten. « Je « gelehrter ein Irlander war, » sagt derselbe Monch, » desto « mehr geiste er nach der Ehre, Karln, dem Salomon der « Zeit, seine Dienste anbieten zu können 32). »

florent artium, quarum principalem operam philosophia pollicetur, hos ad publicam eruditionem undequaque tua celsitudo conduceret, comitas attraheret, dapsilitas provocaret....

Quid Hiberniam memorem contempto pelagi discrimine pene totam cum grege philosophorum ad littora nostra migrantem? quorum ut quisquis peritior est, ultro sibi indicit exilium, ut Salomoni sapientissimo famuletur. Prologus Vitae S. Germani §. 2. Acta SS. T. VII, Julii p. 222. et ap. Duchesne SS. Rer. Franc. T. II. p. 470.-471. Baron. ad. a. 876. n. 38. 39.

Kail ber Größe und seine, wenn gleich minder traftige, boch für das Heil der Kirche und das Beste vis Staates eben so wohl gesinnten Rachfolger hatten Teutschland und Frankreich mit einer Menge von kirchlichen Bilbungsdinstalten bereichert, welche die schönsten Früchte trugen. Es kann nicht in unsern Bereich gehören, ein Berzeichniß aller sener Institute hier zu entwersen. Mabillon hat es schon nitt dem ihm angeborenen rastlosen Eiser gethan 33). Wir verweisen auf ihn und begnügen und, nur seine Bildungsanstalten für den Kleius hervorzuheben, welche den größten wissellichen Rühm erhalten haben nich bei benen Mübillon weniger länger als gewöhnsich verweiselt.

Was zunächst Italien betrifft, so etwirt sich Le o IVauf dem Concile zu Rom vom Jahre 853 kuhmliche Verdienste um die theologischen Bildungsanstalten bleses Landes.). Er erneuerte hier die von seinem Borgänger Eugen II. auf dem romischen Concile im Jahr 826 erlaßene Sätzling, und sigte ihr einige Erweiterungen bei. Leo war Zögling des lateranensischen Seminars.). In Rom scheint and, im frühesten Alterthum, ein Seminar für Jünglinge der englischen Nation

177

<sup>33)</sup> Annal. O. S. Benedicti Lib. XXV. §. 77. XXVII. §. 48. XXVII. §. 14 et 74. XXVIII. §. 70 et 91. XXIX. §. 48. XXX. §. 2. XXXI. §. 32. XXXIII. §. 3. 44. 47. 87. XXXIII. §. 25. Tom. II. pag. 268. 398: 556. 3663; 416; 422. 472. 473. 545. 562. 589. 592. Ferner Lib. XLIX. §. 44 et 66. L. §. 46. 72. LII. §. 12 et 33. LIII. §. 1. LVI. §. 93. LVII. §. 65. 77 et 100. LVIII. §. 21. 26. 103 et 115. BIX. §. 18 et 62. LX. §. 8. LXI. §. 20. Tom. IV. pag. 17. 26. 61. 72. 142. 160. 201. 338. 374. 380. 389. 404. 406. 437. 440. 446. 474. 484. 535. edit. cit.

<sup>54) ...</sup> Et si liberalium artium praeceptores in plebibus, ut assolet, raro inveniuntur, tamen divinae scripturae magistri et institutores ecclesiastici officii nullatenus desint, qui et annualiter proprio Episcopo de ejusdem actionis opere sofficite inquisiti debeant respondere. Nam qualiter ad divinum utiliter cultum aliquis accedere possie, nisi justa instructione doceatur? Can. XXXIV. Mansi. T. XIV. p. 1014, 1024.

<sup>35)</sup> Anastásius in Vita Leonis IV.

bestanden zu haben. Man führt dessen Stiftung, gewöhnlich bis auf Ina hinab. König Alfred der Große, der Wieders hersteller der Wissenschaften in England, sand solches bei seiner Ankunft in Rom im Jahre 889 noch vor, wo es eben in einem verheerenden Brande untergegangen war. Er stellte es wieder her und nannte es Collegium saxonicum 36). Dieses Seminar ist heute das englische Collegium.

Anschar, Monch von Corvey, später Erzbischof von Bremen, vom frommen Könige der Dänen Harald in dessen Reich berufen, um hier das Christenthum zu verbreiten, glaubte seine Bekehrungen nicht besser sichern zu können, als durch Errichtung von Seminarien. Er stiftete deren zwei; eines zu kund und das andere zu Auxholt an der äußersten Gränze von Dänemark. Harald vereinte seine Kräste mit deuen des Anschar, um diese Anstalt aufrecht zu erhalten. Mit Mühe war es ihm gelungen, zwolf Kinder von seinen heidenischen Dänen zu erkaufen, die er sogleich nach Kurholt zur Erziehung sandte 37).

Teutschlands und Englands theologische Schulen behaupe teten gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts, ihren alten Glanz und Ruhm. Der heilige Abalbert, Erzbischof von Prag, machte seine Studien im Seminare zu Magdeburg.). Popo, Bischof von Würzburg, ließ sogar Lehrer von Rom für sein Seminar kommen. Das Seminar des Klosters Schönau war als Pflanzschule für den teutschen Klerns be-

<sup>56)</sup> J. Spelmani Vita Alfredi, M. Lib. I. S. 7. p. 6. Lib. II. S. 63. p. 106. Oxoniae 1678. Fol. Cf. Lingard.

<sup>37)</sup> Vita S. Anscharii. §. 14. 55. 63. ap. Mabillon Acta SS. O. S. Bened. Saec. IV. P. II. p. 87. 107. 111. Annal. O. S. B. Lib. XXIX. §. 79. T. II. p. 467.

<sup>58) . . .</sup> Sub quo turba juvenum et liberorum copia multa nimis crescente studio floruerunt. Vita ejus J. 4. 5. 8. ap. Mabillon Acta SS. O. S. B. Saec. V. p. 825.

<sup>59)</sup> Vita S. Wolfgangi J. 4. ap. Mabillon l. c. p. 790. Auch Aschafsfenburg hatte sein Seminar. Der Erzbischof Willigis von Mainz hat uns eine interessante Beschreibung desselben hinterlassen in einer Urkunde v. J. 976. bei Gudenus Codex dipl. T. I. p. 352—357.

sonders berühmt. Aus ihm ging der heilige Wolfgang, Bis schof von Regensburg, hervor 103. Das berühmte bischofliche Beminar zu Winchester bilbete die heiligen Ethelmald, Bischof daselbst, und Dswald, Erzbischof von York 11). enbischofliche Seminar von Canterbury genoß noch immer has Ansehen, das ihm Theodor der Grieche gegeben. Der heilige Ddo, Erzbischof daselbst, Borsteher des Seminars, war in ber griechischen und lateinischen Sprache so sehr erfahren, daß er in seinen. Mußestunden in beiden Sprachen Hymnen verfertigte und in ungebundener Rede mit großer Fertigkeit schrieb 42). Wir durfen uns mit Recht eine hohe Vorstellung von der Bildung des englischen Klerus machen, wenn man bedenft, daß mehrere verdiente Manner dieses Landes in berulimten Schulen, wie zu Fleury an der Loire, mit großem Rufe lehren konnten. Der heilige Cadroe, von Geburt ein Irlander, einer der gelehrtesten Manner seiner Zeit, von des Wissens Enst m reisen bewogen, wurde bei seinem Besuche in Fleury aufgefordert, hier binnen einiger Zeit Bortrage zu halten. Alostorschule erfreute fich als Bildungsschule für den Welt-Herus des größten Ansehens in Frankreich und Teutschland 43). Um diese Zeit wurde sie namentlich durch den großen Abbo, ihren Abt, fast weltberühmt. Rach dem Zeugnisse des Biographen des heiligen Cadroe, mar dieser in allen nur möglichen Biffenschaften bewandert und unübertrefflicher Meister. Abal-

<sup>40) . . .</sup> Ubi tunc in Germaniae partibus maxime pollebat scholare studium. Vita S. Wolfgangi S. 3. p. 790. l. c.

<sup>41)</sup> Vita S. Oswaldi S. 1. p. 709, et vita S. Ethel aldi S. 6. p. 599 sq. ap. Mabillon Acta SS. O. S. B. Saec. V.

<sup>42) . . .</sup> quarum linguarum plerisque tunc temporis in gente Anglorum usus erat, a discipulis beatae memoriae Theodori Archiepiscopi profectus, factusque est S. Odo in utraque lingua valde gnarus, ita ut posset poemata fingere, prosam continuare, et omnino quidquid ei animo sederat, luculentissimo sermone proferre. Vita S. Odonis §. 2. ap. Mabillon l. c. p. 288.

<sup>43)</sup> In Floriacensi monasterio scholae clericorum etc. Vita S. Abbonis ap. Mabillon Acta SS. O. S. Bened. Saec. VI. P. I. p. 34.

bero, Bischof von Mes, berief ihn zu sich, und ibertrug ihm die Leitung des Klosters von St. Felix und des dortigen Seminars. Cadroe verließ jedoch bald Wetz und kehrte in sein Baterland zurück "). Niemand erward sich mehr Versdienste um die Wiederherstellung der Wissenschaften und um die Kirche von England als der große Dunskan, Erzbischof von Canterbury "). Dunskan ist unstreitig einer der schönsten und großartigsten politisch religiösen Charaktere der frühern Geschichte Englands und darum so wenig begrissen und so arg verkannt. Er muß in gewisser Beziehung als der Erretter der Kirche Englands angesehen werden. Glastonbury, sein Lieblingsort, wohin er sich so oft in stille Einsamkeit von der Welt zurückzog, wurde nun die Pflanzschule der gelehrtesten, frömmsten und heiligsten Männer von England und Irland.

Frankreich zeichnete sich im eilsten Jahrhundert durch seine gelehrten theologischen Akademien zu Lyon, Langres und Chartres aus. Sie mussen sich im blühendsten Zustande befunden haben. Bewogen durch den Ruf der Lehrer des erzbischösslichen Seminars zu Lyon, machte hier der heilige Majolus<sup>46</sup>), Abt von Clugny, seine Studien. Durch gleiche

<sup>44) . . .</sup> Quid ultra? quod poeta cecinit et orator dixit, quidquid philosophus cogitavit expertus est, nihil illum fugit, quidquid numero, pondere et mensura, tractus et auditu a quoquam investigatum est, ebibit, ad ultimum astrorum occultos tactu et cursus radio doctius Egino, quo nescio an aliquis in coeli hierarchia probatior sit, designavit; taliterque edoctus, aequore remenso, ad Beanum rediit; et per totam Scotiam conservis suis triticum sapientiae sibi creditum fideliter erogavit. Licet enim Scoti multa millia paedagogorum habeant, sed non multos patres: in disciplinis enim artium hic illos genuit. Vita ejus S. 11. ap. Mabillon Acta SS, O. S. Ben. Saec. V. p. 486. Bergl. über Cadroe John Lanigan: An history of Ireland, from the first introduction of christianity among the irish to the beginning of the thirtheenth century. Dublin 1822. Vol. III. p. 396-402. Ein Werk voll gediegener Forschungen.

<sup>45)</sup> J. Lingard im angeführten Werke.

<sup>46)</sup> Praedicta quidem tune civitas omnes excellebat sibi propinquas

Umstände bewogen vollendeten der heilige Halinard, nachhe riger Erzbischof von Lyon 47), und ber gefeierte Abelman, Bis schof von Brescia, ihre Studien in ben Seminarien von Langres und Chartres. Die Schüler dieser Afademien, welche noch immer in den bischöflichen Palasten gelegen waren, führten ein gemeinschaftliches Leben ganz nach ber Art ber ursprüngs lichen Seminarien, wie bieses namentlich aus Abelmans eigenem Berichte hervorgeht, in welchem er sein Studienleben mit Berengar unter bem großen Bischofe Fulbert zu Chartres beschreibt und bemerkt, daß sie — Abelman, Berengar und bie Zöglinge — ob bes unter Fulberts Leitung und Unterweisung geführten Lebens sich mehr rühmen konnten, als Plato wegen seines Umganges mit Gotrates 48). Es ist dies derselbe Berengar, welcher später die Schule von Tours durch seine dogmatischen Streitigkeiten so berühmt machte. Das Seminar von Rheims, verherrlicht durch die größten Manner Frankreichs, erhielt burch seinen Borsteher Gerbert, Erzbis schof baselbst und nachherigen Papst Sylvester II., bessen bewunderungswurdige Kenntniffe ihm bei seinen Zeitgenoffen den Ruf eines Schwarzfünstlers verschafften, einen fast euro-

tam religione virtutum, quam studio liberalium artium. Vita S. Majoli §. 5. Mabillon. l. c. p. 766.

<sup>47) . . .</sup> Decursa pueritia a patre suo traditur Domino Brunoni Lingonum praesuli: qui eum liberali cernens ingenio valere, canonicorum studuit collegio copulare. In ca itaque urbe, cum philosophos virosque audiret ecclesiasticos, nulli sodalium erat inferior in sapientia. Vita S. Halinardi §. 1. 3. ap. Mabillon Acta SS. O. S. B. Saec. VI. P. II. p. 34.

<sup>48)</sup> Collectanium te meum vocavi propter dulcissimum illud contubernium, quod cum te adolescentulo ipse ego masculus in Academia Carnotensi sub nostro illo venerabili Socrate (Fulberto) jucundissime duxi; cujus de convictu gloriari nobis dignius licet, quam gloriabatur Plato etc. Epistola ejus ad Berengarium praemissa operi de veritate Corporis et sanguinis Domini in Eucharistia, inter Opera Veterum Brixiae Episcoporum Brixiae 1737. p. 413. fol. Ibique Mabillon de schola Turonensi et Remensi.

paischen Auf. Die eben errichtete Klosterschule zu Fecamn erhielt unter Wilhelm, ehemaligem Abte zu Dijon, das größte Ansehen und wurde zugleich als Seminar für den Weltklerug zu den ersten Schulen Frankreichs gerechnet 49). Das bischofe liche Seminar zu Tulle ist durch den heiligen Adalberg, und den heiligen Bruno, Better Kaifer Konrads III., und nachherigen Papst Leo IX., unsterblich geworben. Pon sammtlichen Zöglingen, welche hier unter gemeinschaftlicher Aufsicht des Bischofs erzogen wurden, und unter denen fich Die Sohne der vornehmsten Standespersonen befanden, zeiche neten sich Adalbero und Brunp vor Allen durch Anlagen. wie tugendhaften und heiligen Wandel aus so). Die kleine Ortschaft Brioude (Haute-Loire) hatte schon in dieser frihen Zeit in der Kirche des heiligen Inlian ihr Seminar. In ihm wurde der heilige Abt Robert erzogen 51). In Teutschland behaupteten die Seminarien. zu Utrecht, Fulda 52), Worms und Würzburg auch in diesem Zeitalter ihr altes Anschen. Der heilige Wolbold (um 1021), Bischef pon Utrecht und im bortigen Seminare erzogen, zeichnete sich besonders durch seinen großen wissenschaftlichen Ruhm aus 53), so wie Burchard (um 1022), Bischof von Worms. Burchard ließ aus, der Abtei zu, Gemblours die Lehrer für sein. Semis

<sup>49)</sup> Vita ejus § 14. Mabillon Acta SS. O. S. B. S. VI. P. II. p. 290 qq. 50) Hinc ergo tali collegae indivisibiliter gemino connexus affectu spectabilis puer Bruno insistebat literarum gymnasio, deque liberalitate sua sibi congaudebant mutuo. Quibus ctsi adhaerebant nobilia examina puerorum, ipsi tamen duo omnibus suis consodalibus praemicuerant tam capacitate liberalium studiorum quam honestorum excellentia morum. Vita S. Leonis IX. Lib. I. c. 3. 4. ap. Mabillon Acta SS. O. S B. Saec. VI. P. II. p. 53.

<sup>51)</sup> Vita S. Roberti S. 3. ap. Mabillon l. c. p. 195.

<sup>52)</sup> Vita S. Bardonis Archiepiscopi Mogunt. S. 2. 10. ap. Mabill. l. c. p. 6 et 11.

<sup>53)</sup> Omnes in clero praecellebat Ecclesiae Ultrajectensis, in qua etiam fuerat canonicus a puero; quae tunc temporis religione, pariterque divinis et humanis vigebat disciplinis. Vita ejus §. 3. ap. Mabillon l. c. p. 158.

Untersihnen befand Kabi der Manch. Aberth dessen er sich bei der Redigirung seines, berühnten Decrets bediente 54). Albert machte nach seiner Mückkehr nach Geme blours; wo er spater Abt murde, sein Klosker durch seinen Anf so berühmt, daß es sogleich die Phanzschule der ansgeze zeichnetsten Mäuner des teutschen Klerus wurde 55). dieser. Beziehung verdient anch das Seminar zu hildesheim genannt zu werden. Der heilige Bernward, ein Spraff der berühmten Familie der Grafen von Gemmersberg, aus der eine Reihe Churfürsten von Sachsen hervorging, nachhes riger Bischof von Hildesheim, war hier erzogen. Bernmach vereinte mit seinen erhabenen Standestngenden die geößte Fertigkeit in den mechanischen Runften, als der Baus und Zimmermannsfunst und dem Schlassenhandwerke, welche er zur Berschönerung seiner Rathedralkirche selbst ausübter copirte und mahlte alte Handschriften eben so schon aus, als er einen Plan zu prächtigen kirchlichen Gebäuden entwarf. Er verschmähte es nicht, die Zöglinge seines Geminars selbst zu unterrichten 56). Sein großer wissenschaftlicher Ruf bewirkte es, daß er zum Lehrer des jungen Kaiser Otto III. emannt wurde. Bennwards Nachfolger Gotthard, wegen seiner großen Verdienste um die Kirche mit Recht unter die Heiligen versetzt, war um die Bildung des Klerns eben so

<sup>54)</sup> Vita Olberti, S. 3. ap. Mabillon, l. c. p., 526.

<sup>55)</sup> Nec frustra sama nominis ejus ubique discurrebat, de cujus doctrina tam duleis odor longe lateque crescebat. Exceptis enim illis, quos in subjectione sua in studio et religione nutripit, multas clericalis ordinis personas, quosdam etiam curiales doctrina sua promovit, quarum illustris probitas vel dignitas postea sanctae Ecclesiae magnae utilitati et honestati suit. Vita Olberti §. 24. p. 531. l. c.

<sup>56)</sup> Nunc communi studio cum aliis, nunc, quos diligentiores in sancto meditamine cernebat, seorsim familiarius assumens, propositis quaestionibus scrupulosa quaeque ad medullam eventilabat, more prudentissimae apis singulas lectiones, quas in scholis in diversis libris exponebam, remotiori loco sedens-

thatig bemuht wie sein Vorganger. Auch er unterrichtete die Zöglinge des Seminars außer den theologischen Wissenschaften in mechanischen Künsten <sup>17</sup>). Magdeburg zeichnete sich nicht minder durch sein Seminar aus. Die heiligen Abalbert, Bischof von Prag, und Bruno, Apostel der Russen, so wie der geseierte Geschichtschreiber Ditmar, Bischof von Merse durg, vollendeten hier gleichzeitig und gemeinschaftlich ihre Studien <sup>18</sup>). In Köln sinden wir ums Jahr 1090 ebenfalls ein Seminar in der Kirche zum heiligen Petrus vor, welches durch seinen Zögling, den heiligen Wilhelm, Abt von Braundweiller, berühmt geworden ist <sup>19</sup>). Seinen Glanz verdantt es den heiligen Heribert von Köln

intento auditu captabat: quae tamen postea pueris considens felici furto perfecte docebat, et illorum scientiae imprimebat. .... Nam saepe totum diem inter equitatum studendo attrivimus; nunc legendo non minus prolixam lectionem, quant si in scholis ad hanc vacaremus: nunc poetizando per viama metro collusimus; inde ad prosaicam palestram alternantes exercitium; interdum simplice contextu rationem contulimus, saepe syllogisticis cavillationibus desudavimus. Ipse quoque me crebro, etsi verecunde, acutis tamen et ex intimo aditu philosophiae prolatis quaestionibus sollicitabat. Tanta ergo facilitate cupidum ejus ingenium mihi applaudebat: paene enjm nulla hora, nec refectionis quidem, desidiae illum arguebat. quamquam vivacissimo igne animi in omni liberali scientia deflagaret, nihilominus tamen in levioribus artibus, quas mechanicas vocant, studium impertivit. In scribendo vero apprime enituit, picturam etiam limate exercuit. Fabrili quoque scientia excelluit, ut in plerisque aedificiis, quae pompatico decore composuit, post quoque claruit. In negotiis vero domesticis et ad usum familiaris rei pertinentibus vivacissimus exsecutor, ac si a puero in eis innutritus, calluit. Vita S. Bernwardi §. 2 et 3. ap. Mabillon l. c. p. 181. Vita S. Godehardi §. 17. p. 359 sq. l. c.

<sup>&#</sup>x27;57) Vita S. Godehardi S. 23. p. 362. l. c.

<sup>· 58)</sup> Vita S. Brunonis S. 2. ap. Mabillon l. c. p. 71.

Coloniae apud aedem S. Petri Apostolorum Principis corpori congregationis sociatus. Vita ejus §. 3. ap. Mabillon l. c. p. 678.

With ejus apud Bolland. Acta Sanct. T. II. Mart. p. 468.

Beibe hatten die glanzendste Erziehung erhalten; ersterer im Seminar zu Bargburg', letterer in bem zu Utrecht. Bruno 61) machte hier mit ben Sohnen ber Fürsten und Könige, die ihre Kinder seit beren viertem Jahre hierher zu senden pflege ten, unter bem gefeierten Bischofe Balberich (um 1070) seine Studien, und brachte es in Kurzem so weit, daß er Roms und Griechenlands Sprach = und Kunftschäße mit seinem burchdeingenden Geiste erlernt und durchforscht hatte. Otto, Brus no's altester Bruber, ließ ihn, als er zur tentschen Kaiserwarbe gelangt war, sogleich an seinen Sof kommen, um hier ben Glanz der alten kaiserlichen Hofschule (sehola palatina) wiederherzustellen. Bruno ließ hier sogleich ben vollständigen Lehrkurd ber sieben freien Kunste vortragen. Alles, was nur immer bie Geschichtschreiber, Rebner, Poeten und Philosophen in der lateinischen und griechischen Sprache Herrliches barboten, ging er mit den Lehrern der Anstalt durch, auf daß die Zöglinge in das gesammte Gebiet des Wissens eingeführt und auf ihm recht einheimisch gemacht werden konnten; über-

<sup>61)</sup> Generosa regum proles, annos circiter quatuor habens, liberalibus litterarum studiis imbuenda venerabili Baldrico Episcopo Trajectum missa est . . . . . Postea nullum penitus erat studiorum liberalium genus in omni greca vel latina eloquentia, quod ingenii sui vivacitatem aufugeret . . . . . E scholis in Palatium evocavit germanum Otho etc. Oblitteratas diu septem liberales artes ipse retexit. Quidquid historici, oratores, poetae et philosophi novum et grande perstrepunt, diligentissime cum doctoribus cujuscunque linguae perscrutatus est . . . Israel, Episcopus Scotigena, sub cujus magisterio illustrissimus hic plurimum se profecisse testatus est . . . . . Quocunque circumagebantur tabernacula aut castra regalia, bibliothecam suam, sicut arcam dominicam circumduxit; ferens secum et causam studii sui et instrumentum: causam in divinis, instrumentum in gentilibus libris; ut puta doctus pater familias, qui novit de thesauro suo proferre nova et vetera. Vita ejus apud Surium ad 11. Octobr. p. 703. Coloniae Agripp. 1574, fol.

ober mit ihnen zu sprechen: weil, wie der Bischof sich ausprückte, deren Schmeicheleien sie leicht übermüthig oder halsstärrig und unthätig für die Erlernung der Wissenschaften machen könnten 65).

Hildungsanstalten für den Weltklerus in diesem zweiten Zeite raume beschließen.

Woher mag es nun kommen, daß wir nach dem Anfange des zwölften Jahrhunderts wenige oder gar keine Rachrichten über den Fortbestand der Seminarien besitzen? Die Seminarienanstalt scheint in diesem und noch mehr in dem folgenden Jahrhunderte dis auf ihren Namen untergegangen und aus der Kirche verschwunden zu sein. Im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, als der heilige Ignatius von Lojola den kühnen Entschluß faßte, der Kirche vermittelst dieser Lehranstalt wiederum ihr Ansehen und ihren Glanz zu verschaffen, fand sich kaum eine Spur von ihr mehr vor. Die Unwissenheit der Zeit hatte sich gewaltig an diesem Institute gerächt. Denn

<sup>65)</sup> Studiorum multiplicia sub eo floruerunt exercitia, et bonae . . . indolis juvenes et pueri strenue instituebantur norma regulari, proficientes haud seguiter in claustrali disciplina omniumque litterarum doctrina. Claruit hoc sub ipsius sororio Imado episcopo, sub quo in Paderbrunnensi Ecclesia publica floruerunt studia: quando ibi musici fuerunt et dialectici, enituerunt rhetorici clarique grammatici; quando magistri artium exercebant trivium, quihus omne studium erat circa quadruvium: ubi mathematici claruerunt et astronomici, habebantur physici atque geometrici, viguit Horatius, magnus et Virgilius, Crispus ac Sallustius, et urbanus Statius; ludusque fuit omnibus insudare versibus et dictaminibus jocundisque cantibus. Querum in scriptura et pictura jugis instantia claret multipliciter hodierna experientia; dum studium nobilium clericorum usu perpenditur utilium librorum . . . . . Adolescebant quoque secum in tirones militiae caelestis, Anno Archiepiscopus Coloniensis, Trithericus Monasteriensis, et perplures alii, strenui postmodum in, vinea Domini operarii. Vita S. Meinwerci Cap. XI. §. 78. p. 537. l. c.

als die Båter des Concils von Trient die Seminarienanstalt wiederum von neuem bestätigten und solche für die Kirche proclamirten, war man wohl hie und da geneigt, in ihr etwas neues zu sinden.

Zu dieser außerordentlichen Erscheinung mögen zwei Urssachen vorzüglich beigetragen haben, und zwar eine innerliche gesellschaftliche, und eine außere geschichtliche. Erstere ging letterer voran, und half ihr jenen schönen geistigen Verband, welcher die Kirche durch eine Reihe so vieler Jahrhunderte segensvoll umschlungen und ihr Leben und Weihe verliehen hatte, mit frevelnder Hand auflösen.

Das Feudalverhaltniß, welches sich unter bem Schupe und nach dem Vorbilbe ber Kirche seit Karl bem Großen so schon und folgenreich für den christlichen Weltstaat entwickelt hatte, lößte sich gegen das Ende des eilften Jahrhunderts in seiner ursprünglichen Reinheit und Erhabenheit burch die Schuld der Herrscher, mehr noch aber durch die Unwürdigkeit ber großen Lebenherren auf, indem die letteren treuloserweise bie Gutmathigkeit und die Schwäche so mancher Regenten ju ihrem eigenen Bortheile zu benugen mußten. Der ungebahrliche Hang nach Unabhängigkeit, so wie die unreinen Gelufte nach Reichthum hatten jene reinen Banbe, welche die Bafallen an ihren Lehnsherrn und diesen wiederum an den Raiser inapften, erschüttert und zerstort. Staat und Rirche litten Der alte Verband in dieser gesellschaftlichen Kriss viel. wurde zwar durch die fraftige Hand einer Reihe großer, wenn anch nicht fleckenloser Regenten wiederhergestellt, aber nur ausschließlich auf die unreine Natur des Privatinteresse gegründet. Er mußte demnach zum andernmale sich auflosen und zwar får immer in steter und immer verschiedenartiger Wiederholung bes alten unheilbringenden Kampfes gegen seinen Stifter.

Werfen wir nun einen forschenden Blick in die Natur des gesellschaftlichen Zustandes der Kirche und des Klerus des achten, neunten, zehnten und eilften Jahrhunderts, so werden wir hier einen ähnlichen Verband zwischen der Kirche und deren Dienern wahrnehmen, wie sich solcher im Staate dieser Jahrhunderte nachweisen läßt. Die fast allgemein eingeführte kanonische Lebensweise beim Klerus kann als der lette Bollsbringer des Feudalverhältnises in der Kirche betrachtet werden, welches bereits in der bewunderungswürdigen Hierarchie ihrer. Diener einen so reinen und seligen Lebensträger erhalten hatte. Dieselben unheiligen Ursachen, welche jenen edlen und großsartigen gesellschaftlichen Verband im Staate zerrüttet und erschüttert hatten, zerrütteten und erschütterten nun nicht minder den analogen Verband in der Kirche und zwar unter gleichem Wechsel der Umstände und äußeren Erscheinungen.

Räher in die Ursachen einzugehen, welche diese große und tief greisende Beränderung im gesellschaftlichen Bestande des Staates und der Kirche dieser frühen Jahrhunderte hervorgebracht haben, kann uns hier nicht gestattet sein. Es genüge uns auf sie, als auf ein allgemein anerkanntes Factum, uns zu beziehen.

Der Verfall und das endliche Verschwinden der kanonischen Lebensweise beim Klerus mußte begreislicher Weise auf das nachtheiligste auf die geistlichen Bildungsanskalten, auf die Seminarien, wirken. Man kann wohl behaupten, daß sie größtentheils mit dem Verschwinden der kanonischen Lebense weise auch untergegangen seien.

Ein anderer Umstand, welcher vielleicht noch entschiedener als das Verschwinden dieser kanonischen Lebensweise auf das Loos der Seminarien einwirkte, war das Entstehen der Unis versitäten im zwölften Jahrhundert.

So ein schönes und ergreifendes Schauspiel auch das Wiederausleben der geistigen und wissenschaftlichen Thätigkeit in den Afademien des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts darbietet, an deren Spiße die von Bologna und Paris standen, welche die Richtung den gesammten Afademien Europais gaben; und so große und wohlthätige Revolutionen sie auch auf dem weiten Gebiete der Wissenschaften hervorbrachten, so waren sie doch von fast eben so großen Gegenwirfungen bes gleitet, welche auf den gesammten wissenschaftlichen Zustand der spätern Zeit die nachtheiligsten Folgen hatten und unmit telbar das ungläckliche sechzehnte Jahrhundert vorbereiteten.

Es ist wahr, mehrere dieser Atademien erreichten einen Glanz und einen Ruhm, bessen sich wenige wissenschaftliche Lehranstalten der letten glanzvollen Tage des alten romischen Raiserthums zu erfreuen hatten. Bologna gelangte durch seine Rechtslehrer zu einer eben so bedeutsamen, wenn nicht noch größern Celebritat, als die gefeierten Rechtsschulen zu Rom, zu Konstantinopel und zu Berntus unter Theodosius und Justinian, den Großen. Eben so konnte Paris durch seine Theologen mit den Schulen zu Jerusalem, zu Alexandrien und zu Rifibis wetteifern. Sie hat ihre Rivalin, de Alabemie von Bologna, bei weitem an Dauer und Ruhm aberlebt, ba fie auf eine reinere und solidere gesellschaftliche Grundlage gegründet war, als die Afabemie von Bologna. Berfassung der letteren Hochschule war ganz republikanisch und bemofratisch, und ging baher mit dem Untergange bes tunen und unlautern republikanisch semokratischen Geistes ber italianischen Freistaaten unter; mahrend die Atademie von Paris, auf bas reinere monarchische Princip gegrundet, mit ber weitern Entwicklung dieses Princips in dem sechzehnten und fiebenzehnten Jahrhundert fortschritt und mahrend dieser Zeit ihren hohen Ruf und Einfluß behauptete, wenn auch nicht ohne einige untilgbare Schandflecken in ihrem Ruhme burch frevelhaften Migbrauch ihrer stolzen und dunkelhaften Gewalt zurückzulaffen. Die Akademie von Bologna figurirt in dieser Zeit in den literarischen Fasten nur als daseiend und besteht unt noch burch das ehrwürdige Andenken an den Glanz ihrer frabern bereits zu Grabe gegangenen Große.

Der Ruhm und der Glanz der Afademien, namentlich der von Italien, verleitete Lehrer und Lernende in den verschiesbenen Ländern sie zu besuchen. Der Reit der Wissenschaften, so wie der Reit der Ehrenamter, zu denen gewöhnlich jene, welche eine oder mehrere Hochschulen Italiens und Frankreichs besucht hatten, anfänglich die Aussicht, später das ausschließe liche Borrecht hatten, war die Ursache, daß alle fähigen Köpfe Lentschlands, Destreichs, Polens, Englands, Irlands, Schottslands und der nordischen Staaten, wie Dänemark und

Schweben, Frankreichs, Spaniens und Portugals nach den Akademien Italiens strömten. Nach geendigten Studien auf benselben besuchte man wohl noch auf mehre Jahre die ausz gezeichneteren Akademien von Frankreich, wie Moutpellier, Paris und Orleans.

Wenige von ben auf diesen Atademien gebildeten Mannerus welche bereits in den Wissenschaften erzogen und mit alles Erfahrungen des prattischen Geschäftslebens ausgerüftet hier her getommen waren, kehrten in ihr Vaterland zurud. Bene; welche Ach hier durch ihren wiffenschaftlichen Ruhm auszeiche neten, bestiegen wohl gar später jene Lehrstühle, von denen herab fie so schone Gelegenheit gefunden hatten, bas Gebiet ihrer Kenntnisse zu erweitern. Noch andere, welche burch ihre sektenen Fähigkeiten im kirchlichen wie weltlichen Ge schäftsteben fich hervorthaten, fanden in dem großastigen hierarchischen Geschäftstreise des romischen Hofes einen ihrer ebeln Bestrebungen wurdigen Wirkungstreis und truten in beffen Dienste. Der romische Hof seinerseits that alles Mog liche, um fich mit wurdigen Geschäftsmannern aus den vers schiebenen Rationen zu umringen, da er ja über die heiligsten Interessen aller Bolker zu wachen hatte. Und wie komme dr diese hohe Bestimmung anders erhalten, wenn nicht vermittels der fahigsten Drgane dieser kander? Der schone italianische Himmel bestimmte noch eine große Menge minder fahiger und minder wurdiger Manner die unwirthlichen Lander und Stepe pen ihres Baterlandes gegen ben klassischen Boben Latiums zu vertauschen und die großen Einfunfte ihrer reichen Pfrans den, welche ihnen in der Heimath zugesichert worden waren, um'ihre Studien im Anslande zu vollenden und zun verwolle kommnen, in mußiger Geistedschwelgerei zu verzehren. Dazu kam endlich noch der Umstand, daß der größere Theil von welche in ihr Vaterland zurückfehrten, auch ohne etheblichen Nugen während ihres Aufenthaltes auf jenen After demien geschöpft zu haben, boch immer mit einer Art von Glanz umgeben zuruckfamen und Berechtigung zu ben ansehnlichsten Aemtern erhielten. Um Anspruch auf fie zu haben I

geningte es schon, auf ben Atademien ju Bologna, ju Pabna, gu Pisa, zu Ferrara und Rom, zu Paris, Montpellier und Orleans die Doctorwurde erhalten zu haben. Anstellung im Baterlande ruhten sie dann auf den unwürdiger Weise auf ausländischen Atademien davon getragenen Lorbeeren aus und kummerten sich wenig um die Fortschritte der vaterländischen wissenschaftlichen Institute. Auch waren sie wohl nicht felten unfähig geworden, für sie folgenreich wirken zu Die wilde Ausgelassenheit der Sitten, welche auf den Atademien und namentlich auf denen von Italien gleich bei ihrem Beginnen herrschte, und von der uns die gefeierteften Lehrer dieser Unstalten, sogar Papste wie Alexander III, Innozenz III, Honorius IV, Gregor IX, Innocenz IV, Alexander IV und Gregor X, welche dieses rohe Leben aus Erfahrung kannten, ba fie auf diesen Afabemien größtentheils gebildet worden waren und an ihnen die hochsten akademischen Burben begleitet hatten, die ruhrendsten Schilderungen hinterlassen, hatte ihre moralische Kraft gebrochen. Sie fehrten größtentheils mit dem Fluche der Entsittlichung beladen in die Heimath zurück.

So hatte sich nun alle vaterlandische wissenschaftliche Bil dung beim Klerus in den verschiedenen gandern verloren. Italiens Afawissenschaftliche Leben zog sich nach Italien. bemien wurden als der Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Thatigfeit betrachtet. Es schien, als hatte die Wissenschaft teinen Werth, wenn sie nicht im Auslande und vor Allem in Italien geschöpft worden war. Die Seminarienanstalt verfiel unn ganglich und zwar in bem Berhaltniße, als die Afabemien im Auslande zu ihrem Ansehen und Ruhme gelangten und wurde endlich durch lettere ganzlich verdrangt. Außerhalb Anzahl ausländischer Wissenschaftssitze gab es der fleinen nichts als Unwissenheit, bis endlich auch in ihnen, in Folge des gesteigerten politischen Lebens und der allgemeinen gesellschaftlichen Gahrung, welche zum Theil durch sie vorbereitet und genährt worden war, die heilige Flamme der Wissenschaft zu erloschen begann.

Man würde mir Unrecht thun, wenn man mich für einen Berächter sener glanzumstrahlten Anstalten des Mittelalters hatten wollte. Ihr riesenhafter Aufflug hat mich gewaltig ergriffen. Ich theilte lange Zeit die blinde Abgötterei für sie, von der so viele edle Männer fortgerissen wurden und noch werden; — sene blinde Abgötterei, welche die Kirche in unsern Tagen in Teutschland so theuer bezahlt, da man in sie durch diese Kanale der Wissenschaft neues Leben gießen zu können sich geschmeichelt hatte. Man hat hierbei noch obendrein überssehen, daß unsere akademischen Anstalten nur eine ziemlich unwürdige Verzerrung derer des Mittelalters sind.

Ich breche nicht ben Stab über dieses schöne historische Zeitalter ber europäischen Wissenschaft und Kunst. Es hat mit Petrus Lombardus angefangen, seine Thomas von Aquin, seine Duns Scotus, seine Albertus Magnus, seine Bonavenstura und Alexander von Hales gehabt und endlich mit seinem Dante geschlossen; — ber, wie ein unbegriffener Genius in den höchsten und reinsten Sphären des christlichen Glaubens und der christlichen Dichtfunst schwebend, nun alle sene großartigen Gestaltungen des Geistes in den heiligen Kranz der christlichen Weihe zieht und sie zu senem himmlischen Ganzen mit einem Geistessluge erhebt, den der Blick des tiefsten Densters und der fühnste Fittig des Dichters kaum erreicht.

Wie dem auch immer sei, man hat diese großartige Zeit, wir können es nicht verhehlen, in Bezug auf wissenschaftliche Leistung zur Ungebühr auf Unkosten der früheren bescheidenen Jahrhunderte der Kirche hervorgehoben und sie mit Ungebühr als Musterbild für unsere Zeit hingestellt. Statt alles Urtheiles über das Wirken dieser akademischen Blüthezeit genüge es, eine Parallele zwischen ihr und dem dieser wissenschaftlichen Glanzperiode vorhergegangenen Jahrhunderte zu ziehen. Um nicht aus dem engen Zirkel unserer Betrachtung über die Seminarien herauszutreten, und um zugleich diese Parallele an dem Zustande der wissenschaftlichen Bildung des Klerus dieser zwei so verschiedenen Epochen hervorzuheben, sei es uns erlaubt, die Frage an jene hochtrabende akademische Zeit

des Mittelalters zu stellen: Was ift jener heilige Gifer der Bischofe und Erzbischofe für die Erziehung des Klerus geworden? Wo sind die Bischofe, welche ihre frommen Hymnen zum Lobe Gottes und zur Verherrlichung der Heiligen seiner Rirche in lateinischer und griechischer Sprache mit so großer Fertigkeit und so vollendeter Weihe verfaßten? Wo die 36glinge des Priesterstandes, welche die Sprachen Latiums und Athens wie Eingeborne sprachen und schrieben? Wo jene heiligen Lehrer der Wissenschaft, welche nur den kohn des himmels für alle ihre Mühen und Anstrengungen erwarteten? Bo jene tiefen Studien über Astronomie und Mathematik? Wo endlich jener heilige Lebenswandel, welcher den hohen wie den niedrigen Klerus so auszeichnete und in beiden Manner erzeugt hatte, welche durch ihre Kenntnisse, durch ihre Tugenden und Heiligseit ewig die gerechte Bewunderung der Welt bleiben und ewig mit dem Namen der Wohlthater des mensche lichen Geschlechtes werden begrüßt werden. Dieses fromme und heilige Zeitalter, wir konnen es füglich das jugendlich poetische ber driftlich europäischen Kunst und Wissenschaft nennen, ging ohne tobendes Geräusch allein im heiligen Stres ben nach Gott vor der Menschheit vorüber und wollte feine anderen Spuren als die seiner Verdienste zurucklassen, von benen zu sprechen es schon zu bescheiben mar.

Das Zeitalter der Akademien verlor nur gar zu bald seinen poetischen Rimbus. Es nahm zu schnell die gehäßige Seite bes Brodstudiums an. Der Jurist trieb nichts, als das Rechtsstudium, und erlernte die justinianeischen Gesetze um zu hohen Aemtern im Staate zu gelangen; der Theologe studirte als ganze Aufgabe seines Berufes den Gratian und die Decretalen, um Mitra und Stab davon zu tragen. Die Wissensschaft verlor in diesem Zeitalter ihr erstes reines und göttliches Element und wurde der unreine Hebel zu weltlichem Glanze und Golde. Darum sprach dieses Zeitalter auch viel von sich und darum wird auch immer viel von ihm gesprochen werden.

Hellsehenden Papsten entgingen keineswegs die unheils bringenden Folgen dieser sonst so gefeierten Lehranstalten für die Kirche. Sie erhoben die bittersten Klagen über die beim Rlerus eingerißene Sucht die vaterlandischen Institute zu verlaffen und nach ben entfernten Afabemien bes Auslandes unter dem Vorwande zu reisen, sich besser in den Wissenschafe Sie sehen in diesem Borgeben mehr einen ten zu bilben. Hang zu Abentheuern, als ein reines Streben nach Wiffen-Die großen Papste Alexander III, Innocenz III und Honorius IV, so wie Gregor IX, suchten auf eine edle Weise die Seminarien neben den Atademien aufrecht zu erhalten und aus ihnen jenen unwürdigen Gebrauch, für ben hier ertheilten Unterricht Gelb abzunehmen, — ein Gebrauch, welcher sich aus den Akademien bald auf die Seminarien hinüber gepflanzt hatte und beren Besuch bedeutend erschwerte, zu verbannen. Alexander III. verordnete auf dem im Jahre 1179 zu Rom gehaltenen Lateran = Concile, daß in jeder Kathes dralfirche mindestens ein Doctor der Theologie sein sollte, um die Junglinge, welche sich dem Priesterstande widmen wollten, in den nothigen geistlichen Wissenschaften und Disciplinen gratis zu unterrichten 66). Innocenz III. wiederholte auf dem vierten Lateran - Concile 1215 fast dieselbe Bestims mung und dehnte folche noch auf die Collegiatfirchen aus 67). Papste, so wie beren Nachfolger, Honorius IV. und Gregor IX., verfehlten auch nicht, das Ansehen bieser Lehrer in den bischöflichen Schulen zu erhöhen und ertheils ten ihnen fast dieselben Vorrechte und Privilegien, so wie den Genuß der mit ihnen verbundenen Rechtstitel, beren die Professoren der Akademien Italiens und Frankreichs fich zu erfreuen hatten. Doch ihre Bemühungen waren geblich. Die bescheidenen bischöflichen Schulen konnten sich nicht in ihrem Ansehen und in ihrem Einfluße an ber Seite jener großen Akademien, die so vielen Zauber barboten, behaupten. Sie sanken fur immer und um so tiefer, da sich auch das gemeinschaftliche kirchliche Zusammenleben,

<sup>66)</sup> C. 1. de magistris V. 5.

<sup>67)</sup> C. 4. de magistris V. 5.

die Hauptstütze dieser Anstalten, in ihnen verlor. Die freie und unabhängige Lebensweise, welche sich in den Atademien Italiens und Frankreichs entwickelt hatte, theilte sich anch diesen Instituten mit, und half nun vollends ihren Untergang beschleunigen. Der Berfall dieser Anstalten, namentlich in Leutschland und in den nordischen Staaten, ist mit einer unglaublichen Schnelligkeit vor sich gegangen, wozu freilich der Umstand nicht wenig beitrug, daß die Atademien gerade zu einer Zeit entstanden, wo die kanonische Lebensweise beim Klerus sich bereits aufgelößt hatte und mit ihr die Seminariensanstalt in ihren Grundsesten gewaltig erschüttert worden war.

Es waren nun allein noch die Klosterschulen übrig, welche einige, wenn gleich nur schwache Mittel für die Bildung des Alerus barboten. Doch auch sie litten bei dem allgemeinen Berfalle ber wissenschaftlichen firchlichen Bilbung nicht wenig. Das Monchthum selber fühlte das Bedürfniß, aus diesem schmählichen Zustande ber wissenschaftlichen und gesellschafte lichen Entsittlichung, in welche es burch die vorangegangene gleiche Entsittlichung des Klerus mit fortgerissen worben war, heranszutreten. Es that lobenswerthe und fuhne Schritte zu seiner Wiedergeburt. Doch seine Reform erstreckte sich mehr auf bas Beleben eines neuen driftlichen und gottlichen Lebenswandels, als auf die Belebung wissenschaftlicher Bildung. Zubem war auch das Monchthum in dieser Zeit, namentlich in Teutschland, in zu große Collisionen mit bem Klerus ge-Beibe standen als zwei gesonderte und selbstständige Rorperschaften sich gegenüber, die sich gegenseitig mit mißtranischen Angen betrachteten und bewachten. Das Monch thum verschloß seine Schulen dem Klerus immer mehr und nehr, und benutte mit großer Schlauheit deffen Berfall, indem es vorzog, lieber seine eigenen Mitglieder in die vom freigelassenen tirchlichen Posten einzuschieben, als Zöglinge aus bem Weltpriesterstande für fie zu bilben.

Zieht man nun ferner in Erwägung, daß man bei dem schnellen Sinken ber bischöflichen Seminarien genothigt war, die

Mabemlen bes Anslandes zu besuchen und man hiezu bedentender Geldmittel bedurfte; so wird man leicht abnehmen tonnen, wie alle nur einigermaßen einträgliche geistliche Memter und Pfründen allein dem Adel vorbehalten bleiben mußten, und wie der Burgerstand, doch stets der eigentliche Trager ber Wissenschaft, von ihm zurückgebrangt wurde, und das zum namenlosen Unheile für die Kirche. Die Sohne and ziemlich bemittelter Burger besaßen nicht so leicht bie Mittel, um jenen koffpieligen Aufenthalt auf auslandischen Atademien zu bestreiten. Wie wenig sich aber die Mitglieder bes Abels, beren einziges Trachten es war, viele Pfrunden in ihrer Person zu vereinigen, um das schwelgerische fürstliche Leben ber Afabemien Staliens im Baterlande unter ber Inful fortsetzen zu können, sich um die Kirche und um ihre heiligen Obliegenheiten befümmerten, ift zu bekaunt. Geschichte, und vor Allem die der Kirche Teutschlands, hat uns die schaubervollsten Berichte hieruber hinterlaffen. Bom Domprobste bis zum Bischofe, Erzbischofe und Primas him auf war alles weltlich geworben. Die Staatsverfassung bieses Landes trägt freilich einen großen Theil der Schuld hiervon. Die Falle sind - nicht selten, daß Bischofe und Erzbischofe während einer langen Lanfbahn, zu ber sie eine vom Glanze ber Ahnen umgebene Wiege bestimmt hatte, ihre bischöflichen und erzbischöflichen Kirchen nur zweimal sahen: am Tage ihrer Installation und am Tage ihres Begräbnisses; — zweimal besuchten sie ihre Kirchen im größten Feierzuge: am Tage, wo'sse unter allgemeinem Freudenjubel des Voltes Besit von ihren ehrwurdigen Stuhlen nahmen, und am Tage, wo sie durch ihren Tod dieselben Stuhle unter demselben Freudenjubel der Christen einem Nachfolger hinterließen, an den man die heißesten Wünsche richtete, würdiger zu sein, als sein Vorganger.

War es boch mit dem hohen teutschen Klerus im dreizehnsten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert bisweilen so weit gekommen, daß der romische Hof sich genothigt sah, würdige Männer nach Toutschland zu schicken, um durch sie

die Bermaltung so mancher verwahrlosten Didcesen besorgen und große Rirchenfunktionare durch interimistische Administras toren substituiren zu lassen. Welche unsägliche Schmach jenes fürchterliche und emporende Vorurtheil der Wappenschilde über die Kirche Teutschlands verhängt hat, ist zu frisch in unserm Gedächnisse, als daß wir hierüber einige Worte verlieren durften. Reine Kirche eines andern Landes hat diesem Idole so große Opfer dargebracht. Es war der Tod ber teutschen Kirche. Beispiele, wie das des großen Peter Eichspalter, des Sohnes eines armen Bottichers zu Mainz, ber sich von der niedrigsten Stufe bis zu einer der glanzvollsten Barden der driftlichen Welt erhoben hatte, und als Erzbischof von Mainz, Primas der Kirche Teutschlands und Erzkanzler bes heiligen romischen Reichs, seinen Thron zwischen ben Thron des Nachfolgers Petri und den der teutschen Kaiser gesetzt hatte, waren selten, und konnten nur in ähnlichen verhängnisvollen Zeiten vorkommen, in welchen der Ples bejer Eichspalter sich den Weg zu seiner glanzvollen und unsterblichen Dictatur in Kirche und Staat gebahnt hatte. Es war Eichspalter, welcher mit eherner Hand die Zügel bes teutschen Reiches in jenem fürchterlichen Zwiespalte zwischen dem stürmischen, von tollen, religids und politisch fanatisirten Monchen irregeleiteten, sonst aber biebern Kaiser Ludwig bem Baier, und Papst Johann XXII. leitete, und das teutsche Reich ans der schrecklichsten Anarchie, von der es in jenem ungöttlichen Kampfe bedroht war, rettete.

Rur der römische Hof war über dieses gesellschaftliche Bornrtheil, welches der Kirche Teutschlands so tiefe Wunden geschlagen hatte, erhaben. Bei seinen Geschäftsträgern zog er weder Geburt noch Rationalität in Betracht. Rur die Bürdigkeit und das Verdienst der Personen leitete ihn bei seinen Anstellungen. Daher auch die stannenswürdige Größe und die wahrhaft christliche Volkerpopularität, welche der römische Hof, namentlich in der Blüthezeit seines weltlichen Glanzes, behauptete.

Ich bin weit eutfernt hier den ehrwürdigen Männern aus dem Adel, welche gegenwärtig Teutschlands bischöstliche und

erzbischöfliche Stühle durch ihre Talente wie ihren heiligen Hirteneifer zieren oder zu zieren noch berufen find, eine liberale Lection, etwa im Geiste des Zeitalters, welches gegen alle gotts liche und menschliche Auctorität unaufhörlich declamirt, zu halten-Noch weniger will ich Verstorbene verhöhnen, die dem Rufe der Zeit gehorchten, der für sie vielleicht Nothwendigkeit und Gesetz geworden war. 'Sie haben große und unausloschliche Spuren ihres Daseins hinter sich gelassen. Die majestätischen gothischen Tempel, welche Teutschland, wie kein anderes Land, in so reicher Fulle schmucken, find ihr und ihrer heiligen Rraftanstrengungen Werk. Ich spreche nicht von den ungahe ligen Unstalten der Frommigfeit und der Wohlthatigfeiteliebe, die eben das Werk so vieler verstorbener ehrwürdiger teutscher Pralaten sind. Sie sprechen, wie in den Tagen ihres Das seins, noch heute aus ihren vom Trauerschleier der Zeit umgebenen Ruinen, in welche sie bie Verblendung einer undankbaren Rachkommenschaft gelegt hat, von ihrer Größe. Fern also von mir jede schiefe und übelgemeinte Absicht! Ich konnte nur der Wahrheit diesen Tribut nicht versagen.

Was nun die firchliche Stellung des teutschen Adels ber Gegenwart betrifft, so bin ich, wie nur irgend einer, von bem heiligen Wunsche durchdrungen, daß der Adel, und naments lich ber hohe und einflußreichere, sich von neuem wiederum dem heiligen Dienste des Altars widme. Hatte ein historisch gesellschaftliches Vorurtheil den Adel für den Priesterstand ausschließlich bestimmt, so hat ein anderes nicht minder historisch gesellschaftliches Vorurtheil in unsern Tagen ihn von bemfelben entfernt, wenigstens von dem niedern Priesterthume, in welchem es freilich wenig für die Erde, desto mehr aber für den himmel einzuernten gibt. Die scheußliche Irreligioståt unsers Jahrhunderts hat auch hier die moralische Kraft bes Abels gebrochen. Er frohnte ber Verblendung ber Zeit und trank ihren bezauberten Giftbecher. Es genüge nur zu bemerken, daß die namenlose Schmach, welche die Kirche in den letzten Tagen des achtzehnten Jahrhunderts erfahren mußte, meistens vom Abel ausgegangen war, und durch ihn in den Angen der rachetrunkenen Bolker legalisirt wurde.

Hat nun früher der Glanz ber Geburt und der Reig der Reichthumer ben Adel zum Dienste ber Kirche gerufen; fo moge ihn von nun an der Glanz der Verdienste zu ihm rufen. Moge er hinabsteigen in jenes heilige Saatfeld der himmit schen Berdienste und hier im heiligen Gifer für die Sache Gottes mit seinen minder begüterten, aber zu derselben hehren Bestimmung gerufenen Amtsgenossen aus dem Bürgerstande wetteifern. Die Vorsehung hat sie, die Golyne des Adels, mit größern Mittel ausgerüftet, als die Sohne jener Armen, welche nur sich felbst und ihre Würdigkoit dem Altare jener himmlischen Braut, mit der sie sich im reinsten Eifer vermählen, zur Mitgift darbringen können. Wögen sie, die Adlie den, aus dem Speicher ihres Vorraths die. Munden der Kirche heilen, die ste ihr früher geschlagen haben. Die ehre wurdigen Stuhle von Maing, Trier und Roln haben von ihrem alten Glanze und ihrer alten Bedeutsamkeit nichts, als den Ramen und die sich an ihn anknüpfenden historischen Erinnerungen gerettet. Die bischöflichen Sipe Teutschlands, die Schutzorte der Cultur, der Wissenschaft, der öffentlichen Ordnung und Freiheit, sind gefallen. Gie find ihres irbischen Glanzes, der Reichthamer und somit der Mittel ihre Wohl thatigkeitsmission unter der Menschheit erfüllen zu können; frevelhafterweise beraubt worden. Die Vorsehung hat sie aber dafür mit einem desto höhern Glanze von himmlischen Reichthamern und Glackscligkeiten umgeben und ausgerüftet: Moge nun nach ihnen der Abel im reinsten und heiligsten Streben ringen. Moge er diese Palme bes himmlischen Gies ges ergreifen und zu ihm Anbern ben Weg bahnen und er-Moge er der Kirche zurückenstatten, was er von ihr erhalten. Er hat eine große Schuld an fie und Gott abzutragen. In keinem Zeitpunkte kann er beffer, als in dem gegenwartigen, sich von ihr losen. Denn es ist eine heilige und mumstößliche Wahrheit, welche wir nicht verhehlen konnen und nicht ohne Thranen bekennen mussen: Die unglückliche Reformation des sechzehnten Jahrhunderts ist zumeist sein Werk. Sie ist ja barum auch von Teutschland ausgegangen,

wo huß und Luther die Hauptpersonen dieses großen Drama's waren.

Rach dieser kurzen Digressson, welche ein zu rechtfertigendes Wort erheischte, sei es nun erlaubt, auf die Nachweisung des ferneren Looses der Seminarienanstalt zurückzukommen.

Als die teutschen Kaiser e .lich dem allgemein gefühlten und sichtbaren Unheile des Verfalls der klerikalischen Bildung durch Gründung der Akademien zu Köln, Prag und Wien, nach dem Muster der von Italien, abhelfen wollten, da war es zu spät. Das Uebel hatte zu tief um sich gegriffen. Auch war der Besuch dieser Akademien für den teutschen Klerus mit gleichen Uebelskänden, wie der Besuch der Akademien Italiens verbunden. Die größere Masse des Klerus war bereits zu sehr in die schwählichste Armuth geschleudert worden, als daß er auch diese Schulen zu besuchen im Stande gewesen wäre. Budem waren letztere auch nur schwache Copien ihrer stolzen und ruhmgekrönten Schwestern in Italien und hatten Mühe, ihre neue Anwartschaft auf wissenschaftlichen Ruhm nur einiger wassen zu begründen.

Die Bater des Concils zu Basel thaten die letten ruhmwürdigen Schritte für die Beförderung der wissenschaftlichen Bildung beim Klerus as). Sie scheinen geneigt gewesen zu sein, die Seminarienanstalt aufrecht zu erhalten, und wiedersholten die von Alexander III. und Innocenz III. früher erlassenen Sazungen für die kirchlichen Bildungsanstalten. Doch ihnen lagen wichtigere und ernstere Geschäfte vor, als daß sie auf dieselben das nottige Augenmerk hätten richten können. Sie hatten den allgemeinen Brand, welcher sieh in Kirche und Staat bereits in hellaussodernden Flammen anstündigte und nur den günstigen Augenblick zum vollen Ausderuche erwartete, zu beschwichtigen und zu beschwören. Troß vieler ruhmwürdigen Kraftanstrengungen war es ihnen nur gelungen, einige scheinbare Ruhe im Bereiche der gesells

<sup>68)</sup> Sessio XXXI. c. 3. apud Harduin. Coll. Conc. T. VIII. p. 1248 sq.

schaftlichen Stellung ber Kirche und bes Staates herbagus sühren. Es sehlte ihnen an der nothigen Weihe, diese große und heilige Aufgabe der Zeit zu losen, und je mehr sie selbst in den bewegten Irrthümern dieser unglücklichen Zeit befangen waren, desto mehr bebten sie dei den Schrecknissen des großen Sturmes zurück, der über Staat und Kirche herauszog und beide in den Abgrund zu schleudern drohte. Wie hätten sie ihn auch beschwören sollen, da sie ihm in ihrer kläglichen und jämmers lichen Zaghaftigkeit, der untrüglichsten Bürgschaft des verssehlten Beruses, so viele und so schmähliche Opfer darbrachten:

Die Losung dieser heiligen Aufgabe sollte demnach einem feierlicheren Momente vorbehalten sein; — dem Zeitpunkte, wo die fremdartigen Elemente, welche sich durch die Sahnko der Zeit in die Kirche eingeschlichen hatten, in ihrer Ungötte lichkeit zur vollen Entwickelung herangereift waren und und die kräftige Hand erharrten, welche ausgerüstet und gestählt mit der Kraft Gottes, sie aus der Kirche wieder ausstoffent würde.

Dieser Zeitpunkt war das Concil von Trient. Ignaftins von Loyola erhielt von der Borsehung die hehre Bestims mung, die dicke und von Ungewittern aller Art bewegte Racht der Finsterniß mit der heiligen Fackel des Evangeliums zu erhellen und den Vätern von Trient den Weg zur heiligen Stadt des Lichtes zu bahnen. Ignatius wurde der kühne und göttliche Herold der folgenden Jahrhunderte der Wiedergeburt und des Glanzes der Kirche.

## Dritter Zeitraum.

Geschichte und Zustand der Bildungsanstalten des Klerus von dem Concile von Trient bis auf unsere Zeiten.

Das Concil von Trient eröffnete seine Sitzungen im Jahre 1545 und führte dieselben, eine zehnjährige Unterbrechung mit eingerechnet, bis zum Jahre 1563 fort. Die Aufgabe des Concils war, fremdartige, durch die Schuld früherer Zeiten in die Kirche eingebrungene Elemente zu beseitigen, den hiers durch gestörten Kirchenfrieden wieder herzustellen, und durch ihn die ebenfalls im christlichen Weltstaate zur leitenden Seele gewordene Disharmonie zu heben.

Wie sich eine Parthei ausschließlich berufen fühlte, bem alten Bestande der Dinge liebloser Weise das Urtheil zu sprechen, und mit ihm, wie ihr kurzsichtig genug dauchte, für immer Abrechnung zu halten, und so den Keim einer ganzlichen Unstähung in das innere religiöse und staatsrechtliche Leben der christlichen Bölfer hineintrug; so war es einer andern Parthei vorbehalten, sich diesem verheerenden Zerstörungsserme kröme kräftig entgegen zu werfen, die auseinander geworfenen Elemente der Kirche zusammenzuhalten, und hiermit eine neue Gebensharmonie in das allgemeine Misverständniß der Zeit himeinzutragen.

Große Erscheinungen sind stets von großen Gegenwirstungen begleitet. Dem Bunde der Reformatoren folgte die Gesellschaft der Jesuiten. Beide masen sich nun auf offenem Felde, und werden sich ferner noch messen; denn beide sind seit dieser Zeit als zwei selbstständige Principe in die Gesschichte und das Leben eingetreten. Ich: meine das revolutionarspersende und das verschnendsconservative Princip in der weueren christlichen Gesellschaft.

Die Gegenwart schreitet mit Riesenschritten dem seierlichen Momente entgegen, wo der ewige Richterspruch der Gottheit sich für den Sieg und alleinigen Fortbestand des einen oder andern der eben bezeichneten Principe der Weltgeschichte ausssprechen wird. Das siegende wird sofort der leitende Stern für die von nun an in eine neue Bildungs und Entwicklungssepoche eintretende menschliche Gesellschaft werden. An ihm erst werden in himmlischer Eintracht die Geschicke der Menschsheit reisen.

Die Leidenschaft hat der Wahrheit Platz gemacht, die Geschichte ihren Urtheilsspruch gefällt. Wir sahen die Gessellschaft, Jesu, jene großartige Erscheinung im Schooße der Kirche, dem frevelnden Wahne des unter blinder Gewalt

wilder und stürmischer Raturfrafte gefesselten Zeitgeistes als Opfer fallen. Wir fühlen die Lucke, die sie gelassen haben. Wir kinnen darum wiederum muthig der Stimme der Gerechtigkeit Behör geben, und uns freimuthig ohne Furcht und Scheu iber das Wirken dieser Gesellschaft aussprechen.

Ignatius von Lojola, ber Stifter ber Gesellschaft, welche fich molge der erhabenen Zwecke, die sie sich zu erreichen vorgeset hatte, Gesellschaft Jesu nannte, und durch die Annahme dies gottlichen Ramens eine ber schönsten Garantien får bie Lauterkeit ihrer Bestrebungen lieferte, hatte ihr eine so umfaßende Richtung gegeben, daß die Gesellschaft in ihrer Stellung jur Rirche und zu den übrigen Monche und Ordende fanden als die vollfommenste Frucht betrachtet werden muß, welche ber traftige und astreiche Baum bes Monchthums, ber unter bem Schatten ber Jahrhunderte friedlich herangewachsen war, nur immer hervorbringen konnte. Vom Monchthume ben erhabenen Ginn ber ebelsten Aufopferung und die hohe contemplative Volltommenheit, so wie vom Weltpriesterstande die große prattische Lebensumsicht entlehnend, mußte biese Gesellschaft begreiflicher Weise zu jener Bedeutsamkeit gelangen, welche sie selbst dem Neide der Klostergeistlichkeit und des Beltklerus aussette.

Die Hauptthätigkeit der Gesellschaft Jesu war vorzüglich auf Berbreitung des Christenthums in fernen und unbekannten Landen, und auf Aufrechthaltung der Religion, namentlich in jenen Ländern, wo solche durch den in Teutschland ausgebrochenen Kirchenzwist gefährdet war, gerichtet. Teutschland und der Norden von Europa war darum der Hauptschauplatz ihres Wirkens.

Ignatins hatte einen tiefen Blick in die menschliche Natur und den damaligen gesellschaftlichen Zustand geworfen, wenn er die Verbesserung der Bildungsanstalten für die Ingend und den Klerus tühn als Grundbedingung der Wiederherstellung der Ordnung in der Kirche und in der Welt aussprach; denn Unwissenheit ist die Mutter alles Uebels. War es doch eben die trasse und schmähliche Unwissenheit, welche über dieser und

1

gläcklichen Zeit, gleich einem drückenden Gespeuste, lastete, die sich nicht minder an den Reformatoren gerächt und sie ver leitet hatte, die heiligen und unfehlbaren Dogmen der Kirche in einer verwirrten und in Mißtlang gerathenen. Gegenwart zu verkennen, ihr Leben nicht zu ahnden, und endlich gänzlich mit derselben zu brechen.

Die Erziehung der Jugend war darum der Hauptgegen stand ber Thatigkeit des heiligen Ignatius. Denn er erkannte wohk, daß man bei ihr anfangen muße, um bas Ungewitter gleich bei seinem Heraufzuge zu beschwören. Die Wiederherr stellung der alten kirchlichen Bildungsanstalten — welche wir feit Augustins unsterblichen Bemühungen in ben früheste Jahrhunderten der Kirche bis ins zwolfte herauf im blichende sten Zustande antrafen, wo sie zur Entstehung der Afademien Unlaß gaben, und hierdurch leider, zum größten Rachtheile für die Kirche, ihre frühere Bedeutfamkeit verloren, bis sie endlich ganz verschwanden, - schien ihm das sichenste Mittel zu fein, gn biefem großen Resultate zu gelangen. entwarf nun Ignatius ben Riesenplan für Geminatien und Collegien, und suchte ihn zunächst für Teutschland in 2000 führung zu bringen, weil es ihm hier am meisten Roth : 200 thun schien, dem Eindringen unfirchlicher Lehren auf bie Kirche der damaligen Zeit fraftig zu begegnen. Während er im Stillen sich beschäftigte, den ausgedehnten Plan seines für Teutschland berechneten Unternehmens in Rom: burch Ex richtung einer theologischen Lehranstalt für fähige teutschie Innglinge in Ausführung zu bringen, maren seine Schulet bereits bemuht, in Teutschland unter bem Schupe erleuchteten und frommer Kirchenfürsten für sittliche und wissenschaftliche Bildung bes Klerus raftlos zu wirken, und ben alten Kirchenglauben unter hundert Gefahren aufrecht zu erhalten.

Die Anstalt des heiligen Ignatius wurde das Muster allen unter dem unmittelbaren Schutze des heiligen Stuhles gestische teten theologischen Lehranstalten, und hat selbst, wie wir balls sehen werden, den Bätern des Concils von Trient bei Absass sung des berühmten Decrets über die Geminarien zum Bais bilde gedient. Schon itt dieser Hinsicht allein dürfen wir und berechtigt halten, die Hauptentstehungsmomente dieser Anstalt hervorzuheben; forderte uns, als Teutsche, nicht noch überdieß ein doppeltes Gefühl heiliger Dankbarkeit hierzu auf<sup>1</sup>).

In Rom war es vorzüglich der Cardinal Moronus, welcher Ignatius Plan begünstigte. Moronus war so eben als papstlicher Nuntius aus Teutschland zurückgekehrt, und hatte hien Luthers und der Reformatoren Auftreten und Wirken näher beobachtet. Unterstützt durch den frommen und gelehrten Cardinal Cervinus, nachmaligen Papft Marcellus II., wandte er sich an Papst Inlius III., stellte ihm Teutschlands religibsen Zustand dar, und beutete auf die Gefahren hin, welche entstehen könnten, wenn der heilige Stuhl diesen traurigen Ereigniffen langer ruhig zusehen wurde. Cervinus legte fosort dem heiligen Vater den von Ignatius entworfenen Plan einer in Rom für Jünglinge der teutschen Nation zu errichtenden Lehranstalt vor, und wies auf den großen Rugen hin, der aus einer so leblichen Stiftung für die Rirche ente fpringen konne. Der Papst gab biefem Bortrage geneigtes Gehör, und versprach fogleich die Halfte der Revenuen seines gesammten Privatvermögens zur Errichtung dieser Anstatt auszusepen, und biefen Gegenstand dem erlauchten Cardinalse tollegium vorzutragen, um daffelbe ebenfalls für die Förderung eines so ebeln Zweckes geneigt zu machen.

Das einberufene Consstorium wurde von dem Papste mit einer würdevollen Rede eröffnet, in welcher er mit kräftigen Bigen die politisch-religiösen Bewegungen Teutschlands schils derte, und deren nicht allein für Teutschland, sondern auch für die gesammte Kirche drohende Gefahren darthat. Julius sand mit Recht den Grund der religiösen Zerrüttung dieses

<sup>1)</sup> Wir bedienten und hierbei vorzüglich des gelehrten und sehr aussschrichen Werkes des Pater Jul. Eordara: Collegii Germanici et Hungarici historia, libris quatuor comprehensa. Accessit catalogus virorum illustrium, qui ex hoc collegio prodierunt. Romae 1770. sol. Wir entlehnen die nöthigen urkundlichen Belege aus demselben.

Landes lediglich in der ganglich zerfallenen Discipliu und der gräulichen Sittenlosigkeit des Klerus, den unausbleiblichen Folgen der schmählichen Unwissenheit, die seit dem Eingehen jener berühmten bischöflichen Schulen und Seminarien, wie wir oben sahen, sich des Klerus bemachtigt hatte. Der Papst zeigte, wie, um Teutschlands Uebel mit Erfolg zu heilen, vor allem die Erziehung des Rlerus anders gestaltet werden muße, und theilte ben erlauchten Båtern den Plan der Anstalt des Ignatius mit, in bessen Würdigung er sofort tiefer einging. Moronus, und nach ihm Cervinus, sprachen nach bem Papste. Beide unterstüßten Julius fraftvolle Rede und legten bie unerläßliche Nothwendigkeit dar, die von Ignatius beabsichtigte Lehranstalt zum Wohle der Kirche zur baldigen Ausführung Beide Sprecher wurden mit dem lautesten Beis zu bringen. falle vernommen. Im erlanchten Senate waltete nur eine Man war allgemein von der Rothwendigkeit Stimme ob. der Verwirklichung des vorgelegten Planes überzeugt. Die Errichtung eines Collegiums, in welchem unter der Leitung der Bater der Gesellschaft Jesu fähige teutsche Jünglinge in Rom in den theologischen Wissenschaften erzogen werden sollten die alsbann nach vollendeten Studien in ihr Baterland zuruckehren und die Vertheidigung des Glaubens ber Kirche übernehmen konnten, wurde mit ungetheilter Ginstimmigkeit beschlossen. Die drei und dreifig anwesenden Cardinale unterzeichneten sogleich für einen Geldbeitrag von 3065 Zechinen, zu beren jährlicher Entrichtung sie sich ferner noch verpflichtes Eine Urfunde auf Pergament sollte die Stiftung ber Anstalt auf die Nachwelt überbringen?). Sie wurde von den

<sup>2)</sup> Sie hat sich bis auf unsere Zeit erhalten und sindet sich in den Archiven des Collegiums vor. Wir liesern nur die Stiftungsbulle, wie sie sich im römischen Bullarium vorsindet. Bullar. Roman. T. IV. P. I. p. 293. Edit. Car. Coquelines. Romae 1751. sol. Bei Citirung dieses Werkes werden wir sehr oft auf die Lutemburger (vielmehr Genser) Ausgabe verweisen und solche unter dem Namen Bullarium magnum anführen. Cordara hat die Bulle Julius III. ebensalls in sein Werk aufgenommen. p. 44—48.

erwähnten Cardinalen mit Angabe ihres jährlichen Beitrags unterschrieben. Im Frontispice der Urkunde befindet sich im Geschmacke jener Zeit eine kreisförmige Hieroglyphe, deren Umkreis die Worte enthält: Vias tuas Domine demonstra mihi. Der heilige Vater war beim Andlicke derselben so sehr ergriffen, daß er sie hastig an sich zog, die Feder ergriff und in die Worte ausbrach: «Es geziemt mir, durch Beise spiel voranzugehen; zu einem so heiligen, from men und lobenswerthen Werke will ich jährlich von Augsdurg, von Lothringen und von Compostella interess sirten sich ausst lebhasteste für dieses Institut, und waren darum auch in ihren Beiträgen am freigebigsten. Herzog Guise, Cardinal von Lothringen, unterschrieb für 250 Zechinen.

Ignatius wurde sofort von dem Papste und den Carbindlen beauftragt, die Errichtung des Collegiums zu betreiben
und dessen Leitung seinen Genossen zu übertragen. Ein Ausschuß von sechs Cardinalen, als Protectoren der Anstalt,
wurde ihnen zur Seite gestellt, auf daß sie ihre Zwecke desto
sicherer erreichen könnten. Die von Julius am 31. August
1552 erlassene Stiftungsbulle wurde sogleich gedruckt und in
vielen Eremplaren an die Fürsten und Kirchenvorsteher Teutschlands geschickt.

Ignatius schonte nun keine Thatigkeit. Unverzüglich schrieb er nach Köln, nach Prag und Wien, wo seine Jünger bereits thatig für die Sache des Christenthums wirkten, und forderte sie auf, talentvolle Jünglinge für seine Anstalt nach Rom zu schicken. Sein feurigster Wunsch war, noch vor Ablauf dieses Iahres eine genügende Anzahl von Zöglingen zusammen zu bringen, um den Lehrkurs eröffnen zu können. Seine nächste Sorge war demnach die Abfassung der Gesetze für die Anstalt. Er brachte sie unter drei Rubriken. Sie enthalten die weissesten Verhaltungsregeln für die Zöglinge in Betress ihres Einstitts in das Collegium, ihres Aufenthaltes in demselben und

<sup>3)</sup> Bergl. Beilage II. aus Corbara. p. 49-52.

endlich ihres Austritts aus demfelben. Ignatius half ferner zwei fühlbaren Bedürfnissen der Anstalt durch Einrichtung einer Kapelle und Anlegung einer für den nächsten Hausbedarf berechneten Bibliothef ab, und schritt sofort zur Wahl des Rectors des Collegiums, welche auf den Franzosen Andreas Frusius siel, einen eben so thätigen als gelehrten Mann. Außer den drei alten Sprachen, der lateinischen, griechischen und hebräischen, den gewöhnlichen Lehrzweigen der damaligen Zeit, wurden noch durch besondere Erlaubnis des heiligen Stuhls, welche Ignatius hierfür nachgesucht und erst nach vielen Mühen erhalten hatte, Philosophie, Physit, Eregese und sämmtliche höhere Wissenschaften vorgetragen.

Roch vor Anfang des Schuljahres 1552 langten, wie Ignatius gewünscht hatte, in der Mitte Decembers zweiundzwanzig Iünglinge für das Collegium an. Ihre Anzahl stieg von Tag zu Tage und belief sich im folgenden Jahre schon auf sünfundsünfzig. Gleichzeitig mit den Zöglingen kamen andere teutsche Jünglinge an, welche das Recht der Gaststreundschaft anslehten, und mit ihren Landsleuten unter gleicher Leitung ihre theologischen Studien zu vollenden wünschten. Letztere gaben zum Institute der Convictoren Anlaß, welches in der Folge nicht wenig beitrug, den Ruf des Collegiums zu erhöhen. Die Zöglinge mußten bei ihrem Eintritte in das Collegium einen doppelten Eid in die Hände des Rectord schwören is den Sagungen und Forderungen des Collegiums

<sup>4)</sup> Ego N. N., intellecto sancti hujus collegii instituto, ejus me legibus et constitutionibus libenter submitto, ac Summi Pontificis et Reverendissimorum Protectorum intentionem, in litteris apostolicis et constitutionibus expressam, me in eodem collegio manendo et ab co discedendo servaturum, coram Deo et Vobis promitto. Romae die N. mense. N. anno N. Ita est Ego N. N. . . . . .

Ego N. N. coram Domino Deo et omnibus, qui adsunt, manu codici sacro imposita, sincero animo et simplici verbo ac sensu profiteor, me in fide dogmatibusque ac ritibus universis idem penitus sentire cum Ecclosia Catholica atque Orthodoxa,

gemäß zu'Teben; und die Reinheit des Glaubens der Kirche, wie solcher von der heiligen römischen katholischen und apostoplischen Kirche unter der ununterbrochenen Reihenfolge der Rachfolger des heiligen Patrus gelehrt worden, tren zu bestennen und gegen Andersdenkende in Schutz zu nehmen.

Die erste Eidesleistung fand den 21. November 1552 statt, am Tage der Ankunft der ersten acht teutschen Zöglinge. Zum Andenken an jene hehre Feierlichkeit wurde dieser Tag der Jahrestag ves Collegiums.

Der Auf bieses Instituts durchstog bald Teutschland von einem Ende zum andern. Zwei durch Frommigkeit und Resentenweisheit ausgezeichnete Fürsten würdigten solches alsbald ihres erlauchten Schutzes. Herzog Albrecht von Baiern schickte sogar seinen Kabinetsrath, den berühmten Juristen Heinrich Schweiger, nach Rom, und ersuchte Ignatius, ihm die Mittel anzuzeigen, eine seinem Institute ähnliche Lehranstalt sür seine Staaten errichten zu können. Ignatius nahm des herzogs frommen Antrag äußerst freudig auf, machte Schweisgern mit der Organisation seiner Anstalt genau bekannt, und übersandte ihm durch diesen Botschafter die Stiftungsbulle Iulius III., sammt den von ihm für das teutsche Collegium entworfenen Statuten. Des Herzogs Plan wurde jedoch später hintertrieben. Kaiser Ferdinand I., nicht zufrieden zwei Collegien für die Jesuiten zu Prag und Wien errichtet

quae unica est, et certa Domini Nostri Jesu Christi institutione per summos Pontifices Romanos usque in hunc diem gubernata. Alias vero doctrinas et opiniones contrarias tamquam erroneas abjuro, in quarum etiam expugnationem hujus collegii pium institutum probo et amplector, ac promitto cum Dei gratia fideliter prosequi, juxta omnes ipsius tam generales quam particulares constituționes. In cujus rei fidem nomen meum manu propria hic adscribo. Romae die N. Ego N. Cf. Cordara l. cit. Lib. I. §. 20, 21, p. 14.

<sup>5)</sup> Inter epistolas S. Ignatii Lib. IV. ep. VI. p. 507. Bononiae 1804. 4.

<sup>6)</sup> S. Ignatii Ep. Lib. IV. Epist. XXXII. p. 555.

und mit kaiserkicher Munisicenz andgeskattet zu haben, bewied sich auch überaus thatig, des Ignatius Institut für die teutsche Jugend zu forbern. Er ließ auf allen Alabemien Tentschlands, namentlich zu Wien, Prag, Koln und Ingolstadt, die tuditigsten und fähigsten Junglinge, die fich dem geistlichen Stande widmen wollten, zusammen werben und sandte sie auf eigene Kosten nach Rom in das teutsche Collegium. Zöglinge nahmen in zwei großen Abtheilungen verschiebene Wege, trafen jedoch sammtlich auf des Kaisers weise und vaters liche Anordnung an einem Tage und zu derselben Stunde in Rom ein, wo sie Ignatius, der Rector und die übrigen Lehrer des Collegiums an den Thoren empfingen und wie in einem Triumphzuge in Rom einführten. Ferdinand war hierüber, so wie noch mehr über die glanzenden Erfolge, welche die Collegien der Jesuiten zu Prag und Wien bald errangen, so zufrieden gestellt, daß er den Ignatius aufforderte, ein Hands buch der Theologie durch einen bewährten Theologen seines Orbens anfertigen zu lassen, welches zur Grundlage für ben theologischen Unterricht auf den teutschen Universitäten dienen sollte").

Das Pontificat Marcellus II., ber Seele des Instituts, schien noch günstiger, als das Julius III., für die Anstalt werden zu wollen. Leider war es nur von so kurzer Dauer von einundzwanzig Tagen. Unter Paul IV. konnte wenig für dasselbe geschehen: denn Paulus glaubte, durch Schwerztesgewalt Teutschlands Angelegenheiten beilegen zu können; während es der Wassen des Glaubens bedurfte. Die Aufrrechthaltung des Collegiums blied darum dem Ignatius und seinen Freunden allein überlassen, die es nicht verschmähten, hierzu die Beisteuer frommer Christen anzustehen. Richts destoweniger verstärtte sich die Anzahl der Aspiranten. Kaiser Ferdinand hatte so eben wieder zwolf Zöglinge abgesandt. Leider konnten sie aus gänzlichem Mangel an Fonds keinen Plat im Collegium sinden. Ignatius suchte sie gleichwohl,

<sup>7)</sup> Epist. S. Ignatii. Lib. IV. Ep. II. p. 501 sq. ed. cit.

theils aus Liebe zu biefer hoffnungswollen Jugend, theils aus zu großer Hochachtung für des Kaisers frommen Eifer, mit Wahte in seinem Ordenshause zu Rom einstweisen unterzubringen. Als der Kaiser dieses erfuhr, schickte er innigst gerührt wegen einer so schönen und edlen That sogleich 400 Zechinen der Gesellschaft Iesu als Beihülfe für das Kollegium zu, mit dem seierlichen Bersprechen, eine gleiche Summe alle Jahre beis zusteuern.

Die Lage des Collegiums wurde aber immer mislicher. Der verheerende Krieg, von dem nun auch der Kirchenstaat in Folge ber einmal genommenen Politik Paul's IV. heims gesucht wurde, verschlimmerte sie noch mehr. Ignatius sah sich genothigt, die Zöglinge des Collegiums in die verschiedenen Orbenshäuser ber Provinzen Italiens zu vertheilen, weil Niemand, weder Papst noch Cardinale, zu dessen Unterhaltung beisteuern wollten. Gelbst ber gefeierte Cardinal von Augsburg, bisher der warmste Vertheidiger des Instituts, zog sich zuruck und ließ in herben Ausbrücken bem Ignatius sein ganzes Mißfallen über die ewigen Geldopfer, welche die Aufrechthals tung besselben ernothigte, zu erkennen geben. Ignatius erwiederte Otto'n eben so entschlossen wie wurdig, « daß, falls « es Jemanden gereuen sollte, dem Institute sein ferneres « Wohlwollen zu widmen, man solches ihm ganzlich über-« lassen solle. Er werbe es stets aufrecht zu erhalten suchen, « und lieber zu Grunde gehen, als seine Teutschen verlassen. " Wenig sei in menschlicher Hulfe, alles aber bagegen in gotte « licher zu suchen. Auch wurden ihn alle Schwierigkeiten « nur noch besto mehr ermuthigen in seinem Werke. » In einer vertrauten Unterredung wies Ignatius, wie von prophetischer Begeisterung befeelt, auf die Zeit hin, wo ein Papst der traurigen Lage des Collegiums nicht allein abhelfen, sondern auch bessen Bater und edelster Schutherr sein, und ihm einen ewigen Bestand sichern werbe. Dieser Papst war, wie wir bald sehen werden, Gregor XIII.

Der lette Strahl der Hoffnung für das Collegium schien unn mit dem Tode seines Schöpfers (31. Juli 1556) vollends

mutergeben zu wollen. Die Zöglinge wurden bei biefer Ruche richt aufs tiefste erschüttert. Sie errichteten ihm zum Anbenken in ber Kirche bes heiligen Apollinaris einen Altar mit ber Inschrift: S. Ignatio, S. J. Fundatori, Collegium Germanicum auctori suo posuit. Das Collegium befand sich nun in der mislichsten Lage. Es schwantte zwischen Forts bestehen und Eingehen. Es schien, als hatten sich alle Umstånde gegen dasselbe verschworen. Frusius, der Rector, der mit Ignatius alle Sorge für dasselbe gemeinschaftlich getheilt und getragen hatte, starb im Herbste besselben Jahres. Sein Berlust war empfindlich. Doch die Vorsehung hatte ihm einen andern Glucksstern in Ignatius Rachfolger, Jatob Lainez, bem murdigsten Erben der unbescholtenen grommigfeit und raftlosen Thatigfeit seines Borgangers aufgehen laffen. Lainez's erfte Sorge war, bie Stelle des Frusius burch ben gefeierten Guisonins zu ersegen.

Bei dem geringen Schuße, welcher dem Collegium bei der fortbestehenden mißlichen Kriegslage Italiens zu Theil wurde, wandte sich Lainez, wie einst Ignatius, an die ans gesehensten Familien Roms, und forderte sie zur Beistener für die Aufrechthaltung dieser frommen Anstalt auf. Bellay, Bischof von Paris, Cardinal und Dechant des erlauchten Senats, suchte es auf Lainez's Ansuchen dahin zu bringen, daß die in Rom residirenden Cardinale zusammen traten, und sür die Unterhaltung des Collegiums eine jährliche Summe von 400 Zechinen aus ihren eignen Fonds aussetzen. Bellay überließ noch überdieß ein von der Königin Katharina von Medicis zum Erbe überkommenes reiches Grundstück in der Rähe von Terracina der Verwaltung des Collegiums.

Lainez verbesserte die Einkunfte des Collegiums dadurch, daß er dem Externat eine größere Ausdehnung gab. Der große Ruf, dessen sich das Institut seit geraumer Zeit bereits erfreute, hatte mehrere känder durchlausen. Ueberall geizte man nach der Ehre in dieses Institut, gegen Bezahlung einer verhältnismäßigen Quote, zugelassen zu werden. So kam es nun, daß die Sohne der ältesten adlichen Familien Teutsch-

ij

lands, Frankreichs und Raliens nach Rom ftrömten, um hier im teutschen Collegium, als Convictoren, ihre Studion zu vollenden. Die Convictoren wurden, wie begreistich, mildern. Gosețen als die Alumnen unterworfen. Ihre Anzaht belief sich auf mehr als zweihundert.

Mit Pius IV. begann eine nene Epoche fur unser Institut. Durch die engsten Bande ber Freundschaft mit den erlauchten tentschen Familien der Altempsier und der Truchse Be ver bunden, wurdigte er es eines Schupes, ber eines seiner Bors gånger, der Medicaer, deren Sprosse er mar, murdig geweson Er vermehrte bie bereits angewiesenen Fonds um sechshundert Zechinen jahrlicher Reuten. Pius gewann bas Collegium so lieb, daß er es eines Besuchs wurdigte. wurde von der Schaar jener frommen Junglinge an der Pforte des Collegiums auf den Anien und nuter feierlichen Lobgesängen empfangen. Ueberrascht von der bewunderungs wurdigen Disciplin, welche das Haus leitete, und den glucke lichen Fortschritten, welche beffen Zoglinge machten, tonnto er nach seiner Heimkehr nicht Wunders genug von dem, was er hier gehört und gesehen hatte, erzählen. Sein Lieblingsgebanke war nun, bas Collegium im hochsten Flore zu sehen. Pius V. war ihm nicht minder geneigt. Auch er schenkt ihm seine ganze Aufmerksamkeit, und vermehrte bessen Fonds sehr bedeutend. Franz Borgia, der würdige Nachfolger Lais nez's in der Leitung des Ordens, unterstütt von Karl Borromaus, nachherigem Erzbischofe von Mailand, bem aufrichtigsten Bewunderer der Gesellschaft Jesu, so wie des von ihr geleites ten teutschen Collegiums, war so glücklich, diesem Institute eine bessere Stellung zu verschaffen, welche es bis zum Tode Pins V. behielt.

Gregor XIII., obschon anfangs nichts weniger als gunstig für die Anstalt des teutschen Collegiums, wie überhaupt für die religiösen Angelegenheiten Teutschlands gestimmt, da der Drient, die Türkei und Griechenland seinem großen Geiste ein weit glänzenderes Gebiet eröffnen zu wollen schienen, wurde dessen wahrer Stifter. Von ihm an können wir erst

die eigentliche Existenz bes teutschen Collegiums batiren. Diese Sinnesanderung Gregors XIII., welche formachtig fur die Rirche entschied, verbanken wir bem Cardinale von Augsburg. Dtto war so eben aus Teutschland nach Rom zurückgekehrt, begleitet vom großen Canisius, bem Wiederhersteller ber Wissenschaften im katholischen Teutschlande, und hatte mit eigenen Augen die klägliche Lage ber Kirche dieses Landes gefeben. Er wandte fich baher ohne Weiteres an Gregor, berichtete ihm, wie er Teutschland gefunden, und stellte ihm die unerläßliche Nothwendigkeit dar, hier mächtig und entschieden Der Cardinal Moronus unterstützte Otto's einzuschreiten. Berwendung beim Papste. Beide suchten den heiligen Bater von seinem Lieblingsgedanken, Griechenland zu befreien, abe zuwenden, da sein Plan gegen die Turkei burch die Feigheit und Treulosigkeit der italianischen Fürsten bereits gescheitert war; und seine Thatigkeit auf Teutschlands religiosen Zus Rand zu leiten. Sie thaten ihm dar, wie wenig reeller Angen aus dem sonst loblichen und des Oberhauptes der Kirche murbigen Unternehmen ber Milberung ber Leiben Griechenlands, ber Wiege geistiger und driftlicher Cultur, hervorgeben konne, wie dagegen aber das Wohl der Kirche lediglich von der Gestaltung ber religiosen Lage Teutschlands abhange. schloß die Rede mit wahrhaft alterthumlicher Begeisterung: « Der Weg über die Alpen zu Teutschlands Hulfe, sagte er, « ist weit leichter, als die Fahrt über das ägeische Meer, um « Griechenland vor Schmach zu retten. » Gregor, erstaunt ob der Kraft in Otto's Rede, richtete an ihn die verfängliche Frage, welcher Nugen boch wohl aus einem Lande wie Teutschland, wo die Zwietracht stets ihr hämisches Spiel treibe, hervorgehen konne. «Zu glucklicher Stunde, erwiderte Otto, « sind hier in Rom so eben die Bater der Gesellschaft Jesu « zu gemeinsamer Berathung vereint (man wählte nämlich « einen Nachfolger Borgias), und unter ihnen Canisius, ber « frommste Mann, und, wie Keiner, in Teutschlands Anges « legenheiten wohl erfahren. Wenn du ihn vernehmen mochs « test, so wirst du bald wissen, was zu thun, was zu unter-

a nehmen sei fare Beste ber Kirche. » Gregor bewies bem Canissus, bessen Berbienste er bereits achten gelernt hatte, große Theilnahme und ließ ihn sogleich vor sich kommen. Canifins erschien nicht ohne Schüchternheit vor dem Papste, und feste ihm, nachdem ihn derfelbe mit überraschender Freunde lichteit aufgeforbert hatte, ein treues Gemalbe von ber Lage Tentschlands zu entwerfen, mit unerschrockener Ruhnheit, bem besten Burgen apostolischen Gifers, und hinreißender Redefraft bas Wohl und Wehe Teutschlands auseinander. bemertte weislich, daß jenem traurigen Zustande nur durch Errichtung von Bildungsanstalten für ben Klerus, im Sinne Der Bater bes Concils von Trient, abgeholfen werden tonne, und daß, bevor solche in diesem Lande ins volle Leben treten wurden, es vor Allem Roth thue, fahige teutsche Junglinge, welche sich bem geistlichen Stande widmen wollten, nach Rom Lommen zu laffen, fie hier in bem von Julius III. angelegten Collegium zu erziehen, und alsdann, ausgerustet mit aller Bierbe ber Wissenschaft und ber Sitten, nach Teutschland zuruckzuseuben, um hier die Reinheit. des Glaubens aufrecht au erhalten und für Errichtung ahnlicher Lehranstalten thatig 200 fein. Gregor erwiderte auf des Canisius salbungevolle Rebe: « So ist es nun billig, daß ich die Grundlagen des - Collegiums, welche Julius gelegt, bis unter bas Deit - hinaufführe, » und entließ ihn hiermit. Nach wieberholter Unterredung mit den Kardinalen Otto und Moronus; und Mercurianus, dem eben gemahlten Jesuitengenerale, beschloß Gregor, die Stiftung des Collegiums, setzte die Anzahl der Böglinge auf hundert fest, und bestimmte zu deffen Aussteuer eine jahrliche Summe von 10,000 Zechinen, zahlbar: theils auf Fonds der apostolischen Kammer, theils auf Kirchenpfring ben, und endlich auf des Papstes eigenes Privatvermogen. Roch im Auguste besselben Jahres 1573 ließ Gregor, nachbem er vorher alle katholischen Fürsten Teutschlands durch den berühmten Raspar Gropper, Auditor der Rota, und den Cardinal Delfini, Nuntius zu Wien, von seinem Entschluße benachrichtigt und zu dessen Forderung aufgefordert hatte,

wine neue Urkunde von diesem feiersichen Stiftungsacte entwerfen .

Gregors Lieblingsgebanke war nun bas teutsche Collegium. Ihm widmete er alle seine Zeit. Wenige Tage nach der Erlaffung ber Bestätigungsbuke bes Collegiums verfügte a sich in dasselbe, um sich von bessen Fortschritten zu überzeugen. Dieser Zag wurde zu einem der festlichsten des Instituts. Gregor, umgeben von bem jahlreichen und glanzenden Gefolge der Carbinale und Ablichen bet Stadt, wurde an iber Pforte bes Collegiums von ben Zöglingen auf ben Anien empfangen und sofort von ihnen in die Kapelle geführt. Hier nahm Gregor Sig, und nachdom er fich einige Zeit mit den Lehrern ber Anstalt underhalten hatte, ließ er fich aksbaun bie Boglinge porführen, bie er voll heiligen Eifers näher kennen zu lernen winschte. Bahrend: fich ber Zug der Jünglinge in feierlicher Stille bem heiligen Bater nahete und fich ehrfurchtsvoll zu seinen Füßen niederwark, erhob sich einer, der hoffnungsvollste unter ihnen, und Kattete ihm im Namen der Uebrigen in fürger, aber von des Augenblicks hehren Bedrutsandrie zeingenhen Rede den Duat abifür seine unsterbiehen Verbiensbe um vie teutsche Nation, für bas: den Zöglingen bezeugte i Wohlwollen, und für bie ber Anstalt etwiesene Ehre des Tages. Gregor; überrascht don des Jünglings edeln Worten, wurde vft im Berlaufe bes Bortrags von Rührung überwältigt. Die Biblivehet, vie: Schläfzimmer, der Speisesaal, und alle abrigen Gemacher ves Collegiums wurden mit größter Gorgfalt von heitigen Bater untersucht. Gregor fand den Raum wiel zu eng, als daß er die genügende Augahl ber Zöglinge hatte fuffen konnen : Auch fehlte ein haus für die geistlichen Grerritien. Er beanstragte daher auf der Stelle Michael

Bullar, Mag. F. II. p. 402. Bullar. Roman. T. IV. P. III. p. 259. Gregor erließ in den Jahren 1574 und 1576 noch einige Privilegien zu Gunsten des Collegiums, Bullar. Mag. T. II. p. 14° 280. 325. 404. Bullar. Rom. T. IV. P. III. p. 325. Es ist nothig, auf beide Butturien zu verweisen: denn sie ergänzen sich gegenseitig, da bald dieses das jenes vollständiger ist.

Lauretanns, den Rector der Anstalt, ihm genanen Bericht über Alles, was zur würdigen Ausstattung des Collegiums erforderlich sein dürfte, abzustatten. In Folge dieses Berichtes erhielt nun das teutsche Collegium die Gestalt, die es in gewwisser Beziehung bis heute beibehalten hat.

Die Borliebe für diese Anstalt vermehrte sich bei Gregor mit jedem Tage. Lauretanus, die Lehrer und die Zöglinge des Collegiums erhielten den freiesten Zutritt zu ihm. Ohne besonders angemeldet werden zu dursen (was für jene Zeit hösischer Etiquette gewiß hoch angeschlagen werden muß), wurden sie ohne Weiteres von ihm zu jeglicher Stunde des Tages vorgelassen. War er oft in eine tiese Melancholie versunken, theils aus ehrwürdiger Altersschwäche, theils aus drückender Last der Amtssorgen, so erheiterte sich gleich sein Blick, wenn man ihm Etwas von seinem teutschen Collegium erzählte.

Die Zeit und die Umstände hatten manche weise Abanberung in den von Ignatius für's Collegium entworfenen
Statuten nothwendig gemacht. Gregor ließ sie durch Lauretanus neu umarbeiten, und trug sie in seine nochmalige Befätigungsbulle des Collegiums vom Jahre 1584 über D. Diese
Anordnung, welche sich gleichzeitig auf die für die Ungarische Ration von Gregor nach dem Muster des teutschen Collegiums
gestiftete Anstalt erstreckte, und somit beide, wie wir weiter unten berichten werden, gleichen Gesetzen unterwarf, erlitt teine Beränderungen mehr, und blieb somit der das Collegium leitende Gesetzescoder.

Die Grundgesetze der Anstalt find in Rurze folgende.

Die ins Collegium aufzunehmenden Tentschen sollten aus dem obern Teutschlande, dem Elsaß, dem Rheingebiete, Baiern, Schwaben, Franken, Westphalen, Sachsen, Schlessen, Preußen,

Company of the Company of the Company

<sup>9)</sup> Bullar. Roman. T. IV. P. IV. p. 49. Cordara p. 93—160. Wir konnten uns nicht enthalten, jenes herrliche Denkmal in seiner ganzen Eigenthümlichkeit einzurücken; es erspart uns einen weitzlänsigen Commentar. S. Beilage N. III.

Destreich, Tyrol und Ungarn sein. Sie mußten von ehrlicher Geburt herstammen, gesund an Körper sein und ungefähr das zwanzigste Jahr erreicht haben. Abliche konnten jedoch mit sechzehn Jahren aufgenommen werden. Nach sechsmonatslichem Aufenthalte im Collegium, während welcher Zeit ste Gelegenheit haben konnten, über die hohen Zwecke und heiligen Obliegenheiten der Anstalt reislich nachzudenken, um ihren Schritt später nicht etwa bereuen zu dürsen, mußten sie einen Eid ablegen 10), sich dem geistlichen Stande wirklich widmen zu

<sup>10) «</sup> Ego N. N. filius N. N. dioecesis N. nationis N. plenam ha-« bens hujus collegii notitiam, legibus et institutionibus ipsius, « quas juxta Superiorum interpretationem complector, sponte « me subjicio, easque pro posse servare coram Deo et Vobis a promitto. Juro, me velle statum ecclesiasticum amplecti. « ad omnes sacros, etiam presbyteratus, ordines, cum Superio-« ribus visum fuerit, promoveri: cumque iidem mandaverint, « me statim in patriam reversurum. Juris civilis ac medicinae « studia non professurum, aliamque vitae rationem, praesertim adicam, non sectaturum: sed continuo, ubi e collegio dimis-🥳 a sus fuero, in patriam ad juvandas animas remigraturum, etiam « ante constitutum studiis ordinarium terminum, si ita animarum « saluti, aut pro collegii commodo Superioribus ejus visum fuerit « expedire. Collegii autem instituta juxta Superiorum interpre-« tationem servaturum, nec a communi vivendi ratione disces-« surum. Insuper juro, quod ubi in patriam e collegio disce-« dens remigravero, inde saltem triennio durante a die mei « reditus nullo sub quaesito colore discedam, in Italiam et « multo minus Romam rediturus, nisi de proprii Ordinarii in « scriptis et ex causa quadam urgente ibidem expressa licena tia impetranda, et ab Eminentissimis hujus collegii pro tem-« pore Protectoribus approbanda. Insuper spondeo et juro. « quod dum in collegio permanebo, et postquam ex co sive a completis sive incompletis studiis exiero, ante elapsum trien-« nii terminum sine Apostolicae Sedis licentia, vel post trien-📆 🛊 nium sine licentia E. E. Cardinalium Protectorum nullam ... « religionem, societatem aut congregationem regularem in-« grediar, nec in earum aliqua professionem emittam. Quod « si cum licentia praedicta in religionem, societatem, aut

wollen, und bei ihrer Ruckehr nach Teutschland auch nur in ihm zu wirken und nicht etwa andere Studien, wie Medicin und Rechtsgelehrsamkeit, nebenbei zu treiben und zu lehren. Die geistlichen Stande erforderliche Frommigkeit, so wie namentlich die hierfur nothige Ausübung ber geistlichen Tugens ben wurde ihnen ernstlich anbefohlen. Die Lebensweise war für alle gemeinsam. Niemand durfte ohne besondere Erlaube niß bes Rectors ber Austalt und ohne einen besondern Grund allein ausgehen. Die strengste Disciplin wurde über sammts liche Zöglinge in sittlicher, religiöser und wissenschaftlicher Beziehung gehandhabt. Die Studienzeit war auf zehn Jahre festgesett, von denen drei Jahre fur Philosophie und die hoheren Wissenschaften, vier andere Jahre für die scholastische Theologie und die letten drei für Moraltheologie bestimmt sein follten. Rady vollendeten Studien mußten die Zöglinge noch dreifig Tage im Collegium verweilen und bekamen alsdann Gelb und Kleider für die Ruckreise nach Teutschland. Alumnen, welche besondere Geistesgaben verriethen, fonnten, wenn es bem Rector der Austalt für die Zwecke derselben gut dauchte, noch auf eine langere Zeit in Rom zuruckbehalten werden. Falls irgend Einer ber Zöglinge bem Monchestande sich wids men wollte, so sollte es ihm frei stehen, solches zu thun, jedoch nur in Teutschland. Die für die Zöglinge bestimmten Platze follten nicht über ein Jahr lang unbesetzt bleiben. geren Zöglinge konnten, nach gemachten Prufungen, zu akades mischen Wurden, als bem Baccalaureate, Licentiate und Docs torate zugelassen werden, und solche alsdann auch spåter begleiten. Das Umt des Rectors, die Austellung der Prosfessoren, mit einem Worte die zeitliche und geistige Leitung bes Instituts, sollte ben Batern ber Gesellschaft Jesu für immer überlaffen fein.

<sup>«</sup> congregationem aliquam ingressus fuero, spondeo ac juro, in

<sup>«</sup> patriam statim ad juvandas animas me reversurum. Sic me

Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia. » Cf. Cordara p. 171 sq. Diese Eidesformel vereint die beiden früheren unter Anmerkung 4. angeführten Eide.

So wuchs nun die Anstalt heran, welche in ihrem Besginnen die Bewunderung der Italianer und der katholischen Bolker erregte, so wie der Stolz der Bater der Gesellschaft Jesu wurde. An sie knupfte sich der hohe Ruf, welchen die Anstalt bald erlangte; denn es entging ihnen nicht, daß Stosses genug für dieselbe sich in den Iunglingen der teutschen Nation fande. Nicht minder fand sich Gregor in der allgemeinen Anerkennung der Berdienste des Instituts Seitens der kathoslischen Fürsten und Kirchenvorsteher Teutschlands für die großen Opfer, die ihn das Institut gekostet hatte, belohnt.

Gregor starb (1585); sein Tod erschütterte das katholische Teutschland tief, welches vom innigsten Dankgefühle für einen so großen Kirchenregenten beseelt war. Für das Collegium wurde es ein feierlicher Jahrestag der Trauer.

Die Papste Gregor XIV.11), Alerander VII.12) und Elemens X.13) würdigten das teutsche Collegium ihres erstauchten Schutzes. Benedict XIII., jener große Wiederherssteller der alten Kirchenzucht, war für dasselbe dergestalt eins genommen, daß er es, wegen der hier bei den Zöglingen obwaltenden bewunderungswürdigen Disciplin, nicht allein den übrigen Collegien, sondern auch dem gesammten Clerus als Muster vorstellte. Beim Anblicke jener talentvollen und gessitteten Zöglinge in der Kirche zum heiligen Ignatius, wo Benedict eben der Feierlichkeit beiwohnte, rief er aus: «Möchs» ten doch alle Geistlichen und die Alumnen der übrigen Collegien an ihnen ein Beispiel nehmen. Die katholischen Kürsten Teutschlands wetteiserten auf eine edle Weise mit den Päpsten, diese Anstalt mit allen möglichen Auszeichnungen und Vorrechten auszustatten. Kaiser Ferdinand der Zweite

<sup>11)</sup> In Privilegien vom Jahre 1591. Bullar. Roman. T. V. P. I. p. 274.

<sup>12)</sup> In Privilegien vom Jahre 1662. Bullar. Roman. T. VI. P. V. p. 303. Bullar. Mag. T. VI. p. 169.

<sup>13)</sup> In Privilegien vom Jahre 1676. Bullar. Rom. T. VII. p. 308. Bullar. Mag. T. XI. p. 128.

ertheilte dem Collegium im Jahre 1628 das Privilegium<sup>14</sup>), akademische Würden mit den den Akademien von Bologna, Paris und andern Universitätsstädten zustehenden Vorrechten ertheilen zu können; so daß nunmehr die hier promovirten Zöglinge das volle Recht genießen sollten, diese Würden im gesammten heiligen römischen teutschen Reiche zu tragen und ihre Vorrechte zu genießen.

So tam es nun, daß das teutsche Collegium die Pflang. schule der ausgezeichnetsten Manner wurde. Fast alle großen Talente, welche Teutschland in Kirche und Staat aufzuweisen hat, waren hier gebildet worden. Man gerath ob deren Menge in gerechtes Erstaunen, und wird unwillführlich von einer Urt stummer Bewunderung für die edeln Leiter einer Unstalt hingerissen, welche so viel Großes, so viel Edles im Gebiete des Staates und der Kirche leistete. Der Freund der Wahrheit fragt sich hier mit Recht, wie Teutschland, jenes biedere Land, bessen schönster Grundzug ein tiefes Gefühl für Recht und Gerechtigfeit ist und sein wird, ben feine Sturme der Zeit zu vertilgen vermogen, sich einen Augenblick vergessen tonnte, bem Wahne der Zeit zu huldigen und in dessen Fesseln die Leistungen dieses Instituts, ich will nicht sagen, zu verfennen, aber mit faltem Herzen und hochmuthiger Miene zu ignoriren.

So hatten wir nun in kurzen Abrissen die Geschichte einer Austalt geliefert, welche die Norm für alle übrigen Kirchens institute wurde, die wir Seminarien nennen.

Beugen wir hier ein wenig ein, um den unterbrochenen geschichtlichen Faden wieder aufzunehmen; und sehen wir nun, welchen Entwicklungsgang die Seminarien anderwärts genommen haben.

Sonderbares und merkwürdiges Zusammentressen von Umsständen! Die Anstalt des Ignatius gelangte zu einer ahnslichen, wenn nicht noch größeren Bedeutsamkeit, als die Ausgustins, von der sie eigentlich nur eine mit den Bedürfnissen

<sup>14)</sup> Bei Cordara p. 158-160. Vergl, Beilage N.º IV.

der Zeit mehr in weise Harmonie gebrachte Rachbildung war: Doch war Augustin weit glücklicher, als Ignatius. Er konnte den Erfolg seines Instituts noch sehen; während Ignatius mitten im Schaffen seines Werkes von der Borsehung abgezusen wurde, und solches ihren heiligen Beschlüssen überlassen mußte. Vielleicht können wir hierin auch ten Grund sinden, - daß sein Werk mit einem so glänzenden Erfolge gekrönt worden ist. Die Hand der Borsehung hat ihm jene Bolkommenheit und Ausbreitung gegeben, welche es bei Ignatius Lebzeiten, in jenem Gewühle von unseligen Leidenschaften, vielleicht nicht erhalten haben würde.

Es waltete nur eine Stimme über bie Bortrefflichfeit bes Planes der Unstalt des heiligen Ignatius ob. Die gesammte Rirche mar von ihrer Nothwendigfeit überzeugt. Die frommsten und gelehrtesten Bischofe sprachen sich auf das vortheils hafteste für sie aus. Sie bedurfte nur eines hohern Schupes, um allgemein in der Kirche eingeführt zu werden. Ihn fand fie in dem Cardinal Polus und den Batern des Concils von Trient. Polus, einer ber größten und erleuchtetsten Staatsmanner seiner Zeit, ber innigste Freund und Berehrer bes heiligen Ignatius und der Gesellschaft deffelben, hatte in feinen im Jahre 1556 aufgesetzten Reformationsartikeln für die Rirche Englands, seines Baterlandes, einen Plan zur Errichtung von Priesterseminarien entworfen, ber ganzlich dem gleich tommt, der dem teutschen Collegium zu Grunde lag 15). der trauten Freundschaft, welche Polus mit Ignatius unterhielt, und ber thatigen Theilnahme, welche jener überhaupt dem Wirsen des legtern bewies, fann man nicht ohne Uns wahrscheinlichkeit entnehmen, daß bes Polus Seminarienents wurf aus ber Feber bes heiligen Ignatius geflossen sei. hatte

<sup>15)</sup> Decret, XI, apud Labbe et Cossart Collect. Concil. T. XIV. p. 1753—1755. Dav. Wilkins Concilia M. Britanniae T. IV. p. 135. Londini 1737. fol. und bei Le Plat Monumenta Concilii Tridentini inedita. T. IV. p. 594—596. Lovanii 1784. 4. Wgl. Anhang. N.º V.

doch Polus sich bereits an die Bischöfe von Cambray unb Tournay 16) in einem Briefe vom Jahre 1555 gewandt, und fie aufgeforbert, Seminarien nach bem vom heiligen Ignatius gegebenen Plane in ihern Didcesen zu errichten. Er erbot sich ferner, ihnen Behufs bessen einige tuchtige und thatige Mitglieder der noch kleinen aber bewährten Gesellschaft Jesu ju fenben, um fie in ihrem Werte zu unterftugen. Polus erfannte es wohl, daß nur durch Errichtung ber Seminarien ben Uebeln, welche die Kirche bedrohten, abgeholfen werden tonne; benn erst durch biese Anstalt ist es möglich, einen disciplinirten, kirchlichen und wissenschaftlichen Clerus zu erhalten. Der Borschlag bes Polus wurde mit nur wenigen Abanderungen von den Batern des Concils von Trient angenommen, die ihm einige Erweiterungen gaben 17). Auch hier war es einer ber feurigsten Freunde des heiligen Ignatius, der heilige Rarl Borromaus, welcher die Trienter Bater für bie Errichtung ber Seminarien begeisterte. Rarl, nicht minber vertraut mit bem Cardinal Polus, hatte in Rom die herrlichen Fortschritte an den teutschen Junglingen beobachtet, welche diese in bem für fie errichteten Seminare unter ber musters haften Leitung ber Bater ber Gesellschaft Jesu machten. Das Decret für die Errichtung der Seminarien wurde in der vorletten Session im Jahre 1563 erlassen. Obschon unter die Rubrik von Disciplinargesetzen gebracht, erhielt es gleichwohl eine allgemein gesetzliche Kraft.

Bald nach gehaltener breiundzwanzigster Session des Concils reichte der fromme Bischof von Aversa, Balduin von Barga. ), ein theologisches Gutachten über das Reformbecret

Epist. 58. Oper. T. V. p. 116. Brixiae 1757. 4. Cf. Epist. 59.
 c. p. 117-119. S. Ignatii Epist. Lib. I. Epist. 17. Lib. IV. Epist. 16 et 29. p. 282. 522. 552. Ed. cit.

<sup>17)</sup> Sessio XXIII. de Ref. c. 18. apud Labbe T. XIV. p. 870-873. Anhang N.º VI. Aufgenommen von Harzheim Concilia Germaniae. T. VI. p. 894 sq.

<sup>18)</sup> Apud Martene et Durand Amplissima Collectio Veter. Scriptor. et Monumentorum. T. VIII. p. 1350. Parisiis 1733. fol.

dieser Sizung ein, in welchem er sich freimuthig über die Roths wendigkeit der Seminarien anssprach, und die Bischofe auf sorderte, einen so edlen Zweck auf alle mögliche Weise zu fördern. Seine weise Fürsorge war vorzüglich darauf gerichstet, die Seminariensonds sicher zu stellen und zu erweitern; welches ihm dadurch am leichtesten zu erreichen schien, daß man den Seminarien mehrere Lands und Stadtpfründen einverleibe.

Durch Balduins Beispiel aufgemuntert, erließen sogleich die gesammten zu Trient versammelten Bater ein Sendschreis ben am 23. Juli besselben Jahres (1563) an Pius IV., in welchem sie sich nochmals über die Nothwendigkeit der baldigen Realistrung bes Seminarienbecrets aussprachen; und ben heiligen Bater aufforderten, mit der dem heiligen Stuhle zustehenden Auctorität hierüber zu wachen. Karl Borromaus war der Dollmetscher ihrer Wünsche bei Pius; er überreichte ihm den ihm von Trient eingesandten Brief 19). Pius, durch eine so edle Theilnahme gerührt, welche die Bischofe um die Berbefferung des Klerus bewiesen, benutte die nachste. Geles genheit, ihrem Gifer eine wurdige Anerkennung zu zollen. war am 18. August 1563, als Pius die Erequien seines Borgangers Pauls IV. fcierte. Nach geendeter Feierlichkeit berief er sogleich die Cardinale ein, und setzte sich mit ihnen noch an demselben Tage über das ihm durch Karl Borromaus zugekommene Gesuch der Trienter Bater zu Rathe. Seitens des Papstes und der Cardinale wurde einmuthig die Errichs tung von Seminarien in sammtlichen Discesen der Kirche beschlossen, und, um durch gutes Beispiel voranzugehen, bestimmt, daß zunächst in Rom ein Seminar im Sinne des Beschlusses der Trienter Båter errichtet werden sollte. Pius wies sogleich zu deffen Aufbau und Aussteuer eine Summe von 6000 Scudis auf die apostolische Rammer an, und setzte eine Coms mission von vier Cardinalen nieder, unter denen sich Karl Borromaus befand, welche über die Ausführung dieses Des

<sup>19)</sup> Der Brief inter Opera Julii Pogiani. Ex Edit. Lagomarsinii. T. III. p. 388. Ags. Anmerk. 20.

Rede vom 30. December 1563, durch welche er das Trienter Concil als geschlossen entließ, über das Seminariendecret der Bater sich aufs entschiedenste ausspricht und angelobt, solches in Rom und Bologna, in jenen Städten also, welche von Alters her Ursitze theologischer Schulen waren, ohne Berzug zur Aussuhrung zu bringen, so kann er, von Rom sprechend, nur die Errichtung des römischen Seminars

<sup>20)</sup> Alli 18. Agosto 1563 il Papa diede parte a' Cardinali del decreto satto dal concilio nell' antecedente mese sopra l'erezione de Seminarii, con occasione, che in detto giorno erano andati' a S. Pietro per celebrare l'essequie anniversarie di papa Paolo IV. Dopo le quali essequie essendosi li cardinali congregati per intervenire alla ceremonia d'aprir la bocca al cardinale Luigi d'Este, che di poco era venuto da Ferrara a Roma per pigliar il cappello cardinalitio, e non essendosi potuto fare tale cerimonia in detto giorno per accidente occorso, il papa si servi di tale congiuntura per dar parte a' cardinali, già congregati, di tal decreto, e mostrare il suo desiderio di porlo in esecutione, e disse di assegnar per tal' opera sei mila scudi d'entrata l'anno, la qual somma disse, che havrebbe fatto sborsare dalla camera apostolica, sintantochè tal denaro fosse provisto nel modo, che ordina il concilio, e deputò una congregatione di quattro cardinali, oltre al cardinale di Carpi, decano del sucro Collegio, che pensassero al luogo dell' habitatione, a' ministri e maestri etc. I cardinali furono Giacomo Savello, Marc' Antonio Amulio, Carlo Borromeo, Vitellotto Vitelli. Dieser Bericht befindet sich in einer handschriftlichen Geschichte des römischen Seminars, welche in den Archiven dieser Anstalt aufbewahrt mar, und aus der ber Jesuit Dieron. Lagomarfini benselben mittheilte in: Julii Pogiani, Sunensis, epistolae et orationes, olim collectae ab Ant Mar. Gratiano, nunc ab Hieron. Lagomarsinio S. J. adnotationibus illustratae ac primum editae. Romae 1754—1758. 4. Vol. Unsere Stelle befindet sich Tom. III. p. 388. Dieses Werk ist äußerst wichtig für die Zeit des Concils von Trient. Wir werden öfters auf dasselbe zurückkommen.

gemeint haben 21). In der Confisterialsthung vom 14. April 1564, in der, Aula des Constantins im Batican, sprach sich Pius nochmals hierüber aus und stellte ohne Vorbehalt den Cardinalen die Nothwendigkeit dar, die Ausführung des Trienter Seminariendecrets nicht langer mehr anstehen zu lassen. Die Errichtung bes Seminars zu Rom, welches von diesem Umstande das Romische genannt wurde, und unter solchem Namen später auch nur allein befannt geworden ift, wurde zum andernmale beschlossen 22). In der Sitzung vom 28. Juli 1564, welche in ber Kirche zum heiligen Markus gehalten wurde, und an der fast sammtliche Cardinale Theil nahmen, beschloß Pius, mit ungetheilter Einstimmung ber beiwohnenden Cardinale, die Leitung des Seminars ben Batern der Gesellschaft Jesu zu übertragen 23). Er miethete zu gleicher Zeit für einen jahrlichen Zins von tausend Scudi den Palast der Familie Colonna in der Nahe der heiligen Apostel und bestimmte ihn für das Seminar. Es war jedoch erst im Februar bes folgenden Jahres, daß die eigentliche Eröffnung Dieses Instituts statt fand; mahrend welcher Zeit der gefeierte Cardinal Anton Amulius, Bischof von Rieti, die suße Genugthuung hatte, der romischen Langsamfeit zuvorgekommen

<sup>21) «</sup> Placet etiam nobis, quod a Tridentino concilio divinitus de« cretum est, ut Romae ac Bononiae seminaria instituantur ec« clesiasticae disciplinae; ubi alantur et iis moribus atque
« artibus informentur pueri, ut inde soboles existat et copia
« bonorum ecclesiae ministrorum.» Die Rede gedruckt bei Lagomarfini l. c. p. 381—392. Unsere Stelle p. 387.

<sup>22)</sup> Die veneris 14. aprilis 1564. apud S. Petrum in palatio apostolice in aula Constantini fuit consistorium, in quo sanctissimus dominus verba fecit de seminariis, a Tridentino concilio decretis, eorum institutionem haud amplius disserendam, et urbem hanc caeteris exemplo esse debere, et ita hortatus est cardinales, super ea re deputatos, ut tam bonum opus sacere maturarent, seque, quantum illi aequum judicassent, in eam rem tributurum. Excerpt aus ben Acta Consistorialia, mitgetheist von Lagomarsini l. c. p. 389.

<sup>23)</sup> Apud Lagomarsinium. 1. c. p. 389.

zusein, und in seinem Bisthume, gleichzeitig mit dem von den Trienter Vätern erlassenen Seminariendecrete, ein Seminar für sechsundzwanzig Iünglinge errichtet und solches bei dem geringen Einkommen von kaum tausend Zechinen, welche ihm Rieti lieferte, auf das freigebigste und großmüthigste ausgesstattet zu haben<sup>24</sup>). Rieti trägt somit den Ruhm, das erste Seminar in Folge der Sazung des Trienter Concils errichtet zu haben.

Der gefeierte Jesuit Johann Baptist Perusso wurde ber erste Rector des romischen Seminars.

Auch diese Anstalt krönte die edeln Bemühungen der Jesuiten auf eine würdige Weise und verewigte ihre Verdienste
um die Kirche. Vier der heiligsten Papste, und mehr denn
achtzig der würdigsten und ausgezeichnetsten Cardinale, sammt
mehreren hundert Erzbischöfen, Bischöfen und andern tirchlichen Personen gingen aus ihr hervor; der sprechendste
Beleg für die Tüchtigkeit und Würdigkeit des Instituts.

Pius IV. zeigte sich stets bereit, die Seminarienanstalt in Schutz zu nehmen, und die in ihrer Amtsführung gefränkte Unschuld zu rächen.

Daniel, Erzbischof von Mainz, nebst dem großen Otto, Cardinal und Bischof von Augsburg, einer der ersten teutschen Kirchenfürsten, welcher die Verdienste der Jesuiten um die kirchlichen Unterrichtsanstalten, namentlich Teutschlands, wohl

<sup>24) «</sup> Hoc unum etiam non tacebo, quod, cum decretum suerit in « sancta synodo sess. XXIII. c. XVIII, ut in civitatibus erigeretur « seminarium, illustrissimus cardinalis meus M. Antonius Amulius « primus suit inter episcopos, qui illud erexit, et ascivit in « illud pueros XXVI. juxta tenuitatem sumptus. Reatina enim « civitas vix ad mille aureos accedit. Itaque desidero, ut do- « minatio vestra illustrissima, cum rescribet domino meo, illi hac « de re congratuletur. Certe laude dignus est, qui tam sanc- « tum opus magno desiderio flagrantique voluntate inchoavit, « et Dei gratia persecit. » Der Brief des Joh. Fr. Lombard an den Cardinal Hossus, Bischof von Ermeland, vom 24. Juli 1564, steht bei Lagomarsini l. c. p. 389.

um ihnen die Leitung des Unterrichts der christlichen Jugend, so wie der herangewachsenen und für den geistlichen Stand bestimmten Jünglinge anzuvertrauen, hatte im Jahre 1562 den Jesuiten ein Collegium eingeräumt, und sich desselben einstweilen zugleich als Seminars bedient. Dieser Umstand war genügend, ihn und seine biedern Mitarbeiter auf das schmählichste zu verläumden. Er wandte sich daher an den Papst. Dieser bezeigte ihm in den würdevollsten Ausdrücken in einem Schreiben vom 30. December 156425) seine ganze Zufriedens

4

ŀ

12

1

<sup>25) «</sup> Non sine magna admiratione cognovimus, libellos quosdam, « maledictotum, probrorum et contumeliarum plenos, nuper « disseminatos per Germaniam fuisse, ad odium infamiamque « conflandam universo ordini societatis Jesu, et quibusdam ex « ea praecipue, qui sunt caeteris notiores. Sane id moleste « tulimus. Intelleximus enim, id antiqui hostis instinctu actum « fuisse, ut, quoniam ab ejus societatis collegiis, quae sunt « in Germania et aliis provinciis, magna et multiplex his mise-« ris temporibus ad ecclesiam Dei utilitas pervenit, corum « bona opera per malevolorum hominum obtrectationes et ca-« lumnias impediantur . « Quia igitur obtrectatorum calumniae in tam gravi injuria hoc « saltem attulerunt commodi, ut, quanto illi magis hujus col-« legii et societatis universae famam atque existimationem lae-« dere voluerunt, tanto magis ipsius collegii et societatis inno-« centia, et vitae et morum honestas patefacta sit, nostraque « et fratrum nostrorum de ejus societatis piis et laudabilibus « institutis non confirmata modo, sed aucta etiam opinio, ad « officium nostrum pertinere duximus, his litteris veritati et in-« nocentiae testimonium impertire. Proinde fraternitatem tuam « hortamur, ut collegium societatis ejusdem, quod in civitate « tua metropolitica est, tanto posthac studiosius tueare, quanto « injustius et impudentius istos obtrectatores de ea societate « detrahere conatos fuisse reperimus: ipsumque collegium omni « favore et benignitate, sicut adhuc fecisti, prosequi, atque, « ut quamplurimum Dei honori et animarum saluti inservire « possit, adjuvare perseveres. » Abgedruckt bei Lagomarsini T. II. p. 164. und T. III. p. 390 sq.

beit für das den Jesuiten geschenkte Bertrauen, züchtigte vonz dienter Weise das schamlose Verläumdungsgetriebe der Zeloten, und forderte ihn auf, den eingeschlagenen Weg muthig zu wandeln zum Heile der Kirche und des Staates. Daniel errichtete, ermuntert hierdurch, nun in Mainz ein besonderes Priesterseminar, welches er zur Erinnerung an die unsterblichen Berdienste des heiligen Bonifacius, das bonifazische Semisnar nannte, und unter die Leitung der Jesuiten stellte, die nun das Wert des heiligen Bonifacius aufrecht erhalten sollten 26).

Pius V., der würdige Nachfolger Pius IV. und einer der heiligsten Männer, welche den Stuhl Petri durch Frommigkeit und Eifer für das Reich des Herrn zierten, richtete sein ganzes Augenmert auf die Wiederherstellung des Glanzes der Kirche. Wehrere Briefe, die er während seines kurzen Ponstificates von sechs Jahren hinterließ, sind ein sprechender Beleg hierfür. In seinem herrlichen und würdevollen Schreiben an Christoph Roras Sandoval, Bischof von Cordova<sup>27</sup>),

« que possit. Non ignorat Frate-itas tua, quam longe lateque

<sup>26)</sup> Nic. Serrarii S. J. Rerum Moguntiacar. Lib. I. c. 32. De Seminario S. Bonifacii. T. I. p. 92. Ed. Chr. Joannis. Francof.
a. M. 1722. fol. ibique in vita Danielis. Lib. V. cap. 10.
p. 873 sq.

<sup>27) «</sup> Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.

« Posteaquam, ita providente Deo, apostolicae servitutis offi
« cium indignis humeris nostris impositum est, non sine acer
« bissimo animi dolore gemituque, miserabilem ac slebilem

« Christianae Reipublicae statum attente considerantes, cos

« omnes excitare, commovere et exstimulare cogimur, quos

« Deus in partem solicitudinis sub nostra vigilia ad Ecclesiae

« suae sanctae regimen convocavit; ut nobiscum omnes in hanc

« curam incumbant, et ad tam grave hoc magnumque onus

« sustinendum adjuvent, atque corroborent infirmitatem nostram:

« ut, dum caput membrorum et membra capitis mutuis sulci
« untur auxiliis, Ecclesia Dei, quae tam assicta ac deformata

« reperitur, recreata tandem erigatur, et erecta rite conforme
« tur; atque in tot tantisque calamitatibus non solum a do
« mesticis, sed ab externis stiam inimicis desendere se tutari-

entwirft er mit wahrhaft apostolischem Schmerzgefühl ein treues Bild des Verfalls der Kirche, und sindet nur allein

« sese perniciosae diffuderint haereses: neque te fugit, quam « certam et efficacem hujusmodi malo ad perdendas dominicas « oves occasionem dederit pastorum negligentia, et quam mag-« nam vim ad hunc morbum augendum habeant corrupti ac « depravati ecclesiasticorum hominum mores. Jam vero per-« spicere potuisti, quam imminutus inter laicos sit cultus pie-« tatis, quam aucta licentia simul et impudentia. At plane « intelligis, Frater, quantopere sint nobis pertimescenda irae « divinae flagella, ob nostra populique Christiani peccata nobis « intenta. Ad has igitur, quibus afflicta laborat Ecclesia, tot « tantasque plagas utcumque sanandas, et ad iram Dei aliquo « modo avertendam atque placandam; unicum vobis remedium « superest, diligens videlicet sacrosancti Oecumenici Concilii « Tridentini decretorum custodia ac fidelis observatio. Itaque « pro eo, quanti facis Omnipotentis Dei cultum, Fraternitatem « tuam admonemus ac rogamus, ut ejus, quam sustines perso-« nae memor et officii, omnia, quae in ipsa Synodo tam pio, « prudenti ac maturo judicio Deo favente constituta ac san-« cita sunt, deinde sacrosanctae hujus Apostolicae Sedis auc-« toritate et decreto comprobata, et, ut per universum Christia-« num orbem conservarentur, in ipsumque inducerentur, pro-« mulgata ac mandata fuerunt, plene praestare et exequi om-« nino procures. Et vero quoniam sacri Praesules subditis suis « ad recte vivendum exemplar esse debent, saecularesque ho-« mines mores suos ad sacerdotum vitam et exemplum instituere « et conformare consueverunt; da operam, Frater, atque effice « diligenter, ut Ecclesiae tuae Clerum populumque universum « cum salutaribus monitis ac praeceptis, tum etiam viitutum « exemplis et charitatis consiliis et officiis, ad colenda pietatis « studia excites et impellas; cavens in primis, ne in te quid-« quam offendatur, quod animabus tibi commissis peccandi « occasionem prachere possit, aut malum exemplum: curabis-« que diligenter, opportune et importune, ut Clerici, qui mia nus honeste vivunt, admoniti corrigantur; eos argue, obsecra, « increpa, ut probe vitam instituant; ac, si opus fuerit, Eccle-« siasticae disciplinae seventatem in eos exerce. Clericorum « vero collegium, quod proborum sacerdotum seminarium ac

in dem heiligen und aufrichtigen Festhalten an den Kirchenssayungen von Trient Heil und Wohl für sie. Die Wiedersberstellung der alten Kirchenzucht, die Verbesserung des sittslichen Wandels der Priester und das Wiederausseben der Wissenschaft beim Klerus sind die Grundzüge dieses salbungsvollen Schreibens. Die Seminarien, zu deren baldiger Errichtung er hier die Vischofe auffordert, scheinen ihm das alleinige Mittel zu sein, jenem traurigen Zustande der Kirche aufs wirtsamste und dauernosse abzuhelsen. Endlich sorderte er den Vischof auf, ihm ein Verzeichnis der Namen jener Geistlichen seines Sprengels einzusenden, die sich durch Frömmigkeit, sittlichen Wandel und Fortschritte in den Wissensschaften auszeichneten; auf daß sie deßhalb sofort vom heiligen Stuhle beschützt und zu höheren kirchlichen Würden befördert werden könnten.

Ehristoph war so eben mit den Bischösen von Osma, Paslencia, Segovia und Siguenza zu Toledo auf dem Concilium im Jahre 1565 vereint, wo er den Vorsitz führte, als der Brief des Papstes an ihn gelangte. Hatte er sich schon auf dem Concile freimüthig über die Gebrechen der Kirche ausgessprochen, und gegen sie die weisesten Verordnungen getroffen, unter denen sich namentlich sein Veschluß über die Rothwensdigkeit der Seminarienerrichtung befand 28); so sandte er noch überdieß an Pius, nach dem Schluße der Synote, ein Sendsschreiben 20), in welchem er ihm den traurigen Zustand der

<sup>«</sup> fundamentum esse debet, ex salutari ejusdem Concilii de-

<sup>«</sup> creto, ut quamprimum erigatur, enitere, erectumque omni

a ope et ossicio prosequere. » Epistolar. Lib. I. Ep. 1. p. 2 sq. Ed. Goubau. Antverpiae 1640. 4.

<sup>28)</sup> Actio III. de reformatione cap. 27. apud Aguirre Concilia Hispaniae. T. V. p. 406. Edit. Catalani. Romae 1746. fol.

<sup>29) «</sup> Beatissime Pater, jam accepimus literas, quas beatitudo tua

<sup>«</sup> ad nos inscribi constituit, quibus opportune satis tanquam cle-

<sup>«</sup> mentissimus parens ostendisti, quanta tuum animum tenet

<sup>«</sup> anxietas ob calamitates et aerumnas, quas istis miserrimis

<sup>«</sup> temporibus et sert et patitur Ecclesia; quibus sanandis et

Rirche Spaniens mit lebhaften Farben schildert, und ihm berichtet, welche Angelegenheiten er auf dem Concile betrieben

« reficiendis remedia applicas propria et necessaria. Merito nos, « tuae beatitudinis indigni silii, ingentes Deo agimus gratias, « qui his calamitosis temporibus te pastorem pervigilem ac pa-« trem piissimum divina sua providentia creavit, eundemque « omnes obsecramus obnoxie, ut te diutissime incolumem ser-« vare dignetur. Ii, beatissime Pater, quibus apud nos nullum « reformationis erat desiderium, quique ad libitum turpem de-« gere vitam exoptabant, hac una spe fulciebantur, Sacrum « Tridentinum Concilium non exacte servandum fore, atque a « Sede Apostolica se ex his legibus solutionem adepturos spe-« rabant. At res ita se habet, ut ipse P. S. refers, ut ad pro-« pellenda scandala et abusus exstirpandos nullum aliud effi-« cacius remedium valeat inveniri, quam solertem adhibere « diligentiam, ut Sacrae Tridentinae Synodi statuta et sanctio-« nes plena observantia custodiantur. Hoc clarius luce apparet « in civitatibus et populis, in quibus vigilanter vel tantillo « rigore dictum Concilium observatum est; expedirețque, ut « omnes ferventiore conatu invigilaremus enitentes, ut de con-« fessariis rigide sieret periculum, et ut conjicio, res magni « momenti esset, ut sanctitas tua nobis omnibus hoc idem « commendaret; sed potissimus omnium existit fructus, parochos « ac dignitate condecoratos clericos, ut in suis resideant ec-« clesiis, constrictos esse. Ad haec, ut choro sacris precibus, « horariis concinendis assistant, multum operae impenditur. Cum « autem hactenus canonici tot legibus essent soluti, totque « privilegiis gauderent, Praelatis eos cohibere minime licebat: « itaque, turpem atque inhonestam vitam degentes, publice « domesticas concubinas alebant. Sed divino beneficio, post-« quam provincialem Synodum celebravimus, templorum mun-« dities et puritas instaurari coepit. Curavimus enim, ut Sacer-« dotum silii domo ejicerentur juxta quandam sanctionem hujus « provincialis Synodi, quae proxime elapsis diebus Toleti cele-« brata fuit. Quod decretum indigne ferentes aliqui ex eccle-« siastico senatu, impudenti quadam audacia ad tuam Sanctita-« tem confugientes, te P. B. appellaverunt. Magna tamen nos « tenet spes, ipsis id refugii, quod appetunt, apud istam Apo-« stolicam Sedem defuturum omnino, et in aliis, in quibus amind wie er der an ihn im papstlichen Schreiben ergangenen Aufforderung Genüge zu leisten gesucht habe. Christoph be-

« biunt favorem ad laxe lauteque vivendum in dispendium to-« tius gregis Christi, o Beatissime Pater (non ambiens juris-« dictionem loquor), nihil quidquam ita commodum canonicis, « quam ut nullis prorsus immunitatibus aut privilegiis eos gaudere « permittas. Possem et alia multa reserre, quae ob cjusdem « Concilii decreta in meliorem frugem restituta sunt, ea tamen, « ne tuam Sanctitatem prolixius referendo defatigem, sciens # praetermitto. Merito quidem, Beatissime Pater, nos tua Sanc-« titas hortatur, ut sedulo Seminarium instituamus, quoniam « ex eo magnos proventus speramus. Hic in nostra provincia « diebus clapsis sedulo quaesivimus, quam viam commode pos-« semus inire, ut pueri ali atque institui possent. Sed quia « modus erigendi et creandi destinatus per sacrum Concilium « pendebat a contributione omnium ordinum et hospitalium, « inter quos multi indigent et paene inedia deficiunt, appa-« ruere statim complura impedimenta; via tamen expeditissima, « quae sese obtulit, ea fuit, ut Sanctitas tua simplicia benefi-« cia ac patrimoniales portiones ad praedictum Seminarium « destinari jubeat, atque ita minimo negotio commode fiet. « Nobis enim haec via maxime apta visa est earum omnium, « quae poterant inveniri. Aliqui jam aguntur anni, postquam a intellexi, quanti emolumenti Seminarium hoc esse posset, id-« que in hac civitate Cordubensi ex clericis jam adultis, erexi, « necessarios sumptus suppeditans, ibique ipsis theologiae res-« ponsa narrantur, virtutisque solide instituuntur operibus, « orationi vacant, nec non iis exercitiis, quibus eos instructos « esse decet, quibus, postquam suum peregerint cursum ani-« marum, salutis cura ac populorum administratio committenda « est: his beneficia, vicarias, rectoratusque defero, hinc homi-« nes evadunt, quos divini honoris atque cultus cura vehemene ter tangat, tantumque operae nobis in Dei obsequio praestant, « vera loquor, P. S., ut corum quilibet nostras vicarias vices « fidissime gerat. Optarem, P. B., ut caeteri praesules simile « collegium erigerent huic nostro, nec proinde mihi est in vo-« tis, ut seminarium, quod Sacra Synodo jussi sumus, praeter-« mittatur. Aliud item memoria dignum hic Clerici aggrediuntur « negotium; nam sacro adventus dominici et quadragesimali



weint hier mit bittern Thranen den schmählichen Sittenverfall des Klerus, und weiset hin, wie solchem nur durch die Errich-

« tempore oppida finitima confessionibus audiendis ut in dis-« persionem adire consuescunt: maxima denique commoda ex-« perimur ex hoc collegio dimanare. Quare utilissimam rem « existimamus fore, si ubicumque seminarium fuerit institutum, « simul eidem jungantur X viri jam sacerdotes, qui orationi, « pietatis operibus, sacrorumque sacramentorum administrationi « sedulo navent operam, nam, si in similes evasuri sunt viros « a pueris, qui prima grammatices ediscunt rudimenta, donec « trigesimum attingant annum, exspectandi sunt, ibi necesse « crit decem et septem aut eo amplius in seminario detinean-« tur; ut tuae Sanctitati perspectum esse credo. Maxima egestas, « qua Christi Ecclesia laborat, talium Sacerdotum est. Experimur « enim, terram, quae sacerdotum virtute clerum sortita est, « incolas etiam virtute praeditos in lucem emittere. « fastidium Sanctitati tuae ingeram, maxima commoda, quae « hi clerici peperunt nostratibus, tacite praetermittere consilium , « est. Per te jubemur, B. P., ut ad tuam Sanctitatem catalo-« gum transmittamus corum Sacerdotum, qui, catholicae adhae-« rentes doctrinae, honestatem eruditionemque morum integri-« tate conjungunt, quique idonei sint, ut Deo optimo maxi-« mo atque istae apostolicae Sedi dignum obsequium praestent, « quo quidem nuntio mirifice in Domino sumus animo refecti. « Erant enim hactenus boni viri non solum oblivioni traditi, « sed etiam contumeliis ac variis injuriis affecti, et bene gestum « secum esse censebant, si vel privatim in suis tuguriis paupe-« rem et honestam vitam traducere per improbos licuisset. « Nunc vero justi hac sola recordatione, quam corum deinceps « se habituram spondet tua Beatitudo, veluti sibi ipsis restituti, « caput erigentes majores in divino obsequio concipiunt vires. « Quodsi B. P. sic animum adjiciens nobis auxiliares porrigis « manus, in sublime virtus erigetur honorum opera, uberrimos « sanctimoniae fructus producent, improbique contabescent et a dentibus suis frement. Sortiti sumus in hac nostra diaecesi « divino beneficio duo collegia Societatis Jesu, quorum opera « utimur; ipsi tamen ex nimia caritate, qua pollent, libenter « nobis suam ipsam praestant, quos in maximam Ecclesiae uti-« litatem et episcoporum juvamen his nostris temporibus divina

für die Wissenschaft, sondern auch für Frommigkeit und sitte lichen Wandel sind, abzuhelsen sei. Darum drückt er auch den Wunsch aus, daß alle Kirchenvorsteher sie sobald wie möglich in ihren Didcesen errichten möchten. «Denn nur erst adann, sagt er, wenn der Klerus seinen alten Schmuck ersannt, und seine früheren Ansprüche auf Sittlichkeit, From migkeit und Wissenschaft wieder errungen haben werde; welches, wie es in den frühern Jahrhunderten der Kirche ges schehen, nur dadurch möglich sei, daß er von Jugend auf unter Leitung weiser und frommer Lehrer und unter steter Aussicht des Bischoss erzogen werde, — werde auch die Chrischenheit zu einer höheren moralischen Bollkommenheit gelangen

Ġ,

(2

nen

enia

e 11

ding

<sup>«</sup> providentia suscitavit. Sunt et aliorum coenobiorum patres et vitae sanctimonia et eximia litteratura, qui eadem in re « nobis favent. Sunt praeterea apud nos haud dissimiles anti-« quis patribus, qui exemplo et oratione multum nos juvant. « Ad haec nostra dioecesis non parva ministrorum fovetur copia, « habemus non paucos coadjutores, qui nullo alio sibi privato « commodo proposito praeter divinum honorem nobis suis piis a laboribus opitulantur, per totius nostri districtus oppida dis-« persi sacris confessionibus audiendis concionibusque piis ad a populum habendis, quorum catalogum hic ad te, B. P., mit-« timus simul cum his litteris, unde cui rei ad divinum obse-« quium corum unusquisque idoneus sit tuae Sanctitati pro a comperto erit, sed inter alia hoc nobis maximopere visum « est, ut causae, quae ad istam Apostolicam Sedem vel ad nun-« tium, qui in his regionibus tuas vicarias sustinet vices, dese-« rantur, hominibus laude dignis, et qui suum munus side solent . obire, committantur, hos habebit Sanctitas tua in hoc cata-« logo inscriptos, qui licet canonici non sint, nec amplis dig-« nitatibus constituti (ut jus exigere videtur), tuae tamen Beatitudinis auctoritate, ut in melius eat, facile poterit dise pensari. Vale Beatissime Pater. » Dieser Brief bes Bischofs findet sich weder bei Aguirre, noch bei anderen Conciliensammlern vor; ich war so glucklich, ihn in einer unedirten Briefsammlung des Cardinals von Lothringen in Paris zu entdecken. MS. Lat. N. 3382 ber koniglichen Bibliothek.

und das Wohl der Staaten bilden. Dehristoph erwähnt hierbei ferner mit gebührenden Lobeserhebungen der großen Berdienste der Jesuiten zu Evrdova, deren Hülfe er sich bei Errichtung des Seminars bediente, dessen Leitung er ihnen eben darum überließ. Schließlich melbet er ihm, das Namensverzeichniß jener würdigen Priester beigelegt zu haben, deren Berdienste auf den Schutz seiner Heiligkeit Anspruch machen konnten.

Pius mußte natürlich von einem heiligen Schmerzgefihk ergriffen werden beim Unblicke der Saumseligkeit jener Kirchenvorsteher, welche es für bequemer hielten; ihre großen Ein kunfte sorgenlos zu verzehren, als sich um die Berbreis tung der Religion, oder um die Verbesferung der kirchlichen Lehranstalten zu bekummern. Aus der Zahl jener faumseligen und der milden Vorsorge des heiligen Stuhls unwürdigen Pralaten scheint der Bischof von Gubbio gewesen zu sein, wie aus Pius Briefe an ihn hervorgeht 30). Nachdem er biesem Bischofe die Nothwendigkeit der Befolgung der Trienter Kirchendecrete, und namentlich die heilige Pflicht, ein Seminar in seiner Didcese zu errichten, scharf ans Herz gelegt, fährt er in dem an ihn gerichteten Schreiben fort: « Demnach fann « ich mich nicht genug wundern, wie du, zu Folge mir zuge « kommenen glaubhaften Berichten, bis auf den heutigen Tag « den Aufbau des Seminars in deiner Didcese hast unterlassen Ich muß es von Herzen bedauern, wie gerade \* diejenigen, die den Uebrigen ein gutes Beispiel geben sollten, · so saumselig und nachlässig in Bezug der Errichtung einer « so nüplichen und so wohlthätigen kirchlichen Heilsanstalt • And. Ich fordere dich hiermit nun auf, daß du, eingea denk beiner hohen Verbindlithkeit, und wohl erwägend den Rugen, welcher aus den Seminarien für die gesammte Kirche · hervorgeht, der Vollziehung dieses Decrets keinen langern Aufschub gestattest; da du ihm schon längst hättest nach

<sup>80)</sup> Lib. III. Ep. 27. p. 193 sq.

e kommen sollen. Sei vor Allem barauf bedacht, baß bich e tein irdischer Genuß etwa abhalt zu thun, was die Pflicht a und bie Schuldigkeit eines guten und tuchtigen hirten ge-. beut; sondern ziehe vielmehr in Betracht, bag, ba wir bei a unserm Eintritt in die Welt nichts mitgebracht haben, wir anch bei unserm Austritt aus ihr nichts mitnehmen werben, außer ben guten ober schlechten Handlungen, welche wir · hienieden begangen. Bedenke ferner, daß die Rirchenguter « bir nicht zum Eigenthum, sondern zur Verrichtung frommer • und gottseliger Werke anvertraut seien, und daß du, wie - nicht minder auch ich, einstens vor dem Richterstuhle bes « Sochsten von deren guten oder schlechten Verwaltung wirst . Rechenschaft geben muffen. Go bin ich nun fur bie Zukunft e ber frohen Ueberzeugung, daß du, aufgemuntert durch \* unfere bruderliche Einladung, deine fruhere Saumseligkeit e durch eine eben so schleunige Errichtung beines Didcesans · seminars ersegen und gut machen wirst. Gollte jedoch von « bir in biefer Beziehung ferner noch gezogert werden, fo a tann ich, Rraft meiner heiligen Amtspflicht, Die Anwens • dung der Mittel nicht unterlassen, die dir und unsern übrigen e ehrwardigen Mitbischofen, die ahnlicher Saumseligkeit . schulbig find, vielleicht mißfallen durften; mir übrigens, • bem die Obhut aller Kirchen der Christenheit anvertraut e. ift, mehr nothwendig und unerläßlich, als angenehm sein · warben. Daß mir jedoch die Ginschlagung eines solchen Ausa wegs nicht nothig werde, magst bu burch eilige Vollstreckung e beines und angelobten Bersprechens verhuten, um beffen · Erfüllung ich dich nochmals in Christo unserm Herrn brus · berlich ersuche. »

Ju dem Schreiben an das Domkapitel von Evora in Portugal 31) rügt Pius in ahnlichen fraftigen Ausdrücken die Unbereitwilligkeit der Domherren, dem Erzbischofe thatige Beis hilfe zur Errichtung des Diocesanseminars zu gewähren. Deißt es wohl etwas anderes, sagt hier Pius, die zum

;

<sup>31)</sup> Lib. III. Ep. 30. p. 201.

• Aufbau des Seminars nothige Beisteuer versagen zu wollen,
• als enerm Sinnengenuße zu frohnen. Behagt euch dies
• mehr, so moge es euch auch nicht minder behagen, Bers
• zicht zu leisten auf jene heilige und kirchliche Erziehungs
• anstalt der Jugend, wie solche das Concil von Trient
• ausdrücklich beschlossen hat; es behage euch ferner, daß enes
• Klerus sammt dem übrigen priesterlichen Gefolge unwissent
• und ungebildet sei. Wie schmachvoll dieß übrigens für den
• priesterlichen Stand ist, wird wohl keinem von Euch enk
• gehen. » Pius fordert nun die vornehmen und Aufwand
scheuenden Herren auf, dem Erzbischofe allen möglichen Beistand
zu leisten, um den Aufbau und die Aussteuer des Seminars
bewirken zu können.

Nichts bezeichnet Pius heiligen Eifer für die Errichtung der Seminarien besser, als der in seinem Auftrage geführte Briefwechsel der Congregatio Cardinalium concilii Tridentini interpretum. Der verdiente Jesuit Hieronymus Lage marsini hat uns denselben von den Jahren 1565, 1566, 1567 und 1568 in der Herausgabe der Werke des berühmtek Julius Poggiano, welcher als Secretär in den eben erwähnsten Jahren ihn geleitet hatte, mitgetheilt.

Die Briefe an den Infanten und Cardinal von Spanien? den Erzbischof von Braga 32), an die Erzbischofe von Beines vent 35), Reapel 34), Reggio 35), Salerno 36), Trani 37) und Turin 38), so wie an die Bischofe von Bergamo 39), Casale 40)?

<sup>52)</sup> Epist. CXCVIII. CCLXVIII. CCCXVI. p. 439. 469. 492\_inter J. Pogiani Opera edit. cit. T. I.

<sup>53)</sup> Epist. CLXXXI. p. 430.

<sup>84)</sup> Epist. CLXXXVI. CCXXIV. CCCVIII. p. 433, 450, 488,

<sup>55)</sup> Epist. CX. p. 395.

<sup>56)</sup> Epist. CCLXXX. p. 475.

<sup>57)</sup> Epist. CCL. p. 440.

<sup>58)</sup> Epist. CXXIV. p. 403.

<sup>59)</sup> Epist. CCLIV. p. 461.

<sup>40)</sup> Epist. CXXVI. p. 404.

Cantanjaro 12), Como 12), Imola 13), Messina 14), Nicastro 13), Rocera 16), Pavia 17), Pokizio 18) und Saona 19) geben das edelste Zeugniß von Pius apostolischer Fürsorge für die Ses minarien. Die eben erwähnten Kirchenvorsteher werden in den an sie gerichteten Briefen auf das liebvollste aufgefordert, die größte Sorge für die Erziehung und Bildung des Klerus zu tragen, und, Behuss dessen, so bald wie möglich die Seminarien im Sinne des Trienter Decrets zu errichten. Vielen Bischösen wird selbst die Beihülse des heiligen Stuhls verssprochen, und die Weise angegeben, ihren Zweck am besten zu erreichen.

Pins hatte überall hin sein Augenmerk gerichtet. Die Lage der Kirche Teutschlands bekümmerte ihn vor allem. Er kannte die Wunden, an welchen jenes Land blutete, und wunschte darum nichts sehnlicher, als sie zu heilen. Go wendete er fich nun in seinen salbungsvollen Gendschreiben an die Fürsten und Bischofe Teutschlands. Während er den Ginen die dringe ende und unerläßliche Pflicht darstellte, über die Bollstreckung der Decrete der Trienter Synode zu wachen, und namentlich får die Bildung des Klerus durch Errichtung der Seminarien ju forgen; so ließ er die Andern, die heilige Nothwendigkeit fühlen, sich immer mehr und mehr an die Kirche und beren Dberhaupt anzuschließen, um in diesem heiligen Ginklange die Einheit und Reinheit der Kirche aufrecht erhalten, und das Wohl der Staaten, welches nur allein hiervon abhängt, begrunden zu konnen.

<sup>41)</sup> Epist. CCLIX. p. 463.

<sup>42)</sup> Epist. CLIV. p. 417.

<sup>43)</sup> Epist. CXXVII. CXXXIII. p. 405. 408.

<sup>44)</sup> Epist. CXXXII. p. 407.

<sup>45)</sup> Epist. CCV. p. 442.

<sup>46)</sup> Epist. CCIV. p. 441.

<sup>47)</sup> Epist. CXCI. CCXXVIII. p. 485. 451.

<sup>48)</sup> Epist. XXI. p. 347.

<sup>49)</sup> Epist. CCXCIX. p. 484.

١

In zwei rührenden Sendschreiben an den Klerus von Freifingen 50), in welchen er mit scharfen Zügen die moralische Bersunkenheit des Klerus von Teutschland und namentlich des von Baiern schildert, und in ihm die Ursache des teutschen Kirchenzwistes findet; stellt er die hohe Nothwendigkeit dar, ein Seminar in Freisingen zu errichten und wendet sich in einem britten nicht minber murbevollen Schreiben an ben berühmten Thaddaus Ect 51), Kanzler des Herzogs von Baiern, in welchem er ihn ersucht, sich beim Herzoge zu verwenden, daß des Bischofs Unternehmen nicht långer Berschub leide. So forderte Pius den Erzbischof von Gran 52), Primas der Kirche Ungarns, auf, in möglichst kurzester Zeit die Geminarien in den gesammten Didcesen dieses Konigreichs, dessen fromme Herrscher in allen Zeiten so herrliche Beweise ihres Biedersinus, und ihrer treuen und festen Anhanglichkeit an die katholische Kirche und beren Oberhaupt an den Tag gelegt håtten, zu errichten. Er legt ihm um so mehr die baldige Wollstreckung dieses apostolischen Gesuches auf, da er bereits seinem Vorganger, Pius IV., feierlich versprochen habe, hierfür Alles mögliche aufzubieten. Der Kardinal Delfinus, papstlicher Nuntius in Ungarn, sollte über die Ausführung bes vom Erzbischofe gegebenen Versprechens wachen. Kaum war das Jahr abgelaufen, so hatte Dlaus 53), der Erzbischof, das Seminar in seiner Didcese aufgebaut und reichlich ausgestattet. Raiser Maximilian II. bestätigte es noch in dems selben Jahre und würdigte dieses Institut seines kaiserlichen Schupes. Gleichen Inhaltes und gleichen Erfolges ist Pius Schreiben an den Erzbischof von Prag. Auch ihn hielt er zur Errichtung eines Seminars in seiner Didcese an, und weiset ihn auf den frommen Bischof von Olmut hin, der be-

<sup>50)</sup> Lib. I. Ep. 12 et 13. p. 28-32. Bei Harzheim Concil. Germaniae. T. VII. p. 585 sq.

<sup>51)</sup> Lib. I. Ep. 10. p. 24-26. Lünig Spicileg. T. III. p. 96.

<sup>52)</sup> Lib. I. Ep. 2. p. 6-8,

<sup>\$3)</sup> F. Peterfy Concilia Hungariae. T. II. p. 185. Vindobonae 1746. fol.

46 in seiner Didcese das Seminar errichtet und reichlich esgestattet hatte. Er besiehlt ihm bemnach, unverzüglich eine ipnobe einzuberufen, und hier diesen Gegenstand zur Sprache i bringen. Der heilige Vater verfehlt nich , dem Erzbischofe e.schone Bemerkung zu machen, wie selbst Seine Majestat, Raiser, seinem loblichen Werte Beifall ertheilen werbe, bittet ihn, sich mit dem Aufbaue desselben zu beeilen, auf is berfelbe nach seiner Rucktehr aus Italien bei seiner Annft in Prag basselbe bereits vollendet antressen, und hierdurch if eine angenehme Weise überrascht werden möge 34). Der Erze ichef sette alles in Bewegung um Pius Wunsche zu entsprechen. daximilian fand in der That bei seinem Einzuge in Prag den an bes Seminars vollendet und belohnte reichlich die Muhen ib Opfer des Erzbischofs. Nach dem Beispiele des Bischofs m Olmut vertraute anch er sein Seminar der Leitung der rfriten 56).

Richts bezeichnet Pins eble Gesinnung für die christlichen ürsten besser als sein Schreiben an Kaiser Maximilian 16).

A) a Probabit tuam in hac re piam sedulitatem maxime ipse pro a sua pietate Cacsar; si, priusquam Pragam veniat, haec abs a te perfecta suisse cognoverit. » Lib. II. Ep. 14. p. 93—97.

<sup>15)</sup> J. Schmidl Historia Provinciae Bohemiae Societatis Jesu. P. I. Lib. III. c. 121.

<sup>\*\*</sup>Counter gaudium nostrum ut sit perpetuum, assiduis 

\*\*precibus ab omnipotente Deo postulamus, speramusque fore, 

\*\*ut tu, cujus in tuenda Ecclesiae dignitate praecipuae partes 

\*\*a esse debent, pro ea Imperii, quam obtines, majestate, quo- 

\*\*tidie magis satagas peragere, quae ad Ecclesiae dignitatem 

\*\*eam conservandam pertinent, quam majores tui, nobilissimi 

\*\*et Romanae Ecclesiae in primis amantissimi Imperatores, con- 

\*\*servare pro viribus suis semper conati sunt. Qua in re, sicut 

\*\*ea non desideramus abs te, quae sunt supra vires tuas, sic 

\*\*ea, quae fieri praestarique possunt, magnopere semper requi- 

\*\*ermus. Quae quidem si tu, sicuti pro comperto habemus, 

\*\*tibi facienda esse duxeris, multo majorem firmioremque filiis 

\*\*tuis servatae fidei in Jesum Christum Dominum nostrum, 

\*\*quam regnorum haereditatem relinques. Nam terrena regna,

Auf ihn hatte er, beim Anblide ber'tranrigen Lage ber Riebe

« Fili charissime, perpetua 'non sunt, et sine animae detria mento amitti recuperarique possunt: imo vero co animo a « Regibus et Principibus omnibus obtinenda sunt, ut pro salutes? animae, Religionis amore et verae pietatis studio, si occasio: a ita tulerit, et amittere parati sint potius, quam caelorum. a Regnum, quod et aeternum est, et omnibus aliis Regnis. a quantumvis magnis, praeserendum. Hoc autem tantum ab-« est, ut Imperiis et Principatibus conservandis impedimentum. « aliquod afferre possit, ut nulla meliori quam hac ratione con-« servari possint, quodque te tamen facturum non dubitamus. « extremum illud sit. Si tu (quod te valde hortamur) sacies-« id, quod et persona tua, et side jusjurandoque dignum sit; « « quodque exspectatur ab eo, qui est praecipuus Ecclesiae. « advocatus, nos te tamquam charissimum Filium omni nostra « benevolentia, amore voluntateque complectemur, sicuti sem-« per complexi sumus: nihilque practermittemus carum rerum, « quas ad dignitatem Majestatemque tuam augendam amplifi-« candamque pertinere putabimus.» Lib. II. Ep. 19. p. 106 sq. Wie sehr übrigens dieses Schreiben der Ausdruck der edlen Seele des Pabstes war, lagt und ein anderes Zeugniß eines minder verdächtie gen Zeitgenossen, bes berühmten Krato von Kraftheim, erkennen. Krato, Leibarzt der Kaiser Maximilian II. und Rudolph II., Freund von Luther, Melanchthon und anderen religiofen Stimm= führern der Beit, mit denen er auf den Akademien zu Wittenberg, Leipzig und Seidelberg seine Studien gemacht hatte, und, obschon Ratholik, vielleicht doch der protestantischen Religionsansicht zu gunftig, kann in feinen Briefen an die Reformatoren nicht Bunders genug erzählen von der großen Frommigkeit und dem edeln Streben des öftreichischen Regentenhauses, den zerrütteten religios sen und politischen Bustand des unglücklichen Teutschlands zu heben, wie solcher aus der Reformation, die er eine theologische Freigeisterei nennt, welche mehr als alle Waffen der Tyran= nen der wahren Entwickelung des Evangeliums geschadet, hervor= Soren wir ihn in seinem Briefe an Berdeisen, gegangen mar. protestantischen Pfarrer zu Rurnberg: « Rescriberem, ut par est, « tuae disertissimae et prudentissimae epistolae diligenter, si « per valetudinem possem. Triduo lecto affixus jaceo, id non

in als den Schutheren, den Sachwalter der Kirche. Darum forderte er auch ihn auf, über die Annahme der Decrete der

« sit, nisi vehementer aegrotem. Fiat benigna Dei voluntas. In « manibus mea vita tuis, mea tempora vitae, cecinit Eobanus « cum Davide. De nostra profectione certa adhuc nobis sunt e omnia. Aliis, ut audio, non item. Narrantur enim vicinis « nostris gravia pestilitate, et qui ad Rhenum sunt, armorum « strepitu terrentur. Inaugurabitur tamen hic Rudolphus Rex « XVIII. die Septembris et affirmabit et consirmabit Bohemis, « se eadem esse sententia de religionis libertate permittenda, « qua se esse pater sancte declaravit. Si optimi principes aliter essent instituti, nibil in iis, quod ad pietatem attinet, « desiderari posset. Non credo Evangelicissimos tam crebro et « multum orare et sacris vacare, quam illi solent, tam sobrie « vivere, tanta humanitate et benignitate erga omnes homines « esse. Certe hic immundissimus, perversissimus et ingratis-« simus mundus non meretur principes Austriacos, sed Neromes, Caligulas, Domitianos et his deteriores. An non ista « licentia theologica magis cursum sacrosancti Evangelii im-\* pedit, quam omnia tyrannorum arma? Crede mihi, is qui « de proscriptionibus scripsit, animum benignissimi Caesaris ig-« norat. Non dubito, quin hoc velint Hispani, sed non omnia « fiunt, quae ipsi volunt. Rex quidem, qui natura mollissi-« mus est, facile ab illis ad omnia flectitur. Noster non ita « facile. Et ea est sapientia nostrae Augustae, ut nullis dissen-« sionibus nec actionibus de republica sese ingerat; suam reli-« gionem et gynaecaeum curat. Utinam Bohemi haec, quod « habent et in manibus illis est, recte administrare possent. « Ego nullos prorsus idoneos homines ad tantas res recte con-« stituendas reperiri in hac gente arbitror. Multos, qui cla-« mare et turbare possint et dicere. Hoc sit in Saxonia, esse « scio. Aberrat igitur animus meus a bona spe. Polonica mi-« nantur ruinam sibi et vicinae Poloniae. Lascius huc non enit. De Bekesio silentium. Quidam huc venisse Dudithium « narrant; mihi nondum est visus, nec domo exire possum. « Bene vale. X. Septemb. 1575. Pragae. » 3ch fand dieses interessante Schreiben in einer Pariser Sandschrift N.º 8588 ber könig= lichen Bibliothek vor. Ich werde zu seiner Zeit Krato's hands schriftlichen Briefwechsel mit den Reformatoren heransgeben.

Exicuter Spuste namentlich in Teutschland zu wachen, und wies ihn hierbei auf idie Verdienste seines erlauchten Resentenhauses hin, das sich stets zur heiligsten Pflicht gemacht hatte, die Rechte der Kirche und der Religion zu schützen. Pius Schreiben athmet ganz die Salbung der papstlichen Briefe der frühern Jahrhunderte der Kirche, deren weihevolle Sprache unsern leeren Herzen leider unverständlich geworden ist.

Mit Gregor XIII. beginnt eine neue Periode für die kirchelichen Bildungsanstalten. Ihn können wir mit Recht den Vater und Wiederhersteller der theologischen Wissenschaften nennen. War vor ihm seit dem Anfange des sechzehnten Jahre hunderts, streng genommen, wenig hiersür in Rom unter dem unmittelbaren Schuze des heiligen Stuhles geschehen; und können wir nur der Erneuerung der Stiftung des Collegiums Capranica 17), welches bereits seit Martin V. und Nikolaus V. bestand, von Paul IV. im Jahre 1558 erwähnen 188), so sehen wir ihn Rom mit einer Menge der großartigsten geists lichen Lehranstalten dotiren, welche das Muster für alle übrigen derartigen Institute wurden, und zur Stiftung noch vieler andern Anlaß gaben.

Beharrlichkeit einer großen Seele den einmal betretenen Weg. Das teutsche, von ihm eigentlich erst gestiftete, Collegium, diente ihm in seinen großartigen Unternehmungen zum Vorbild. Wie er beim Antritte seiner Regierung das Wohl der Kirche durch materielle Wassen herbeizusühren gesonnen war, so schuf er nun solches durch die geistige Eroberung des Weltalls. Es scheint, als hätten die Schatten der großen Gregore, Grezors I. und Gregors VII., ihn hierzu aufgefordert und beseelt. Wir wissen, was Gregor I. für die Bildungsanstalten in

<sup>57)</sup> Bull. Rom. T. IV. P. I. p. 349. T. IV. P. II. p. 329, B. M. T. II. p. 216.

<sup>58)</sup> Bu den ältesten Anstalten der Art gehört das Seminar von Torz tosa, das schon im J. 1568. von Pius V. bestätigt wurde. B. R. T. IV. P. III. p. 40.

Rom geleistet, auch, welche Früchte sie für bie Kirche getragen: Wie nun Gregor VII. 19) die Könige von Norwegen und Danemark aufforberte, fähige Jüngkinge ihrer Känder nach Rom zu schicken, um hier unter ben Fittigen ber Apostelfürsten Petrus und Paulus in ben reinen Wahrheiten der Religion unterrichtet zu werden, auf daß sie solche in ihrem Vaterlande wiederum lehren und verbreiten konnten; so wollte Gregor XIII., daß sammtliche Bolfer an biesem himmelegeschenke des apostolischen Stuhles Theil nahmen und nach Rom famen, um hier am ungetrübten Silberquelle bes göttlichen Wortes zu schöpfen und fich zu laben. Demnach errichtete er in Rom mehrere theologische Lehranstalten für Jünglinge fast sammtlicher Rationen. Durch die hier in ihnen gebildeten Diener des Herrn sollten nun den Bostern gleichwis durch eben so viele von Gott auserwählte Ranale die Heilswahrheiten der Religion in ihrer ganzen Frische und Fake zuströmen.

Gregor wandte zunächst sein Augenmerk auf jene Bolker, bei denen der Glaube der Bater durch die nenen religiösen Bewegungen, welche sich bald nach ihrem Ausbruche in Teutscheland in mehrern kandern wiederholten, erschüttert zu werden ansing. Ungarns und Englands Staatsumwälzungen ergriffen tief den heiligen Bater. Darum war er auch vor Allem besdacht, den hier bedrohten Glaubensbrüdern zu Hülfe zu eilen. In seiner apostolischen Fürsorge errichtete er daher in Rom im Jahre 1579 nach dem Muster des teutschen Collegiums

<sup>59)</sup> Rogamus vos, uti et Regi Danorum denunciavimus, ut de junioribus vestris et nobilibus terrae vestrae ad Apostolicam sedem mittatis, quatenus sub alis Apostolorum Petri et Pauli sacris ac divinis legibus edocti, Apostolicae Sedis ad vos mandata referre, non quasi ignoti, sed cogniti, et quae christianae religionis ordo postulaverit, apud vos, non quasi rudes et ignari, sed lingua atque scientia moribusque prudentes, digne Deum praedicare, et efficaciter, ipso adjuvante, gentem istam excolere valeant. Lib. VI. Ep. 13. apud Hard. Concil. T. VI. P. I. p. 1405.

zwei andere Collegien für die ungarsche 60) und englische Ration 61), und stellte sie unter die Leitung der Jesuiten. Beiden Anstalten lagen die Gesetz des teutschen Collegiums zu Grunde. Das ungarische Collegium wurde, wie wir oben bereis bemerkten, seit dem Jahre 1584 ganzlich mit dem teutschen vereint, so daß die Angelegenheiten beider Institute nun gemeinschaft lich betrieben wurden 42).

Das Loos ber Kirche Englands hatte besonders die Theile nahme aller christlichen Bolter erregt. Gregor und dessen Rachfolger errichteten mit Beihülfe frommer Könige und würdiger Bischöfe mehrere Seminarien für Jünglinge dieser Nation, um bei ihr den alten Kirchenglauben aufrecht zu erhalten. Gregor wandte sich demnach an die Herzen frommer Christen und forderte sie in den rührendsten Ausdrücken zur Förderung dieses Zweckes auf. Durch seine Mithilse wurde demnach ein englisches Seminar zu Rheims 63) in Frankreich errichtet. Elemens VIII. errichtete auf Gesuch Königs Philipp II. die engelischen Seminarien zu Valladolid 64) im Jahre 1592 und zu Sevilla 65) im Jahre 1594. Paul V. sügte ein viertes im Jahre 1612 zu Madrid 66) hinzu, sowie Gregor XV. ein anderes im Jahre 1622 zu Lissabon 67); zu ihnen kam noch ein sechstes zu

<sup>60)</sup> B. R. T. IV. P, III. p. 283.

<sup>61)</sup> B. R. T. IV. P. III. p. 259. B. M. T. II. p. 453. Elemens XII. bestimmte noch näher die Statuten im Jahre 1739. B. R. T. XIV. p. 386. B. M. T. XV. p. 300. Unter Sirtus V. besief sich das jährliche Einkommen des Collegiums auf 13000 Pf. Sterl. Cf. J. Spelman in Vita Alfredi M. Lib. II. §. 63. p. 106. Oxonii 1678. fol.

<sup>62)</sup> B. R. T. VI. P. V. p. 352. Bergl. die ferneren Statuten von Clemens IX. v. J. 1668. B. R. T. VI. P. VI. p. 270. von Elemens X. v. J. 1672 und von Innocenz XI. v. J. 1677. B. R. T. VII. p. 197. 206. B. M. T. XI. p. 50. 124.

<sup>63)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 386. B. M. T. II. p. 486. 587.

<sup>64)</sup> B. R. T. V. P. I. p. 402. T. VI. P. II. p. 38.

<sup>65)</sup> B. R. T. V. P. II. p. 26.

<sup>66)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 80.

<sup>67)</sup> B. R. T. V. P. V. p. 60.

Douay 68) in Frankeich, von Innocenz X. gestiftet im Ichre 1646.

In den Jahren 1577 und 1584 stiftete Gregor in Rom die Collegien für Griechen 69); christich gewordene Mohames daner, Inden und Türken 70); so wie für Armenier 12) und die Maroniten vom Berge Libanon 72). Aus letterem Institute giengen die großen Assemanni hervor; sie allein schon würden hinreichend sein, Gregors Berbiensten um die Rirche und die Wissenschaft den Stempel der Unsterblichkeit auszudrücken

Gregord välterliche Fürsorge beschräntte sich aber nicht allein auf Rom. Sein wachsames Hirtenauge umfaßte den gesammt ten Erdreis. Ueberall wollte er unvergängliche Denkttälkt seiner Güte errichten. Aufgefordert durch fromme Fürsten und erleuchtete Airchenvorsteher stiftete er sosort in dem Jahrt 1579 zu Mailand?<sup>3</sup>) ein Seminar für arme Schweizer und zu Benedig das patriarchalische?<sup>4</sup>) und herzogliche?<sup>5</sup>) Seminar. Kein Jahr war aber in dieser Hinscht fruchtbringender für die Kirche, als Gregors letztes Regierungssahr. In ihm sliftete er die Seminarien zu Braundberg?<sup>5</sup>) Brügge?<sup>7</sup>),

<sup>68)</sup> B. R. T. VI. P. III. p. 70.

<sup>69)</sup> B. R. T. IV. P. 111. p. 328. B. M. T. II. p. 439. Die weiteren Bestätigungen von Sixtus V. v. J. 1586 und von Elemens VIII. v. J. 1592 in B. R. T. V. P. I. p. 169. 333. Von Urban VIII. und Alexander VII. v. d. J. 1624 und 1659 in B. R. T. V. P. V. p. 277. T. VI. P. IV. p. 279.

<sup>70)</sup> B. R. T. IV. P. III. p. 346.

<sup>71)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 78.

<sup>72)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 65. B. M. T. II. p. 610; erweitert von Urban VIII. i. J. 1625. B. R. T. V. p. 350.

<sup>73)</sup> B. R. T. IV. P. III. p. 398. Erweitert von Urban VIII. in d. J. 1623. 1626 und 1637. B. R. T. V. P. V. p. 172. 422. T. VI. P. II. p. 110.

<sup>74)</sup> Flam. Cornelius Ecclesiae Venetae antiqua monumentai: Dec. VII. p. 31-64. Venetiis 1749. 4.

<sup>75)</sup> Cornelius I. c. p. 407.

<sup>76)</sup> B. R. T. VI. P. VI. p. 175. Bergl. Vita! Hosii Lib. If. e. 182

<sup>77)</sup> B. R.-T. IV. P. IV. p. 69. ( ) 1 3 dans 1 1 da 4 25

Fulda 78), Ypern 79), Madrid 80), Mantua. 81), Mons 23, Prag 83), Riga 84) und Wilna 85). Sammtliche Institute wurden unter die Leitung der Jesuiten gestellt, und erhielten mehr oder minder Beweise seiner Freigebigkeit.

Noch war aber eine Anstalt übrig, welche bis jest sich am wenigsten des Schutes Gregors zu erfreuen hatte, und die gleichwohl die Seele aller von ihm gestifteten Institute mar. Ich meine hier das romische Collegium. Es lieferte fast für sammtliche gregoriche Bildungsanstalten in Rom die Lehrer. Sollten bemnach diese Institute gedeihen, so mußte bas romische Collegium eine wurdigere Stellung erhalten. Contarelli, ein großer Freund der Gesellschaft Jesu, und inniger Bertrauter des Papstes, dessen Datar er war, benutte eine schickliche Gelegenheit, um letteres zu bewirken. Als einst in einer vertrauten Unterredung mit Gregor bas Wesprach auf die von ihm in Rom gestifteten Bildungsanstalten tam, sagte Contarelli: «Es scheine ihm, als habe Seine Dei-M ligkeit eine majestätische Statue errichtet, ahnlich jener, « welche Rebucadnezar im Gesichte sah.» Auf Gregors Frage, warum ihm folches so bunte, entgegnete er: « Weil das a teutsche Collegium von allen, welche Gure Heiligkeit gestiftet - haben, das am reichsten ausgestattete, somit das goldene . Haupt ber Statue scheinen fann; - bas englische, minber a großartig botirt, mit bem Busen von Gilber, und sofort bie dibrigen Collegien, bald mehr bald minder reichlich begabt, a mit den Untertheilen der Statue verglichen werden konnen.

<sup>78)</sup> B. Rom. T. VI. P., I. p. 157. B. M. T. V. p. 179.

<sup>79)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 60. Philipp II. dotirte dieses Collegium mit 450 Dukaten jährlicher Renten.

<sup>80)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 79.

<sup>81)</sup> B. R. l. c. p. 72.

<sup>82)</sup> B. R. L. c. p. 63.

<sup>83)</sup> B. R. T. VI. P. I. p. 52. B. M. T. V. p. 128.

<sup>84)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 47.

<sup>85)</sup> B. M. T. XIX. p. 45. P. Dogiel, Codex diplomaticus Poloniae et M. Ducatus Livoniae. T. VI. p. 196. Vilnae 1757. fol.

Alles ruhe übrigens gleichfam wie auf thönernen Füßen, und es sei somit zu fürchten, bag die Statue endlich ein « stürzen werde. Denn die Füße, auf welchen jene herrliche - Masse ruhe, erwiderte sogleich-Contarelli, um des Papstes « gespannter Reugierde zuvorzukommen, möchte ich das romi-« sche Collegium ber Gesekschaft Jest nennen. Da biese « nun die Zöglinge ber übrigen Collegien fowohl in Gitten • als in Wissenschaften bildet, so erhält es auch füglich alles « aufrecht. Seine jezige Gestalt ist jeboch so kläglich, baß « es bei einem so kleinen und banfalligen: Gebaude; foiwie - fårglichem Einkommen, welches bazu noch überdieß mit einer - Menge von Schulden belastet ist, sich nichtemehr lange with « aufrecht erhalten können.» Gregor konnte bei dieser goschich ten Wendung des Cardinals fich bes Lächelns nicht enthalten, und erwiderte ihm: « Du hast Recht! — lag uns nuch jene · Füße unterstützen. » Da erhob sich, auf Gregors Macht wort, dieses Collegium in einer Pracht, welche unwillsührkich an die Großartigkeit besicklen Roms erinnert. 6).

Gregord Eifer für die theologischen Bildungsanstalten pflanzte sich auf seine Nachfolger fort. Sie wandelten wind dig in seinen Fußstapsen. Es schien, als hätten steiles sich bei ihrem Regierungsantritte zur Psticht gemacht, ein oder das andere Seminar zu gründen, oder mindestens zu deren Stiftung beizutragen. Sirtus V. stiftete die Seminarien zu Montasto 87), seinem Geburtsorte, zu Pavia 88), St. Truyen 88) und Tournay 80). Der fromme Clemens VIII. schien Gregor XIII. in Errichtung theologischer Schulen gleich kommen, zu wollen. Unter allen seinen Nachfolgern war er derjenige,

<sup>86)</sup> Sacchini Annal. S. J. P. V. Lib. I. N.º 50. Cordara Lib. II. 5. 58. p. 82. L c.

<sup>87)</sup> Bull. Rom. T. V. P. I. p. 29. i. 3. 15887

<sup>88)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 298. i. J. 1587; erweitert vom Paul V. i. J. 1610. B. R. T. V. P. III. p. 616,

<sup>89)</sup> B. R. T. V. P. L. p. 225. i. S. 1590. P. L. W. 188. Active to the

<sup>90)</sup> B. R. T. V. P. I. p. 30. i. 3. 1589.

welcher am meisten für die Bildung des Klerus that. Auch er verschönerte Rom mit zwei Collegien, dem chementinischen <sup>91</sup>) und dem schottischen <sup>92</sup>), welches lettere, nach Art des tentschen und englischen Collegiums, auch Missonsanstalt für Schottland sein sollte. Die Seminarien zu Marseille <sup>93</sup>), Toulouse <sup>94</sup>), la Fleche in Anjon <sup>95</sup>), zu Kommitau <sup>96</sup>) in der Prager Didcese, und endlich zu Lüttich <sup>91</sup>) und Loup man <sup>98</sup>), unter Clemens Mithülse gestistet, sind gleich schoue Belege für seinen apostplischen Eiser. Die Seminarien zu Lüttich und Tournan sollten namentlich für die Erziehung teutscher Iünglinge bestimmt und in dieser Beziehung eine Nachbildung des teutschen Collegiums in Rom sein. Die hier erzogenen Geistlichen wurden auf Missonen für das nord liche Tentschland geschießt;

Roch durfen wir hier des Clemens Pastoralbrief nicht vergessen, welchen er im Iahre 1592 an die Rectoren, Prafecten und Alumnen sammtlicher, sowohl unter dem unmittelbaren Schutze des heiligen Stuhles, als auch durch Mithilfe krommer Bischöse und Fürsten gestisteter Collegien und Seminarien erließ <sup>99</sup>). Clemens fordert hier Lehrer wie Zöglinge in ernsten Worten auf, ihren gegenseitigen Pflichten nachzutommen, um den hohen und edeln Imeden dieser Stiftungen zu entsprechen. Er schärft namentlich den Alumnen ein, sich indminstig im Gebete zu Gott zu wenden, auf daß er diesen Anstalten seinen sernern Schutz angedeihen lasse, und durch

<sup>91)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 56. i. 3. 1604.

<sup>. 92)</sup> B. R. T. V. P. II. p. 319. i. 3. 1600; B. M. T. III. p. 415.

<sup>93)</sup> B. R. T. V. P. I. p. 363. i. J. 1592.

<sup>94)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 122. i. J. 1599.

<sup>. 95)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 96. i. 3. 1604.

<sup>96)</sup> B. R. T. V. P. II. p. 54. i. J. 1594.

<sup>97)</sup> B. R. T. V. P. M. p. 266. i. S. 1599.

<sup>198)</sup> B. R. T. V. P. I. p. 362. j. 3. 1592.

<sup>99)</sup> Bull. Rom. T. V. P.: I. p. 366. B. M. T. III., p. 8. Wir konnten uns nicht enthalten .dieses herrliche Schreiben im Auhauge N.º VIII. beizugeben.

sie das Heil der Kirche fördere, den Irrglauben vermindere, die Eintracht der katholischen Fürsten erhalte und somit Ruhe, Ordnung und Frieden im Staate und in der Kirche herbeis Behufs dessen besiehlt er ihnen, sammtlich in der nache führe. sten Woche nach Publicirung dieses Sendschreibens, Mitte wochs, Freitags und Sonnabends zu fasten, und den Sonntag barauf zur Beichte und zur heiligen Communion zu gehen. Man begreift wohl, wie nur unter dem Schupe der Religion der Art für den Himmel und die Menschheit berechnete Heilsanstalten so herrlich gedeihen konnen. Wie schon spiegelt fich in ihnen der wahre Geist des Christenthums ab. Moge sich dieses wurdevolle Schreiben, wir konnen uns dieses Munsches nicht enthalten, in steinerne Tafeln eingehauen am Eingange eines jeden Seminars und Collegiums befinden und Lehrer wie Zöglinge vom dem Geiste und dem Zwecke der Anstalt warnend unterrichten.

Paul V. stistete zu Rom das Collegium Matthäi 100), ein Seminar zu Lissabon 101) für die irländische, und ein anderes zu Paris 102) für die schottische Nation, so wie ein viertes im Elsas auf Gesuch des frommen Markgrafen Maximilian 103). Urban VIII. reihte sich würdig an Gregor XIII. und Elesmens VIII. an. Sind die unter seinem Schutze und Mitswirken gestisteten Seminarien zu Ascoli 104), zu Avignon 105), zu Reise 106) in Schlessen auf Gesuch des Erzherzogs Karl von Destreich, zu Wien 107) für zwanzig teutsche im dortigen Cols

<sup>100)</sup> B. M. T. III. p. 208. 211. i. 3. 1605.

<sup>101)</sup> B. R. T. V. P. IV. p. 115. i. J. 1613.

<sup>102)</sup> B. R. T. VI. P. II. p. 357. i. J. 1617. Die ferneren Bestätigungsbullen von Clemens IX. v. J. 1669. B. R. T. VI. P. VI. p. 364. und von Innocenz XII. v. J. 1694. B. R. T. IX. p. 430. B. M. T. XII. p. 266.

<sup>103)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 244. i. 3. 1606.

<sup>104)</sup> B. R. T. V. P. V. p. 198. i. J. 1624.

<sup>105)</sup> B. R. T. VI. P. II. p. 111. 244. in den J. 1639. 1640.

<sup>106)</sup> B. R. T, VI. P. I. p. 14. i. J. 1626.

<sup>107)</sup> B. R. I. c. p. 56, i. J. 1627, B. M. T. V. p. 131.

legium ber Jesuiten zu erziehende Jünglinge gegen eine jahrliche Vergütung von 130 Scudi, zu Lowen 208) und Lille 208) für arme Irlander, zu Loretto 110) für Juprier, zu Bergin 111) an der turkischen Grenze für Missionare und endlich zu Rom 112) für die Russen auf Gesuch des Erzbischofs von Kiew — schon allein hinreichend, seinem Namen ein ehrenwerthes Undenken zu sichern; so hat das von ihm zu Rom im Jahre 1627 ges stiftete Collegium der Propaganda ihn unsterblich gemacht. Es war unstreitig einer ber großartigsten Gedanken, welcher Urban zur Gründung dieses Instituts leitete. Hatten frühere Papste für bestimmte dristliche, wie nicht dristliche Nationen, Seminarien in Rom errichtet, um bei ihnen bas Licht bes Christenthums zu verbreiten, so wollte Urban die Bedürfnisse aller Volker, namentlich der heidnischen, durch eine einzige Lehranstalt befriedigen, burch beren Zöglinge die Erkenntniß des wahren Gottes zu ihnen gelangen soute. Diese Stiftung schloß sich unmittelbar an die von Gregor XV. im Jahre 1622 eingesetzte Congregatio de propaganda side an 113), welche über sammtliche Missionsanstalten des heiligen Stuhles wachen sollte und verhalt sich etwa zu ihr, wie der Entwurf eines Planes zu beffen endlicher Ausführung.

Der Priester Johannes Baptista Vives aus Valentia, Referendar der Enria und Legat der Infantin Clara Eugenia am papstlichen Hose, bewies sich besonders thätig für diese urbanische Stiftung. Er räumte dem Collegium seinen Pallast ein, welchen es noch heute besitzt.

Diese Anstalt hatte sich eines besondern Schutzes der gefeierten Familie der Barberini zu erfreuen. Urban bestätigte

<sup>108)</sup> B. R. T. V. P. V. p. 291. 295. i. J. 1624.

<sup>109)</sup> B. R. T. VI. P. II. p. 68. i. 3. 1636.

<sup>110)</sup> B. R. T. VI. P. I. p. 46. B. M. T. V. p. 139. i. 3. 1627.

<sup>111)</sup> B. R. T. V. P. V. p. 168. T. VI. P. I. p. 112. i. J. 1624.

<sup>112)</sup> B. R. T. VI. P. I. p. 337. T. VI. P. II. p. 260. i. J. 1641.

<sup>113)</sup> Constitutiones apostolicae sacrae congregationis de propaganda fide. Romae 1642. fol. p. 5—11.

sie im Jahre 1627<sup>114</sup>). Auf Gesuch bes berühmten Cardinals Anton Barberini wurden im Jahre 1636 aus dessen eignen Fonds zwölf neue Pläße für Georgier, Perser, Nestorianer, Jakobiten, Melchiten und Kopten hinzugefügt, deren Ernens nung Vorrecht der barberinischen Familie sein und bleiben sollte <sup>115</sup>). Auf nochmaliges Gesuch desselben Cardinals wurden noch dreizehn andere Stellen für Habessinier und Indier gegrünsdet, und ebenfalls unter denselben Vorrechten von Urban im Jahre 1639 bestätigt <sup>116</sup>). In die Leitung dieses Instituts theilten sich der Cardinal Barberini und die Congregatio de Propaganda zu Folge päpstlicher Bulle vom Jahre 1641 <sup>117</sup>). Eles mens XI. <sup>118</sup>) hinterließ viele Beweise seiner väterlichen Fürssorge für dieses Collegium.

Innocenz X. stiftete in den Jahren 1646, 1647 und 1648 die Seminarien zu Ravenna <sup>119</sup>), Rom <sup>120</sup>) und Angelopoli <sup>121</sup>). Ersteres war für Maroniten vom Berge Libanon bestimmt, und reihte sich in dieser Beziehung an die Stiftung Gregors XIII. für die Syrer in Rom an. Alexander VII. hob jedoch dieses Seminar schon im Jahre 1665 wiederum auf, da es den gewünschten Hossnungen nicht entsprach. Das zweite von Innocenz in Rom gestistete Seminar war für arme Irländer bestimmt und füllte somit eine fühlbare Lücke aus. Der Carbinal Ludovisus stiftete solches mit Beihülfe seines erlauchten Bruders, des Fürsten Piombino, und dessen frommer Gemahlin Constantia, welche aus dem geseierten Geschlechte der Pamsphili und nahe Anverwandtin des Papstes war. Innocenz <sup>122</sup>)

N 114) B. R. T. VI. P. I. p. 68.

<sup>115)</sup> B. R. T. VI. P. II. p. 93.

<sup>116)</sup> B. R. l. c. p. 198.

<sup>117)</sup> B. R. L. c. p. 284.

<sup>118)</sup> Bergl. die Bullen v. d. J. 1705 und 1708. B. M. T. VIII. p. 227. 229. 425. B. R. T. X. P. I. p. 197.

<sup>119)</sup> B. R. T. VI.-P. III. p. 156.

<sup>120)</sup> B. R. T. VI. P. III. p. 115.

<sup>121)</sup> B. R. I. c. p. 154. 175.

<sup>122)</sup> B. R. T. VI, P. VI. p. 86.

Seminar zu Angelopoli umfaßte die drei Seminarien zum heiligen Petrus, zum heiligen Paulus und zum heiligen Joshannes. Eines diente zum Uebergang in das andere. Im Seminare zum heiligen Petrus empfing man erst die hohen Weihen. Innocenz XII. 123) that viel für diese Anstalt und verlieh ihr im Jahre 1697 bedeutende Privilegien. Auch er fügte zu den in Rom bereits bestehenden Seminarien das so genannte geistliche hinzu 124). Benedict XIII. stiftete ein Seminar zu Cesena 125) im Jahre 1724 und ein anderes zu Citta della Pieve 126) im Jahre 1728.

Clemens XII. verdanken wir endlich die Seminarien zu Piacenza<sup>127</sup>) und zu Ulano <sup>128</sup>) in der Didcese von Bisignano im Königreiche beider Sicilien; beide vom Jahre 1732. Letzteres Seminar war für die italiänischen Griechen bestimmt.

Wollten wir die Geschichte aller einzelnen Bisthumer durchs gehen, so würden wir noch eine Menge Seminarien finden, zu deren Stiftung die Päpste Anlaß gaben. Wir begnügten uns, hier nur auf jene Seminarien hinzuweisen, deren Stiftungsurfunden in den Bullarien enthalten sind. Im Verlaufe unseres Werschens werden wir noch oft Gelegenheit haben, der Mitwirfung des heiligen Stuhles bei Stiftung der Seminarien zu erwähnen.

Nicht allein für die niedere Erziehung des Klerus, sondern auch für dessen höhere wissenschaftliche Bildung hat der heilige Stuhl die sprechendsten Belege seiner apostolischen Fürsorge hinterlassen. Wir sehen auch hier die Papste seit dem Wiederausleben der Wissenschaften im sechzehnten Jahrhunderte im

<sup>123)</sup> B. R. T. IX. p. 463, B. M. T. XII. p. 295.

<sup>124)</sup> B. R. l. c. p. 507. B. M. l. c. p. 321.

<sup>125)</sup> B. R. T. XI. P. II. p. 422. B.M. T. VIII. p. 220. T. X. p. 246.

<sup>126)</sup> B. R. T. XII. p. 288. B. M. T. XIII. p. 349.

<sup>127)</sup> B. R. T. XIII. p. 287. 321. B. M. T. XIV. p. 223. 264.

<sup>128)</sup> B. R. 1 c. p. 314. B. M. l. c. p. 255. Elemens XII. fügte in ben J. 1736 und 1739 viele Erweiterungen hinzu. B. R. T. XIV. p. 123. 257. B. M. T. XV. p. 96. 277.

schönen Einklange mit Fürsten und Bischösen eine Menge von höheren Bildungsanstalten, Atabemien ober Universitäten genannt, errichten, welche ihren wohlthätigen Einfluß auf alle Wissenschaften außerten und sich nicht allein auf die theologischen Studien beschränkten, wofür sie doch eigentlich nur bestimmt waren.

Julius III. ging auch hier mit gutem Beispiele voran. Er stiftete im Jahre 1552 die Universität zu Dillingen 129), so wie Pius IV. im Jahre 1559 die zu Douay 130). Lettere Afastemie wurde mit dem dortigen Jesnitencollegium auf Gesuch Philipps II. verbunden. Clemens VIII. dotirte sie im Jahre 1600 mit zweitausend Gulden jährticher Renten 131). Gregor XIII. bewies auch hier, wie sehr ihm die höhere Bildung des Klerus am Herzen lag, und verewigte sich in den Jahren 1572, 1579 und 1583 durch die Stiftung der Afademien zu. Pont a Mousson 1312), Wilna 133) und Gräß 134). Er stellte sie, wie es Julius III. und Pius IV. gethan, unter die Leitung der Jesuiten. Die Bischofe von Meg, Berdun und Toul erhielten von Sixtus V. im Jahre 1585 die Bollmacht, die Statuten der Universität von Pont a Mousson zu entwersen 135).

<sup>129)</sup> B. R. T. IV. P. I. p. 293.

<sup>130)</sup> B. M. T. X. p 75.

<sup>131)</sup> B. R. T. V. P. II. p. 313.

<sup>132)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 95. B. M. T. II. p. 528.

<sup>133)</sup> B. R. I. c. p. 321. B. M. I. c. p. 525.

<sup>134)</sup> B. R. T. V. P. I. p. 148. B. M. I. c. p. 754.

<sup>135)</sup> B. R. T. IV. P. 1V. p. 128. Diese Akademie ist in den letten Beiten durch den Pater Guenard (geboren im J. 1730 in der Rähe von Nanch), berühmt geworden. Guenard war Jesuit und einer der berühmtesten Redner seines Jahrhunderts. Leider sah er sich genöthigt, sein Werk über die Religion, an welchem er mehr als zwanzig Jahre gearbeitet, und welches den Ruf des größten schriftstellerischen Meisterwerks des achtzehnten Jahrhunders erhalten hatte, in den Schreckenssenen der Revolution in der Handschrift den Flammen zu überliesern, um dem Morbeile der Guillotine zu entgehen. Guenard starb in stiller Zurückzezogenheit im J. 1795. Eardinal Maury sagt von ihm: Le temps manqua sans doute

Balerius, Bischof von Witna, überrascht burch bie großen Forts schritte, welche die Jugend unter der Leitung der Bater ben Gefellschaft Jesu in dem ihr zu Wilna eingeräumten Collen gium machte, glaubte ben Gifer ber Lehrer und ber Schiller nicht besser vermehren zu konnen, als wenn er von Gregop XIII. die Erhebung des Collegiums zur Afademie erbitiet wurde. Sirtus V. errichtete im Jahre 1586 die Universität gu Quito 136); so wie Clemens VIII. in den Jahren 1594, 1598 und 1599 die Akademien zu Zamoski 137) in der Kulmer Discese zu Tlascala 138) in Indien und zu Thonon 139) in Saveneuz Paul V. machte sich berühmt durch die Stiftung der Afabemien von Coimbra 140) im Jahre 1610 und zu Paderborn 141) im Jahre 1615; so wie Gregor XV. durch die im Jahre 1621 gestisteten Universitäten zu Pampelona 142) und Evora 143). Beide Papfte stellten die von ihnen gestifteten Afabemien unter die Leitung ber Jesuiten. Gregor XV. 144), überzeugt von der Gediegette heit der Studien, welche man in den Collegien der Jesuiten

aux Jésuites, pour déployer en faveur du Père Guénard l'ésprit du corps, ou plutôt de famille, qu'on leur attribuait à un se rare degré, et leur ardente sollicitude à développer par la plus habile destination, comme à proner avec le zèle le plus offiqueux tous les talens dignes de rehausser l'éclat de leur Compagnie. Essai sur l'éloquence de la chaire. T. II. p. 41. Paris 1827. 8.

<sup>136)</sup> B. R. T. IV. P. IV. p. 332. Erweitert von Pabst Junos cenz XI. im J. 1681. B. R. T. VIII. p. 225. B. M. T. XL. p. 338.

<sup>137)</sup> B. R. T. VI. P. III. p. 367. Erweitert von Innocenz XI. inc. 3. 1684. B. R. T. VIII. p. 299. B. M. T. XI. p. 411.

<sup>138)</sup> B. R. T. V. P. II. p. 197.

<sup>139)</sup> B. R. T. V. P. III. p. 119.

<sup>140)</sup> B. R. l. c. p. 420.

<sup>141)</sup> B. R. T. V. P. IV. p. 172. B. M. T. III. p. 553.

<sup>142)</sup> B. R. I. c. p. 382.

<sup>143)</sup> B. R. I. c. p. 393. Urban VIII. erweiterte sie in d. J. 1641 und 1643, B. R. T. VI. P. II. p. 87. 389.

<sup>144)</sup> B. R. T. V. P. 1V. p. 357.

machten erijeszoch überdieß auf bringendes Gesuch Philipps II. ein Privilegium im Jahre 1621, zu Folge dessen alle diejenigen, welche hinnen sünfsehn Jahren ihre Studien in einem Jesuitenscollegium gemacht hatten, zu allen akademischen Würden zugelassen werden sollten. Urban VIII. 145) und Innoceuz. XII. 146) hielten dieses Privilegium durch dessen nochmalige Bestätigung in den Jahren 1627 und 1692 aufrecht.

Urban VIII. 147) errichtete im Jahre 1629 die Akademie zu Odnabrück; Innocenz X. im Jahre 1645 die zu Manila 148) auf den philippinischen Insela in Indien und im Jahre 1648 die zu Brügged 142) in Brahaut. Clemens X. errichtete in den Jahren 1671 und 1673 die Akademien zu Urbino 150) und zu Majorka 151). Innocenz XI. und Innocenz XIII. verdanken wir die in den Jahren 1687 und 1722 gestisketen Akademien zu Guatimala 152) in Indien und zu Leon de Linares 153) in Merico. Benedict XIII. machte sich im Jahre 1727 durch die Errichtung der Akademie von Camerino 154) und durch Ersweiterung der Privilegien der Akademie zu Cesena 155) versbient. Noch wäre endlich die von Clemens XIII. 156) im

<sup>145)</sup> B. R. T. VI. P. I. p. 29.

<sup>146)</sup> B. M. T. VII. p. 152,

<sup>147)</sup> B. R. T. VI P. I. p. 182.

<sup>148)</sup> B. R. T. VI. P. III. p. 54. Neue Vorrechte von Innocenz XI. im J. 1681 und 1685. B. R. T. VIII. p. 227. 360. B. M. T. XI. p. 360. 463. und von Alexander VIII. im J. 1690. B. R. T. IX.: p. 88. B. M. T. VII. p. 106.

<sup>149)</sup> B. R. T. VI. P. III. p. 161.

<sup>150)</sup> B. R. T. VII. p. 100. B. M. T. VI. p. 345. Neue Erweiterunsgen von Elemens XI. in den Jahren 1720 und 1721. und von Junocenz XIII. i. J. 1723. B. R. T. XI. P. II. p. 165. 171. B. M. T. VIII. p. 211. 215. 605.

<sup>151)</sup> B. R. T. VII. p. 213. B. M. T. XI. p. 57.

<sup>152)</sup> B. R. T. VIII., p. 438. B. M. T. XI. p. 528.

<sup>153)</sup> B. R. T. XI. P. II. p. 252. B. M. T. XIII. p. 55.

<sup>154)</sup> B. R. T. XII. p. 234. B. M. T. XIII. p. 315.

<sup>155)</sup> B. R. T. XI. P. 11, p. 390, 412, B. M. T. X. p. 242.

<sup>156)</sup> B. R. T. XIII, p. 114, B. M. T. XIV. p. 96.

Jahre 1730 zu Girona in Catalonien gestiftete Afademie zu nennen.

Werfen wir nun einen Blick auf die unter dem unmittelbaren Schutze des heiligen Stuhles gestisseten theologischen und wissenschaftlichen Bildungsanstalten, so wird es dem unpartheilschen Beobachter nicht entgehen, welche große Verdienste der heilige Stuhl sich hierdurch um die Beförderung nicht allein der theologischen, sondern auch der übrigen Wissenschaften erworden habe, und wie ungerecht demnach das Berläumdungsgeschrei Iener sei, welche, tros dieser offenbaren Thatsache, dennoch fortsahren, den heiligen Stuhl der Förderung der Unwissenheit zu bezüchtigen.

Wenden wir und nun gegenwärtig zu den Bischöfen und sehen wir, was sie für die Seminarienanstalt gethan haben und wie sie somit dem von den Papsten gegebenen Beispiele nachsgekommen sind.

In allen kandern der katholischen Christenheit zeigte sich das regste Streben für die Einführung der Seminarien. Es waltete nur eine Stimme über die Nothwendigkeit dieser Bibdungsanstalten ob. Jeder Bischof strebte in einer Art heiligen Wetteifers sie zuerst in seiner Didcese einzusühren.

Die im Jahre 1565 zu Toledo 157), Compostella 158), Cambray und Mailand 159) versammelten Bischofe sprachen sich auß fraftigste über die unerläßliche Nothwendigkeit aus, der Erziehung des Klerus eine ganz andere Richtung zu geben und Behufs dessen Seminarien im Sinne des Decrets der Trienter Väter in ihren Didcesen zu errichten.

In Spanien waren besonders der Bischof von Cordova und der Erzbischof von Salamanca, welche die eben genannten Concilien zu Toledo und Compostella prässdirten, für die Ein-

<sup>157)</sup> Act. III. de reform. v. 17. apud Aguirre Coll. Concil. Hisp. T. V. p. 406. ed. Catalani.

<sup>158)</sup> Act. II. Decret. 40. p. 454 sq. l. c.

<sup>159)</sup> Conc. Mediol. I. P. II. c. 10. De Seminario Clericorum. ap-Hard. Coll. Conc. T. X. p. 656-658.

führung der Seminarienanskalt äußerst thätig. Beide Präsaten bedienten sich bei Organistrung ihrer Institute der Bäter der Gest sellschaft Jesu und überließen auch dieselben ihrer weisen Leitung.

Für Italien gab Karl Borromaus die edelste Anregung. Sein auf der von ihm in Mailand gehaltenen Synode geges benes Beispiel erzeugte unter ben Bischofen seines Sprengels den heiligsten Wetteifer. Bei ber Ruckfehr von ber Synode wollte jeder das Seminar in seiner Didcose zuerst errichten, um Karls Liebe und Achtung desto würdiger zu werden. So erhoben sich durch Karls Beispiel in den entferntesten Theilen Italiens in furger Zeit eine Menge Seminarien. Mir weisen zunächst nur auf die im Jahre 1567 zu Berona 160), Benes vent 162) und Larino 162), in Sicilien und im Jahre, 1568 zu Brescia 163) gestifteten Geminarien hin. Auch die Cardinale Augustin Balerius, Bischof von Verona, und Sabellus, Erzbischof von Benevent, haben sich um die Einführung der Seminarien in Italien große Verdienste erworben. trachtete von nun an die von Karl Borromaus auf bem Concile zu Mailand erlassene Verordnung als eine nahere Erklich rung und Erweiterung des Trienter Seminariendecrets, und pflegte bei Errichtung bieser Anstalten beide Verordnungen, die des Concils von Trient und die der Synode von Mais land, zu Grunde zu legen.

Dem Erzbischof von Cambray 164) gebührt der Ruhm, der erste jener frommen und gotterleuchteten Bischofe Frankreichs

<sup>160)</sup> Notizie de' chierici del Seminario vescovile, bei G. Biancolini: Notizie storiche della chiesa di Verona. T. IV. p. 416-418. Verona 1752. 4.

<sup>161)</sup> Conc. Prov. X. Sess. IV. in Synod. Eccles. Benevent. T. II. p. 296 sq. Romae 1727. fol.

<sup>162)</sup> Andrea Tria Memorie storiche, civili et ecclesiastichi della citta et diocesi di Larino metropoli degli antichi Trentani. Roma 1774. 4. Lib. XIV. c. 11. p. 250-255.

<sup>163)</sup> J. H. Gradonicii Pentificum Brixianorum series. p. 367 sq. Brixiae 1765. 4.

<sup>164)</sup> Tit. IV. Harzheim Conc. Germaniae. Tom: VII. p. 100 sq. bei Hard. T. X. p. 578.

gewesen zu sein, welcher, durchdrungen von der hohen Nothwendigkeit der Errichtung der Seminarien im Sinne des Beschlusses der Trienter Bater, sich freimuthig und entschies den hierüber auf seiner Provincialspnode vom Jahre 1565 aussprach. Er sieht in ihrer Errichtung allein das Mittel, die Kirche von Irrlehren und Regereien zu bewahren, und ihr den alten Glanz wieder zurückzugeben. « Denn alsdann erst. « redete der würdige Erzbischof zu seinen Mitbischöfen und « Geistlichen, wird die Kirche binnen einem Zeitraume kurzer "Iahre wundersam blubend dastehen durch Gelehrsamkeit, « Frommigkeit und Reinheit des Wandels ihrer Diener, Für-« wahr, konnte wohl je etwas herrlicheres in Anschlag gebracht - und ansgeführt werden, als jener Synodalbeschluß der Trienter-« Båter, vermöge bessen befohlen wird, daß in sammtlichen « Didcesen Priesterseminarien errichtet werden sollen? 🚒 Der Erzbischof fordert fofort die gesammte Geistlichkeit, weltliche wie regulirte, auf, nach Kräften zu einer so gottgefälligen, der Rirche wie dem Staate nutlichen Heilbanstalt beizutragen, weber Sorgen noch Geldbeiträge zu schenen, auf daß jene Pkanzschulen der Religion, der Wissenschaft und der Sittliche keit, sobald wie möglich errichtet werden könnten.

Ein gleicher heiliger und glühender Eifer für die Seminatienanstalt zeigte sich in Teutschland. Auch hier ging der würdige Cardinal Otto von Truchses, Bischof von Augsburg, durch gutes Beispiel voran. Schwerlich hat ein teutscher, Bischof so viele und so große Opfer für die Kirche dargebracht, als er 165). Wir haben bereits oben seine rastlose Thätigkeit

bei Gelegenheit der Errichtung des teutschen Collegiums zu bewundern gehabt. Er war es, welcher die Jesuitencollegien

Nam universalis Diligensis Studii nova constructio et insti-« tutio, amplissima Professorum salaria, pauperum scholarium « stipendia. Aedificia et Collegiz his rebus idones et neces-« saria, quanti constiterint, quam exhaustum reddiderint Au-« thorem, facile conjecturam facient, qui talium revum expe-« rientia sunt edocti. Addita quoque novae Scholae libraria « officina suos requirit peculiares sumptus, ac dignum est « illud opus ingenti beneficio: siquidem ex eo subinde prode-« unt, elegantissimis typis excusi, optimi et utilissimi libri, « qui per Germaniam ac Gallias etiam hinc inde dispersi « plurimos in Fide Catholica confirmant, nutantes erigunt, « perversos restituunt, eos maxime, quibus per Magistratus « suos non est integrum vivas habere et audire recta docene tium voces. Haec novae Scholae fundatio, quae tum prop-« ter se ipsam aeternitatis gloria dignissima est, utpote quae « instructissimi promptuarii instar omnis generis ac ordinis a idoneos homines Reipublicae largitur, tum etiam Authoris « pietate ac virtute commendabilis existit, omnibus satisfa-« cere, mmibus placere atque grata esse merito potuit, ipsi « autem Fundatori non satisfecit soli. Florebant ibi studia « publica. privata docebantur, discebanturque ingenuae artes a magna alacritate. Verum, qui nihil magis in votis habebat, « quam ut ea, quae docerentur discerenturque, ad Omnipo-« tentis Dei laudem ac gloriam simul unice confluerent; ut-« que honestissimis morum praeceptis vitae quaedam sancti-« monia egregie responderet, desiderabat in magistris laicis dis-« ciplinac rigorem, in discipulis et auditoribus vitae ac

ju Dillingen und Ingolstadt fast auf eigene Kosten errichtete und letteres zur Akademie erhob. Otto schonte weder Geld noch Gut, selbst das Leben nicht, wenn es sich um die Ehre Gottes und das Wohl der Religion handelte. Auf seinen apostolischen Missionen, mit denen er gerade in den schwierigs sten Angelegenheiten für Teutschland vom heiligen Stuhle besehrt worden war, war er oft der Gefahr ausgesetzt, sein Leben zu verlieren. Nichts lehrt uns Otto's Verdienste besser kennen,

<sup>«</sup> morum continentiam. Quibus ut mederetur ex aeque, ut « tam professores in ordinem redigeret, quam scholarium petu--« lantiam cohiberet, maximis impensis jam erexit Dilingae novum Societatis Jesu Collegium, hominum sanctissimorum et « doctissimorum contubernium, qui formandorum ingeniorum « ac morum soli deinceps magistri maneant, solique in cae-« teros imperium habeant. Qua ex re, quantum ad Ecclesiam « Catholicam, quantum ad Rempublicam, et conservandas in « Germania sincerae avitaeque Religionis reliquias accedere « queat; ipsa Sanctitas Vestra aestimabit commodissime. Ego « certe tam publico Ecclesiae, quam meo nomine privatim, « tantum mihi polliceor ex isto Catholici Cleri Seminario, ex « hac nobilium et ingenuorum adolescentium castissima educa-« tione et informatione, quantum ex omnium aliorum Germa-« niae Episcoporum scholis, studiis et impensis, cum inde « non eruditi solum, sed et sanctissimis moribus imbuti ho-« mines expectentur. Quae omnia cum ita se habeant, cum : « Reverendissimus et Illustrissimus Cardinalis non modo om-« nes suas et Episcopatus facultates his rationibus in usus « tam sanctos et utiles optime collocarit; sed etiam temporis « iniquitate, belli ac seditionum incommodo, sumptuumque « magnitudine obrutus, aes grande allenum conflaverit; unius ac solius certe Pontificiae liberalitatis erit, auxiliares adhi-« bere manus, tam praeclarissimas virtutes, ne sub pondere « concidant et languescant, fovere; tot erga Sanctissimam « Sedem Apostolicam, in Religionem, in Rempublicam merita « agnoscere, frequentissimas profectiones, itinerumque, cum « valetudinis discrimine, varia pericula ponderare et his omni-« bus dignissima munera decernere.» etc. Apud Laderchi Annal. Eccles. ad. a. 1566. n. 59. p. 157—159. Romae 1728. fol.

Baiern Brief an Pius V. vom Jahr 1566. Hier forbert der herzog, nach einer würdigen Aufzählung der Bemühungen Otto's und bessen hierbei gemachten ungeheuern Geldopfer, den Papkt auf, Otto'n eine Geldunterstützung einzusenden, da seine Bermögensumstände in Folge der edelmüthigen Aufopferung ganzlich zerrüttet seien und er doch als Sprosse einer so erlauchten Abelsfamilie einer der reichsen Manner gewesen sei.

Otto war unermublich in seinem apostolischen Berufe. Kaum aus Italien zurückgekehrt, sehen wir ihn schon wieder auf der Synode seines Bisthums, um hier die Errichtung eines Didcesanseminars zu betreiben. Rur in diesem Institute erkannte er die Abhülse für die Uebel, welche die Kirche Teutschelands verwüsteten.

Der Bestand ber Dinge thut es beutlich bar », rebete Otto zu seiner im Jahre 1567 zu gemeinsamer Berathung nach Augsburg einberufenen Geistlichkeit, « baß bie katholische \* Rirche in unserm Teutschland sehr gefährdet, angefochten and von Grund aus erschüttert sei, und daß ihr schwerlich · zu Hulfe geeilt werden tonne, wenn wir ferner tuchtiger · Diener des Altars, wurdiger Hirten, und durch Gelehrsams \* feit und Frommigfeit erleuchteter Lehrer entbehren muffen. · Denn es darf schwerlich in Abrede gestellt werden, daß · Diener, welche die Uebel der Kirche in unsern Tagen zu · heilen im Stande seien, nicht allein uns, sondern allerwarts abgehen, wodurch freilich leider jene Wunden von Tag · zu Tage größer und unheilbarer werden. Als alleiniges " Mittel, dem Verfalle der Religion vorzubeugen, schien es das · ber ben gotterleuchteten Batern von Trient, wenn in jeder \* Discese einige fahige Junglinge ausgewählt, und fromm « und gottesfürchtig erzogen wurden, um alsdann nach unter · solcher Leitung vollendeten Studien dem Dienste des Altars · vorzustehen. Da nun jene Pflanzschulen des Klerus in « unsern Zeiten nicht nur nüplich, sondern nothwendig und « unerläßlich sind, so wurde von den gesammten Batern ber · Trienter Synode und dem Papste befohlen, daß jeder

« Kirchensberhirt nach Maßgabe seines Vermögens und a Betracht der Große seines Sprengels ter Art lehrbegie . Innglinge zum Dienste der Kirche erziehen und ernat « folle. » In einem weitläufigen Kanon giebt nun L bie Art und Weise an, die Seminarien einzurichten und a zusteuern. Der fromme Bischof ist ferner von einem heili Ingrimm ergriffen über jene Kirchenvorsteher, welche sich Seminarienanstalt nur saumselige-angelegen sein ließen i ihr wohl gar ihre Beihülfe versagten. « Solche, » fährt nun fort, « verweigern dem heiligen Concil von Trient a ihm geschworenen Gehorsam. Sie berauben die Ri « nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zuki « ber größten und sichersten Heisaustalt. Gie vernachläßi « die Hilfe so vieler treuen und guten Hirten zum Scha a und zum Verluste so vieler tausend Seelen, die ob der Me a verworfener Priester zu Grunde gehen muffen. Sie wer aber auch dafür einstens streng verurtheilt werden. « find es, welche die Kirche, ihre heilige Mutter, eher zu! \* achten als zu lieben scheinen, da sie ihr doch nicht al « ihr Vermögen, sondern auch ihre Sorgen, Arbeiten « Mühen, ja sogar ihr Leben und Blut widmen und ops « sollten, zumal in ähnlicher Lage der Dinge, wo aller C « tesdienst geschändet und alle Kirchenzucht aufgelßst ist 16

<sup>166)</sup> Neque potest negari, hanc vel maximam videri causam religi nostrae catholicae, in Germania praesertim, tam graviter pugnatae, afflictae atque concussae, quod hactenus in jutute probe et catholice instituenda minus advigilemus, et sectariorum quidem in suis pueris ad omnem impietatis c trinam provehendis curam incredibilem ac diligentiam pe tuam imitemur. Si vero Seminarium, ut dictum est, in dioecesi et aliis crigeretur, minus profecto laboraremus hac trema fere penuria bonorum ministrorum, parochorum et c cionatorum, qui passim desiderantur: non fame perirent parvulì, quia non est frangens illis panem salutaris doctrin non ita deserta, inculta et horrida prorsus domini messis ja ret, in qua non modo pauci, sed etiam indigni, inepti ac

Mit Recht findet Otto die Erhaltung und die Befestigung ber keligion in der Seminarienanstalt.

Mit gleichem Eifer für die gute Sache und fast in denselben wirdevollen Worten drückt sich der Bischof von Constanz auf er von ihm im Jahre 1567 gehaltenen Synode aus 167).

plorandi operarii subinde reperiuntur. Synod. August. P. III. e. 23. bei Harzheim Concilia Germaniae. T. VII. p. 201-206. fol.

<sup>67)</sup> Ad haereses et schismata exstirpanda, Ecclesiaeque Dei pristinum suum nitorem, nec non clero et Sacerdotio suum decus reddendum, et consequenter efficiendum, ut Ecclesia intra non multos annos eruditione, pietate, et vitae puritate mire floreat, singulacque Ecclesiae Ministros idoneos ad bene et laudabiliter obeundum munus suum habeant, nihil utilius et exquisitius statui, dici, aut excogitari potuit, Decreto illo Sacrosanctae Synodi Tridentinae, quo jubetur, ut in singulis dioecesibus Seminaria Ministrorum Ecclesiae instituantur: atque adeo jam inde ab initio nascentis Ecclesiae ad conservandum et restituendum eidem statum sacraium literarum, cognitione, pietate, religione, et vitae honcstate florentissimum, vix quicquam praeclarius aut efficacius institutum esse videtur. Ideo Nos hujusmodi sanctissimum et utilissimum Decretum complectentes, omnes et singulos Ecclesiastici ordinis Viros, maximeque eos, qui bonis ecclesiasticis fruuntur et abundant, in Christo Jesu Domino nostro vehementer hortamur et obsecramus, ut in hanc rem longe fructuosissimam atque singularis apud Deum et homines meriti omnes conatus intendant, quo eorum anxilio et libertate adjuti, in Religionis nostrae catholicae defensionem, Ecclesiaeque et totius Dioecesis nostrae salutem et ornamentum, apud eandem Ecclesiam nostram Cathedralem ejusmodi Seminarium brevi erigere, et uberem ex co Reipublicae christianae segetem producere valeamus: quae ubi per aetatem maturuerit, Ecclesiam Dei ornet et horrea Domini expleat: neque enim melius opes Ecclesiasticae, neque sanctius collocari possunt. Nam cum varia sint officiorum genera, quibus charitas erga proximos exercetur; hoc tamen officii genus, per quod non solum pauperibus subvenitur, verum etiam Reipublicae christianae et Ecclesiae rebus afflictis penesque deploratis interea quoque consulitur, prae caeteris omni-

Anch er fordert die gesammte Welt- und Klostergeistlichkeit auf, zur Errichtung und Aussteuer des Didcesanseminars nach Kräften beizutragen und schlägt hierfür die Einbezahlung des hundertsten Theiles des Ertrags ihrer Pfründen vor.

In Bohmen erwarb sich namentlich Wilhelm Prussinuski von Wiczkova, Bischof von Olmun, unsterbliche Verdienste um die Rirche seines Baterlandes. Er war einer der ersten Bischofe des oftreichischen Kaiserreichs, welcher, von Kaiser Maximilian aufgefordert, die Trienter Kirchenbeschluffe in seiner Didcese auf der von ihm im Jahre 1568 zu Olmut gehaltenen Synode als alleinige Richtschnur in Glaubens. und Disciplinarsachen annehmen ließ 168). Ueberzeugt, wie fo viele andere wurdige Kirchenvorsteher, von der entschiedenen Ueberlegenheit der Bater der Gesellschaft Jesu, der er zuerk gastfreundliche Aufnahme in Bohmen gestattet hatte, in Bo treff der Leitung des hohern und niedern Schulwesens, ftellte er das von ihm bald nach Publicirung des Trienter Geminarien becrets errichtete große und kleine Seminar zu Olmus und Brunn unter ihre Leitung. Wolfgang Piringer, Regens bes-Seminars von Olmus, Abalbert Bausseck, Bartholomaus Weissack, Heinrich Blyssenius, Laurentius Magius, Balthasar Hostobinus, Mitglieder der Gesellschaft Jesu, schonten tein Opfer und feine Unstrengung, um sich bes ihnen vom wurdigen Bischofe geschenkten Vertrauens wurdig zu beweisen. Durch ihre unermudete Thatigkeit wurde Bohmen mit einer Menge ber herrlichsten Lehranstalten für die Jugend und Pflanzschulen für den Klerus bereichert. Ihre Namen werden stets jedem

bus maxime laudabile et commendandum est: in quo genere cum Ecclesiasticis reliquis hominibus praelucere conveniat, debent et ipsi in tanta calamitate et necessitate Ecclesiae hilarem, promptum et liberalem animum in promovendo, augendo et dotando hujusmodi Seminario exhibere. Tit. V. c. 1. Harzheim. T. VII. p. 466 sq. Bergl. baselbst Tit. I. c. 2—20. p. 467—472.

<sup>168)</sup> Harzheim Concil. Germ, T. VIII. p. 362-367. J. Schmidl Historia Provinciae Bohemiae S. J. P. I. Lib. III. c. 121.

edlen Frennde der Kirche ehrwürdig, und den frommen Bohmen thener und unvergeßlichlich sein.

Für Polen war vorzüglich Stanislaus Carncovius 169), Bischof von Wabislam, sehr bemuht, die verfallene Kirchenucht aufrecht zu erhalten und die Bildung des Klerus zu verbeffern. Er berichtet in einem wurdigen Briefe bem Papft Pins V., mit wie vielen Muhen und unter welchen Gefahren er auf der von ihm im Jahre 1568 zu Wladislaw gehaltenen Synobe es bei seinem Klerus endlich durchgesetzt habe, ihn mter feierlicher Eidesleistung zur Annahme ber Erienter Glaubensdecrete zu verbinden, und wie er muhfam genug ein Discesanseminar errichtet und aus eigenen und Abteienfonds ansgestattet habe. In Italien zeichneten sich ber Erzbischof von Navenna 270) und der Bischof von Fano 272) durch ihre Thatigkei ifur die Seminarienanstalt aus. Beide Pralaten beschlossen auf den von ihnen in den Jahren 1568 und 1569 gehaltenen Synoden den Aufbau des Seminars sobald wie möglich zu betreiben. Der würdige Erzbischof von Salzs burg 172) beklagt mit tiefer Wehmuth und innigem Schmerzgefühl den großen Berfall der Rirche und sieht ebenfalls nur in der treuen Bollstreckung bes Trienter Seminarienbecrets bas alle einige Mittel, ihm vorzubeugen. Die Seminarien Icheinen

Berne Belle Test

しょうほうりょうい

<sup>169)</sup> Et licet difficillima sit episcopatus mei administratio, tot haeresibus in eum incumbentibus, quantum tamen per me praestari poterit, in ipso in Provinciam ingressu non neglexi. Synodum dioecesanam coegi, ac, ut totus Clerus dioecesis meae professionem fidei Catholicae sub jurejurando juxta Decretam! Conscilii Tridentini faceret, obedientiamque Sanctitati Vestrat praestaret, curavi. Seminarium institui, consuque en proventibus Episcopatus mei ac nonnullorum Abbatum dotavi etc. Stanis Iaus Brief an Pius V. f. bei Laderchi ad a. 1568. No. 19. p. 112.

<sup>170)</sup> Concil. Prov. 35. Tit. 16. ap. Laderchi ad a. 1568. p. 360 sq. ed. cit.

<sup>172)</sup> Const. LX. Harzheim. l. c. p. 378-380.

ihm nicht nur Pflanzschulen für die Rirche, sondern auch Bilbungsanstalten für ben Staat zu sein. Er bestehlt bem nach, daß in Salzburg so wie in den übrigen bischeffichen Rirchen seines Sprengels, als zu Freisingen, Paffan, Regende burg und Brixen, Seminarien und zwar ganz nach ber Form des Trienter Decrets unverzüglich errichtet werden follen: Auf der ersten Provincialsynode von Mecheln 173) im Jahre 1570 wurde ebenfalls beschlossen, daß die sammtlichen Bischofe des Erzstiftes binnen spatestens sechs Monaten die Geminarien in ihren Diocesen errichtet haben sollten. Die Acten ber Synode unterschrieben die Bischofe von Ppern, Antwerpen, Ruremond, Gent und Herzogenbusch. Fürsten wetteiferten mit dem Papste und den frommen Bischöfen Teutschlands in Thatigkeit für die Errichtung der Seminarien in diesem Lande: Aufgefordert durch Philipp II. und das edle Beispiel des Erp bischofs von Mecheln beschloß der Bischof von Denabrud auf der von ihm im Jahre 1571 daselbst einberufenen Synobe den Aufbau des Seminars und dessen reichliche Ausstense durch bekannte, in frühern Synoden angegebene Mittel als bald zu bewerkstelligen 174). Auf der Synode von Ermeland vom Jahre 1575 wurde von dem berühmten Martin Cromer 3763. Bischof daselbst und unsterblich als Geschichtschreiber ber Polen, verordnet, daß Behuf des Aufbaues des von seinem Vorganger, bem gefeierten Cardinal Stanislaus Hosius, gestifteten Gymnasiums und Seminars zu Braunsberg jeder Pfarrer einen, anderthalb oder zwei Florin der laufenden Silbermunze,

<sup>173)</sup> Harsheim. T. VII. p. 626.

<sup>174)</sup> Ac cum Serenissimo Hispaniarum Regi Catholico, Domino harum regionum, acerrimo fidei et Religionis propugnatori, idem hoc institutum tantopere cordi, sit, ut illius nos per literas suas semel atque iterum sedulo admonuerit, Nobis omnem assistentiam et auxilium in ea re promittendo etc. Tit. 20. Harzheim. Tom. VII. p. 732.

<sup>175)</sup> Can. 48. Harzh. l. c. p. 801. Im lateinischen Texte heißt es. lastas; welche Art des Zehntens hiermit gemeint sein mag, ist mir unbekannt.

se nachbem sein jahrlicher Zehnten sich auf sechs, zehn ober über zehn Lasten belief, im Testamente hinterkaffen sollte. Wer dieses zu thun verfehlte, dem wurde die besagte Summe von der Erdmasse abgezogen. Hostus 176) war der erste, der die Jesuiten nach Preußen gerufen, und ihnen die Leitung der wis senschaftlichen wie theologischen Bildungsanstalten anvertraut hatte. Cromer folgte seinem Beispiele und stellte bas Colles gium und Seminar von Braunsberg unter ihre Leitung. Auf der Synode von Antwerpen vom Jahre 1576 wurde die Seminarienanstalt ebenfalls als bas größte Heil für die Kirche und den Klerus erklart. Der Bischof forderte demnach seine gesammte Sprengelgeistlichkeit zur Beisteuer für die Errichtung des Discesanseminars auf 177). Das Seminar zu Ppern wird bereits auf der dortigen Synode vom Jahre 1577 als gegründet Der würdige Bischof traf hier die weisesten Maßregeln in Betreff der Anstellung der Lehrer und der Ans ordnung des zu befolgenden Studienplans des Seminars. In demselben Jahre stiftete ber Erzbischof von Reapel sein Discefanseminar auf Befehl Gregors XIII. und hielt auf der in biesem Jahre gehaltenen Synode zu Neapel die Bischofe seines Sprengels an, in ihren Kirchen bas Gleiche zu thun 179).

Prussiam ipse primus evocavit, templum assignavit, collegium instituit, reditus attribuit, supellectilem instruxit, et reliqua omnia vitae praesidia maximis suis sumptibus comparavit; ac illis quoque seminarii, ex decreto concilii (Tridentini) instituti, curam ac institutionem demandavit; magnatum etiam et nobilium filios, plerosque etiam ab haereticis parentibus avulsos, educandos erudiendosque commisit: cujus postea studii maximi fructus et utilitates in patria nostra eluxerunt. Vita Hosii. Lib. H. c. 18. apud H. Lagomarsinum. Op. Pogiani. Vol. IV. p. 432. Masführlicher bei Laderchi Annal. Ecclesiastic. ad an. 1567. N.º 48—55. Tom. XXII. p. 436—439. Romae 1728. fol.

<sup>177)</sup> Rubrica V. c. 2. Harzh. l. c. p. 817.

<sup>178)</sup> Tit. 23. c. 5. 6. Harzh. l. c. p. 862.

<sup>179)</sup> G. Sparano Memorie istoriche per illustrare gli Atti della S. Napoletana chiesa. P. I. p. 248 sq. Napoli 1768. 4.

Karl Borromans wieberholte im Ighre 1679 auf dem fünften von ihm gehaltenen Concile zu Wailand dans frühern Synodalbeschluß vom Jahre 1565 in Betreff der: Seminarien und setze für die Dotirung der Seminarien seines Erzkistes bedeutende Summen jährlicher Kenten aus 189). Das Seminar von Mailand erhielt 6000 Seudi, Tortong 600, Lodi 1000, Acqui 400, Brescia 2000, Cremona 2000, Bergamo 2000, Este 600, Alessandria 400, Bercelli 1000, Albi 600, Bentimissia 200, Saona 300, Casale 500, Vigevano 200, Kovara 1200 und Piacenza endlich 1500 Seudi.

Wir mussen hier ferner der Bestrebungen des berühmten Cardinals Augustin Balerius, Bischofs von Bercelli, erwähnen, Balerius war Geschäftsträger Gregors XIII. und bereisete in seinem Auftrage Istrien und Teutschland, um die in diesen Ländern zerfallene Kirchenzucht wieder herzustellen und über die Befolgung der Trienter Decrete zu wachen. Sein vorzüglichstes Augenmerk richtete er demnach auf die Errichtung der Seminarien. Ueberall suchte er dieselben einzusühren, Ihm gebührt der Ruhm, der erste gewesen zu sein, welcher die Kirche Istriens mit dieser großen Heilsanstalt ausstattete.

コン・デスタン たつご

<sup>180)</sup> Concil. Mediol. V. P. I. c. 1. Hard. T. X. p. 1038-1040.

<sup>181)</sup> Episcopi Istriae, quo magis ad homines pauperculos se missos: et inopum civitatum, egenorum oppidorum se Pastones, esse intelligant, eo alacrius pusillum gregem: suum pascant, praesentia sua recreent, piisque et paternis sermonibus instruent, et quo majore cum incommodo atque etiam vitae periculo id egerint, cum hacc Provincia plurimis in locis medicis, pharmacopolis; et hujusmodi adjumentis ad valetudines recuperan das necessariis careat, eo majorem a Domino Deo suorum laborum mercedem exspectent . . . . . . In tanta Sacerdotum: paucitate atque inscitia Seminaria pro Dioecesia facultate amnino in hae provincia sunt erigenda, quamadmodum eliam erigi coepta sunt, aut ecclesiasticorum beneficiorum parva contributione, aut corundem unionibus, aut denique illorum; puerorum collationibus, qui in Seminaria recipientur juxta S. Concilii. Tridentini sanctionem, quac si nulla carum rationum, quas enumeravimus, erigi nequiverint, rogandus erit S. Dominus noster

Die Berordnungen, welche Balerius an den Klerus von Istrien überhaupt ließ, tragen den Character der vollendetsten apostolischen Umsicht und Würde. Für Tentschland war Balerius nicht weniger thätig. In seinen von Gregor XIII. sür dieses Land erhaltenen Instructionen, die sich namentlich auf die Erzstiste Coln, Mainz und Trier, die Bisthümer Basel, Straßburg, Speier, Worms, Münster, Denabrück, Paderborn, Lüttich, Luremburg, den gesammten Klerus von Riederteutschland, Belgien und des Herzogthums Iulich und Eleve erstretten, fordert er die Bischöse auf, die Trienter Decrete in ihren Didcesen zu promulgiren, für die religiöse und wissenschaftliche Bildung ihres Klerus die strengste Sorge zu tragen, und Behufs dessen die Seminarien sobald als mögelich überall zu errichten, wo solches noch nicht geschehen sei 182).

In Frankreich zeigte sich um diese Zeit das regste Streben für die Einführung der Seminarienanstalt bei der hohen Geist-lichkeit.

Diese großen Bestrebungen verbankt die Kirche ausschließe lich dem unermütlichen Eiser des großen Herzogs von Guise, Cardinals von Athringen und Erzbischofs von Rheims. Bei seiner Rückehr vom Concile von Trient hatte er im Jahre 1567 ein Seminar zu Rheims für die Bedürfnisse seiner Didcese errichtet und aus eigenen Fonds aufs reichlichste ausgestattet. Fünfzig Zöglinge armer Eltern wurden hier auf Kosten des Cardinals unterhalten. Ihre Anzahl wurde später noch be-

Gregorius XIII., ut unionibus beneficiorum atque extra hanc Provinciam Istriae Ecclesiis consulat. Ordinationes et hortationes ab Augustino Valerio, Episcopo Veronensi, Comite, Visitatore Apostolico, relictae Reverendissimis Istriae episcopis, Magistratis et Rectoribus civitatum aut oppidorum, Canonicis, Parochis, Sacerdotibus et Clericis, atque etiam Laicis suo loco explicandae et observandae. Diese Statuten sind ungestruct und bis jest unbefannt. Ich habe sie unter den ungedruct ten Briesen des Cardinals von Lothringen in Paris gefunden. Königliche Bibliothek Lat. S. N.º 3382.

<sup>182)</sup> Harzheim. Tom. VIII. p. 498-503.

deutend vermehrt. Er legte ber Anstalt die Gesete des teuts schen Collegiums zu Rom zu Grunde, welche er fast wortlich copirte. Die Leitung dieses Seminars, dessen Organistrung wahrhaft musterhaft zu nennen ist, wurde den Jesuiten auvertraut 183). Die zu Blois im Jahre 1576 versammelten Stande brangen gleich fraftig auf die Realistrung der Semis narien, in der sie das Ende der Uebel der Rirche erblickten 184). Auch hier war ber Cardinal von Lothringen die leitende Seele der Versammlung. Um entschiedensten sprach sich aber der Cardinal auf dem Convente zu Melun hieruber aus. Die Versammlung des Klerus machte hier die Errichtung von Seminarien den Erzbischöfen und Bischöfen zur unerläßlichen Pflicht und gab zugleich ben Plan für beren Errichtung, Ausstener und Verwaltung an. Es sind mit wenigem Unter schiede dieselben Vorschriften, welche der Cardinal seinem zu Rheims errichteten Seminar zu Grunde gelegt hatte 186).

<sup>183)</sup> Erection d'un seminaire en la ville de Reims en 1567, par M. le Cardinal de Lorraine, Archevêque de Reims; in Récueil des Actes, Titres et Memoires concernant les Afraires du Clergé de France. Tom. II. p. 608—633. Paris 1716. fol.

<sup>184)</sup> Ordonnances concernant l'établissement, dotation et gouvernement des Séminaires. Extrait de l'ordonnance de Blois. Article 24. p. 591 sq.

<sup>185)</sup> Extrait du reglement général concernant la discipline ecclésiastique, dressé dans l'Assemblée générale du Clergé de France, convoquée à Melun en 1579. Tit. 24.

Leges seminarii, quod juxta Concilii Tridentini decretum Sess. XXIII. cap. 23. institui debet in quavis dioecesi.

Cap. I. De admittendis et demittendis.

Cap II. De iis, quae ad pietatem.

Cap. 111. De iis, quae ad obedientiam pertinent.

Cap. IV. De iis, quae ad modestiam.

Cap. V. De iis, quae ad studia.

Cap. VI. De iis, qui seminarii negotiis spiritualibus et litterariis ac etiam temporaneis praecrunt.

Cap. VII. De rebus temporaneis.

Conf. Collection des procès - verbaux des Assemblées générales

Der Erzbischof von Rouen, Carbinal und Prinz von Bourbon, Primas der Normandie, sprach sich mit aller Kraft und Würde auf der Synode von Rouen im Jahre 1581 über die Rothwendigkeit der Seminarien aus, und forderte seine sammtlichen Provincialbischofe von Bayeur, Seez, Evreur, Listeur, Avranches und Coutances auf, bis zum nachsten October alle Austalten getroffen zu haben, um den Aufbau dieser Anstalten unverzüglich ins Werk setzen zu können. In seinem apostolischen Eifer für die gute Sache wandte er sich nicht nur an die gesammte Geistlichkeit seiner durch wahre Frommigkeit und biedern Tugendsinn stets so ausgezeichneten Provinz, sondern auch an den Edelsinn frommer und bemittelter Laien, und ermahnte sie in driftlichen Borträgen, zu einer so nüplichen und wohlthätigen Anstalt, wie die Seminarien, nach Kraften beizutragen. Behufs bessen wünscht der fromme Erzbischof, daß die Geistlichen nicht nur in Predigten und öffentlichen Bersammlungen die Nothwendigkeit der Errichtung der besagten Seminarien den Christen ernstlich ans Berg legen, sondern auch daß sie in den Wohnungen der bemittelteren Geistlichen und Laien hierfür ein Almosengesuch unternehmen mochten, wobei sie ferner nicht vergessen sollten, die Mildthätigkeit dieser Personen namentlich in Bezug ihrer lettwilligen testamentaris schen Verfügungen in Unspruch zu nehmen 186). Die würdigen und frommen Erzbischofe von Rheims 287), Borbeaux und

du Clergé de France. T. V. Pièces justificatives N.º X. p. 115-118. Paris 1772. fol.

<sup>186)</sup> Quoniam nonnisi tenuis admodum potest fieri contributio, quae multis alendis, et habitationi comparandae atque aedificandae aliisque ad Seminarii supellectilem necessariis sufficere nequeat; in pronis et concionibus, atque etiam per domos ditiorum tam ecclesiasticorum quam saecularium in tota dioecesi fiant adhortationes et eleemosinarum petitiones ad hoc tam sanctum opus promovendum: cujus nec oblivisci debebunt in testamento pii viri praesertim ecclesiastici. Can. 15. De scholarum et Seminariorum fundatione et regimine statuta. Hard. Tom. X. p. 1256—1262-187) Quemadmodum autem agricola, nisi serat tempestive, non pot-

Tours 188) brudten sich auf ihren im Jahre 1583 gehalten Didcesanspnoden mit gleicher Entschiedenheit wie ber Erzbisch von Rouen für die ungesäumte Einführung der Seminarig anstalt in ihren Didcesen aus. Auch sie verpflichteten if Provincialbischofe, binnen möglichst fürzester Zeit Seminariem errichten und ermahnten sie, sich an die Freigebigkeit und Mi thatigkeit frommer Christen zu wenden. Der Erzbischof: Borbeaur ging in feinem apostolischen Gifer noch einen Sch weiter. Er und die Bischofe seiner Proving wandten fich and Konig und erfuchten ihn, fich mit seiner koniglichen Bollma für die Einführung der Seminarien in seinen Staaten zu t wenden und bemnach alle hohen Magistrate zu ermahne eine für den Staat so wichtige Heilsanstalt ihres besoude Schutes zu wurdigen, und alle jene, welche fich weige murden, solcher die nothige Beihulfe zu gemahren, mit all möglichen Rechtsmitteln zur Erfüllung einer so gerechten Pflig anzuhalten 189).

Der Cardinal Quiroga, Erzbischof von Toledo mes Großinquisitor von Spanien, fordert in den kräftigsten Under den seine auf der im Jahre 1583 zu Toledo von ihm vos sammelten Provincialbischöfe auf, der Einführung der Semin

est metere, ita ecclesia Dei ex praedictis sacramentis fructe uberes per idoneos operarios afferre nequit nisi seminaria juventutis erudiendae, et moribus informandae causa foveat. Hard l. c. p. 1290.

<sup>188)</sup> Hard. Can. 20. l. c. p. 1437 - 1442.

<sup>189)</sup> Regem autem christianissimum, pro sua eximia in Deum pietate et singulari erga ejus ecclesiam studio atque voluntate regamus et obsecramus, ut tam salutaris instituti exsecutioni regiam suam auctoritatem interponere velit, omnibus regni sui summis magistratibus et aliis quibuscumque mandet atque imperet, ut tam necessarium Reipublicae christianae opus suo praesidio tueantur. Reluctantes vero quoscumque ac tergiversantes ad officii munerisque persolutionem madis omnibus compellant. De institutione et legibus Seminariorum Provincia Burdigalensis. Hard. l. c. p. 1382—1388.

article in these Diffeler friese Kogen Defficie refende thatter .... efellen : ber Erzbifchef wat Bonryes "), Putriard genenmant, iaben mitanien, bradt auf ber ven ibm m Connertien aberrogenben gehaltemen Synote fein tiefes Pebeurm ant. trang ber Commerien in feinen Diferfe-com gewefen ju fein, wie er es gewänfen men jug fiets leuche Michen Religionstriege, benen Complante a. Weiftlichen ein Proving war, ihn aller Mittel bare femen gerem apostolischen Mangel an Seminaries in fiben 22 ni bei Gelegenheit eine Entichabigung barin, Dif in ie sich ber Ausfeiner Proving eine Mit liedlis rel id calamitovielem der ber Seminarien at tot doctissi-Frath bemnach an, fie ju reformire christiani orbis viter Synode ju fegen. Er to de summa chrieibung zwifchen großen fel non secus as in Jahre 1585 18 212 212 concomitantibus. eben wird das Crienter tandem salataria decullum capaz fieres . und beffen große Mi g jenes berühmten Dich-3m 3ahre 1586 des haben, ber in abnlicher, Sprengelleminas ein chung, bie fconen proet getroffenen Bereit tegentenhause von Deftreich ie allen Geminarien und baburch zu verftehen fub fie and mit Deftreich in feinem feften unb frinem geitigen Staatenglude o mag fich nun auch bie fchone d fonft aus fo frembartigen. thums begreifen laffen - eine providentielle nennen fonnen, Begens feinem anbern Ditwind ju Theil geworben ift. Jahre 1592 198) bewies ber

Benanderungen, bis auf den heutigen Sag geblieben. Erzbischof wünscht die auf den Akademien in ihrer ganzen Ausdehnung vorgetragenen Wissenschaften auch in den Semis narien vorgetragen zu sehen. Zu dem bereits in Cambran gestifteten Seminar fugte er noch ein zweites zu Douan hinzu, welches er mit der dortigen Afademie verband. Beide Se minarien wurden der Leitung der Jesuiten übergeben. Um diese Zeit stiftete der Bischof von Osmo auf Ansuchen Six tus V. sein Discesanseminar 196). Der Cardinal und Erzbischof von Toulouse fordert auf der dortigen. Synode vom Jahre 1590 die Alumnen auf, des von ihm gestifteten Seminars in ihren lettwilligen Verfügungen zu gedenken, wenn fie spåter in den Besit reichlicher Pfrunden fommen follten 196). Stanislaus Paulowski, Rachfolger Wilhelms auf bem Bischofssiße von Olmus, führte das Werk seines Vorgangers mit gleichem Ebelmuthe und Erfolge fort. Die Trienter Riv chenbeschluffe, seither mit ber taiferlichen Sanction ausgeris ftet, und als Grundgesetz ber Kirche des Raiserthums anerkannt, wurden von ihm auf der Synode von Olmitz im Jahre 1591 als solches publicirt. Seine Rede bei dieser Gelegenheit ist feierlich und erhaben, wie des Gegenstands hohe Wichtigkeit nur immer es erheischte. Sie trägt das Gepräge der rührendsten und innigsten Gemüthlichkeit. Mit wahrhaft uprbischer Kraft drückte sich ber Bischof in der Schlußrede aus, mit welcher er die Synode entließ. Rachdem er noch mals den Priestern die Befolgung der Trienter Beschlusse als bas alleinige Heil der Kirche dargestellt und eingeschärft hatte, fahrt er fort: « Toben nun immerhin die Sturme, « moge bas Meer in seinem Lager sich erheben, die emporten « Fluthen sich aufthurmen, und selbst der höllische Aeolus « aus seinem finstern Gefängnisse die gesammte wuthentbrannte

<sup>195)</sup> Pompejo Compagnoni et Philippo Vecchietti Memorie istoricocritiche della chiesa et de Vescovi di Osimo. Tom. IV. p. 179. 208. 211. Roma 1783. 4.

<sup>196)</sup> Tit. 5. Hard. T. X. p. 1811 sq.

. Schaar der Winde loblassen, und fich zu dieser Schredenss « scene der Schauer rasender Gewitterwolfen noch gesellen; « wir, ausgeruftet mit dem Schilde des Glaubens, haben e in unserm Rachen, versehen mit solchen gefahrtrogenden « Segeln bes Glaubens, sollten auch die Anter sich lofen, « gleichwohl feine Besorgniß zu scheitern; — die sicherste · hoffnung des Heils und der Rettung wird uns stets leuche Schwerlich konnte Stanislaus seinen Geiftlichen ein schöneres Angebinde bei ihrer Rückkehr zu ihrem apostolischen Berufe mitgeben. Wenn der würdige Bischof, bei Gelegenheit der faiserlichen Sanction der Trienter Decrete, sich der Ausdrude bedient: . O felix Tridentum, cui vel id calamito-· sissima hac tempestate solatii obtigit, ut tot doctisai-· morum paene ae piissimorum totius christiani orbis vi-· rorum de rebus gravissimis, nimirum de summa chri-· stianae fidei deque aliis fidem ipsam, non secus ac · corpus, quodque umbra sequi solet, concomitantibus, · consultantium, deliberantium, ac tandem salutaria de-· creta legesque saluberrimas figentium capax fieres » etc., so scheint er mit der Begeisterung jenes berühmten Dicha ters des Mittelalters gesprochen zu haben, der in ähnlicher, ur mehr politisch-außerlicher Beziehung, die schönen prophetischen Worte dem erlauchten Regentenhause von Destreich prief: « Tu felix Austria nube » und dadurch zu verstehen geben wollte, daß von nun an Destreich in seinem festen und treuen Anschließen an die Kirche seinem zeitigen Staatenglücks entgegen schreiten werde 197). So mag sich nun auch die schone weltgeschichtliche Stellung dieses sonst aus so fremdartigen Theilen zusammengesetzen Kaiserthums begreifen laffen - eine Stellung, die wir mit Recht eine providentielle nennen konnen, und welche in dieser Fulle des Segens keinem andern Mitgliebe des europäischen Staatenvereins zu Theil geworden ist. Auf der Synode von Breslau vom Jahre 1592 198) bewies der

<sup>197)</sup> Harzheim. Tom. VIII. p. 323. 360.

<sup>198)</sup> Harzh. l. c. p. 385 sq.

dortige Bischof eine lobenswerthe Thatigfeit für bie Errichtung des Discesanseminars. Er scheint jedoch viel mit der Zuchtlosigkeit und Kargheit seines sonst so reichen Klerus zu kämpfen gehabt zu haben, da er sich genothigt sah, die Hulfe des heiligen Stuhles dafür nachzusuchen. Paul V. 1983 ertheilte ihm demnach die Bollmacht, die gesammte Discesangeistlichkeit, weltliche und reguläre, unter Verhängung der kanonischen Strafen zur Beistener für den Aufbau und die Ausstattung bes Seminars zu verpflichten, um bas fur bie Diocese so nutliche, Unternehmen endlich ins Werk zu segen. Die Bater ber Synode von Trient vom Jahre 1593200), von Avignon201) und Mantua vom Jahre 1594202), so wie von Aquikja vom Jahre 1596 203) sprechen sich auf das Kräftigste über die Seminarien aus, und verweisen hierbei auf die Leistungen und Bemuhungen erleuchteter Rirchenvorsteher, die feiner Thatigfeit geschont hatten, um diese kirchliche Lehranstalt in ihren Didcesen einzw führen. Der Patriarch von Aquileja forbert seine Provincials bischofe bei ber großen Armuth ihrer Didcesen auf, zusammenzutreten, und ein einziges großes Seminar zu errichten, welches die für ihre Didcesen nothigen Geistlichen in Gemeinschaft erziehen sollte.

In Destreich war es Stobaus, Bischof von Lavant, welcher am Ende dieses Jahrhunderts sich die größten Berdienste um die Einführung der Seminarien erwarb. Als wärmster und innigster Freund der Jesuiten, deren hohe Fähigkeit und Berdienste er namentlich in Rom, wo er Bellarmins Schüler gewesen war, kennen gelernt hatte, war er nur darauf bedacht, die Seminarien unter die Leitung dieser Bäter zu stellen. Die geistliche Scheelsucht rächte sich darum an beiden. Die Je-

<sup>199)</sup> Bullar. Rom. T. V. P. III. p. 177.

<sup>200)</sup> Cap. XXX. Harzh. T. VIII. p. 424.

<sup>201)</sup> Tit. 49. Hard. T. X. p. 1863.

<sup>202)</sup> F. Tonelli Richerche storiche di Mantua. T. III. p. 221-227.

Mantua 1798. 4.

<sup>203)</sup> Tit. 12. Hard. T. X. p. 1904-1907.

suiten wurden von nun an die Bater bes Stobaus genannt 2013. Stobaus, lange Zeit Geschäftsträger bes Raisers am remischen hofe, hatte dunch feinen wahrhaft apostolischen Eifer die größte hochachtung bes Papftes Clemens VIII; und bes gesammten Cardinaldcollegiums gewonnen. Go erfuchte nun auch Cles mens, den Stohaus in einem Briefe vom Jahre 1595 204); ben Laifer hahin zu bewegen, ein Collegium für die Jesuiten und en Discesanseminar in Laibach zu errichten. Der fromme Raiser zogerte nicht, diesem edlen Gesuche nachzukommen und errichtete alshald ein herrliches Collegium für die Issaiten und ein eben son großartiges bischöstiches Seminar basellst. letteres stellte er im Einverstandnise mit bem bortigen Bie schose unter die Leitung der Jesuiten. Auf eine zweite Auffere berung beffelben Papstes 206) brachte es Stobaus bei dem Raiser dahin, daß er zu Klagenspert, ein Collegium für die Issuiten und ein Didcesanseminar, so wie zu Grätz ein zweites Seminar stiftete und reichlich audstättete. Das letztere erhielt den Namen, von seinem großen Stifter und wurde das Auss dinandeum genannt 201). Es wurde die Pflanzschule einer Reihe der ausgezeichnetsten Denmer ver istreichischeit Kirche und des Staates. Beibe Seminarien wurden ebenfalls ber keitung der Jesuiten übergeben. Rach dürfen wir heer bod

I to good district on the

<sup>204)</sup> Stobaei Epp. 118. 141. 143. p. 226—228. 233. 260. Venetise 1749 4. Stobäus spricht von den Jesuiten überall in der affectussesten Sprache. So räth er seinem Nessen, Stephan von Palmaburgo, Schüler des Ingvistadischen Collegiums, sich, so oft er von seinen Rechtsstudien sich erholen wollte, einen Vater jener ehrwürdigen Gesellschaft zum trauten Umgange zu erwählen: Quaeris ubi hung reperias? Quaeris aquas in aquis. Sat multos alit Ingolstadium hujuscemodi viros, alit et collegium, in quo degis convictorum, ad quorum moderamina sedent viri S. J. religiosissimi. Ex his unum tibi delige, coque, quotics studiis vacaveris, samiliariter utere. Stob. ep. 116. p. 235. Stephan war später Kanzler Kaiser Ferdinands.

<sup>205)</sup> Inter Stob. Epist. p. 4.

<sup>206)</sup> Inter Stob. Ep. p. 141.

<sup>207)</sup> l. c. p. 215—219.

Glemens VIII., und papstlichen Runtins am Hofe zu Wien, der selbst mit Missionen für Ungarn vom Kaiser beehrt worden war, chrenvolles Zeugniß für die Jesuiten nicht übergehen. Er kann nicht Lobenswerthes genng von den rastlosen Beswichungen der Bater der Gesellschaft Jesu um die Einsührung der Seminarienanstalt und um die Bildung der Geistlichkeit im östreichischen Kaiserstaate und namentlich in Unsgarn, Böhmen, Mähren, Polen und Litthauen erzählen 200).

Das fiebenzehnte Jahrhundert begann unter den gunftigsten Zeichen für die Seminarienanskalt Seitens der hohen und niedern Geistlichkeit. Auf den Synoden von Ramar von Sahre 1604 208), zu Kulm 210) und Prag 221) vom Jahre 1605 wurden die Seminarien schon als organisist erwähnt und deren wohlthatiger Einfluß auf Kirche und Staat gebührend gelobt. Die hier versammelten Bischöfe verfehlen nicht, ber Norsehung beshalb den warmsten Dank abzustatten und ihren Memis aufzufordern, sie in der Aufrechthaltung einer so heiligen Anstalt nach Kraften zu unterstützen. Die Lage ber Airche Belgiens und Brabants bietet minder exfreuliche Er scheinungen bar. Der Erzbischof von Mecheln, Primas ber vereinigten Kirchen von Belgien, Brabant und ben Rieberlanden, kann auf der von ihm im Jahre 1607 einberufenen Provincialsynode nicht rührende Worte genug finden, den Verfall der Kirche Belgiens und Brabants darzustellen. Ihn findet er allein in der Vernachläßigung der Schulen und in

<sup>208)</sup> Des Cardinals Brief sindet sich in dem sür die Geschichte interessanten Werke: Della spistolografia di Francesco Parisi, Bibliotegario dell' Excel. Casa Borghese. Lib I. P. II. p. 28 sq. Roma 1787. 8. Daselbst: Lettera di Mgr. Germanico Malaspina, Vescovo di S. Severo al Card. S. Giorgio sù gli affari di Polonia et Transilvania. p. 196—202. 222 sq. l. c.

<sup>209)</sup> Tit. 3. Harzh. T. VIII. p. 611.

<sup>210)</sup> Harzh. l. c. p. 668.

<sup>211)</sup> Harzh. l. c. p. 761.

ber saumseligen Betreibung der Seminarienanstalt. Auf eine ergreifende Weise beweint er hier die Aurzsichtigkeit jener Priefter, welche in ihrem zeitgeistigen Wahne ben Lehren ber andern Glaubensgenossen zu leicht hulbigen, und wohl gat ber Lesung ihrer symbolischen Bucher in ihren Pfarreien ruhig zusehen und dadurch den reinen und wahren fatholischen Rirchenglauben gefährden lassen. «Wer von uns, sprach ber « fromme Erzbischof zu seiner versammelten Geistlichkeit, sollte a nicht auf bas tiefste betrübt sein beim Unblick ber Uebel, • welche auf der Kirche Belgiens lasten; wer sich ob beffent - ber Thranen bes Mitleids und ber Reue enthalten? a Was fordert nun bei einer solchen Gestalt der Dinge bie a' Rirche bes herrn von und ?! - Etwa, daß wir forglos • bie Hande in den Schoos legen und als mußige Zuschaust - dem Berfall der Kirche zusehen, ohne ihr zu Sulfe zu eilen auch und als Vormauer zur Vertheidigung bes Hanses - Israel bem Berberben entgegen zu werfen; ober etwa, baß - wir die uns anvertraute Heerde nur gelegentlich retten, agnfrieden mit der Wolle und der Milch, die wir von ihr a ziehen, unbefummert übrigens um ihren Untergang? » ---In einem weitläufigen Kanon legt nun ber Erzbischof fammte lichen Bischöfen der Provinz die unnachläßliche Pflicht auf, in möglichst furzester Frist Seminarien in ihren Didcesen zu errichten und zwar bis zur nachsten Frühlingssynode, wo se hierüber öffentlich Rechenschaft abzulegen gehalten sein solltenk: Ferner wurde jeder Pfarrer zur Einbezahlung des sechzigsten Theils seines Einkommens in Gelbe Behufs ber Errichtung und Ausstattung der Seminarien verpflichtet. Auch trifft er bie weise Berordnung, die Geistlichen seiner Proving zum Antaufe der Decrete der Trienter Synode, des romischen Ras techismus, und mehrerer moralischen und theologischen Werte des P. Canifius und anderer durch Frommigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichneter katholischer Theologen zu verbinden 222). Binnen bem furgen Zeitraume von kaum zwei Jahren mar.

<sup>212)</sup> Harzheim. T. VIII. p. 790.

Mochelu mit: einem großen und Keinen Geminare versehen 213). Ins: erstere wurden Jünglinge, von achtzehn Jahren aufgenommen. Bei ihrem Gietritte in die Anstalt mußten sie sich verpflichten, solche, falls sie in der Folge zu ansehnlichen Kirchen pfründen gelangen sollten, durch milbe und ihrem Einkommen entsprechende Geldbeiträge zu unterstützen. Die auf der Sp sobe vom Jahre 1607 eben ermähnte Geminarientare wurde auch auf der Synode vom Jahre 1609 beibehalten, jedoch mit dem Versprechen, daß sie theilweise mit der Zeit erlassen merben sollte, menn die Geminarienfonds bedeutender fein würden. In demselben Jahre wiederholte der Bischof won Ronftang den Beschluß einer frühern Synode in Betreff ber Errichtung des Discesanseminars 214). Johann Miraus, Bis Schof von Antwerpen, bekannt durch seine ausgezeichnete Frommigkeit und feinen rastlosen Gifer für Anfrechthaltung ber Rinchenzucht in Belgien, wie durch seine großen und unsterbiichen Perdienste um die Wissenschaft, stattete auf seiner Didcesansynade, im Jahre, 1610 ben schöusten Bericht ab von dem segends veichen Erfolge bes von ihm vor fünf Jahren gestifteten Antwerpener Seminars und ermahnt seine Geistlichkeit väterlich, burch milde Geldbeiträge die Aufrechthaltung besselben zu beffrdern. Er wunscht namentlich, das sie in ihren testamen taxischen Berfügungen dieser heilsamen Kirchenanstalt besonders gebenken mochten, und daß dieses lobliche Beispiel auch von frommen und gottesfürchtigen Laien befolgt werbe, da solche ja zu ihrem Heile mehr als zum Heile der Priester berechnet sei?45). Der Bischof von Ermeland 216) tann auf der Synode vom Jahre 1610 nicht genng die Fortschritte ruhmen, welche die Alumnen des Seminars von Braunsberg Leitung ber Jesuiten machten, und übergab ihnen hierdurch bewogen die Büchercensur in seiner Didcese. Der Garbinal und Erzbischof von Gran, Graf Forgatch, beförderte auf das

1.5.

<sup>213)</sup> Tit. 20. Harzh. T. IX. p. 18.

<sup>214)</sup> Tit. 26. Harzh. T. VIII. p. 889.

<sup>215)</sup> Tit. 20. Harzh. T. VIII. p. 1007.

<sup>216)</sup> Tit. De sidei Catholicae tuendae cura, Harsh. T. 1X. p. 94 44

seminar nicht genug Zöglinge bilden konnte, so ersuchte er in sinem nach der im Jahre 1611 zu Gran gehaltenen Synode nach Rom eingesandten Memoriale Paul V., in jedes der vom heiligen Stuhle gestifteten und der Leitung der Jesuiten überzgebenen Collegien zu Prag, Olmütz, Wien und Grätz drei Servier und Kroaten aufzunehmen, so wie überhaupt die Anzahl der im teutschen Collegium zu Kom sich besindenden Ungarn zu vermehren und die Bischöfe Ungarns aufzusordern, tüchtige und schweizen und die Bischöfe Ungarns aufzusordern, tüchtige und sehnen Sünglinge hiersür nach Kom zu senden. Auch sollte der jedesmalige Erzbischof von Gran oder Colocza stets der Protector des teutschen Collegiums in Rom seine<sup>217</sup>).

... Laurentins Metflus, zweiter Bischof von Berzogenbusch, erwarb fich ben Ruhm, auf seiner Diocesanspnobe vom Jahre 1612: bas von seinem Borganger auf bringendes Gesuch Reis ler: Karls V. errichtete Priesterseminar, welches in Folge ber bargerlichen und firchlichen Unruhen, von denen jener Theit Belginne fo fehr heimgesucht wurde, ganglich untergegangen war, wiederum hergestellt und reichlich ausgestattet zu bae ben 216). Der Bischof von Gent verordnete auf seiner Didcesansynode vom Jahre 1613, daß die in das von ihm so chen gestiftete Seminar eintretenden Junglinge über achtzehn Jahre alt sein und bereits solche Studien in höheren Bilbungsanstalten gemacht haben follten, daß fle Borlefungen aber Theologie mit Rugen boren tonnten. Beim Gintritte wußten sie einen Gib in die Sande bes Regens' bes Seminars ablegen, in bem fie betheuerten, in ben geistlichen Stand gu treten und nach befundener Tuchtigkeit sich jeder geistlichen Amtsbestimmung zu unterziehen, zu der sie der Bischof nur immer bestimmen wurde, ober widrigenfalls alle bem Gemis narium verursachten Auslagen und Kosten zu erstatten! Bubem mußten sie ferner noch versprechen, nach erhaltener hin-

<sup>217)</sup> Bei Petersty Concilia Hungariae, T. II. p. 217.

<sup>218)</sup> T. 25. Harsh. T. IX. p. 239. Her heißt es unter Anberent, juxta serias admonitiones Catholicae Majestatis.

veichender Anstellung, sich durch milbe Geldbeiträge für bas Seminar ftets bankbar zu beweisen. Die in ber Synobe von Mochek im Jahre 1609 oben genannte Seminaxientaxe wurde auch hier unter gleicher Modification eingeführt 219). fromme Bischof von Seez in der Normandie gab seinem So minare noch überdieß die Gestalt eines geistlichen Sammlungs und Vorbereitungshauses. Auf einer Didcesanfpuobe vom Jahre 1614 verordnete er, daß sammtliche Geistlichen, welche in die Seelforge zu gehen bestimmt waren, vor bem Untritte ihres Amtes eine Retraite. von drei Monaten in einem Dideesanseminare machen sollten. Diese Erweiterung ber Semina rien wurde von den Bischöfen von Lisseux im Jahre 1650220) und von Avranches im Jahre 1693221) ebenfalls rachichtlich ihrer Seminarien angenommen, und hat sich bis auf den hew tigen Tag in Franfreich erhalten. Gewiß verbient dieser lob liche Präuch überall befolgt zu werden und namentlich dann, wenn ein practischer Sechsorger, burch Umstände bewogen, eine Zeit lang seinen Dienst ausgesetzt und solchen erk fpåter wiederum aufgenommen hat; dem Curattlerus sollten abethaupt folche Erercitien unerläßlich sein 222). Auf der Sp

**(, †** 

<sup>219) «</sup> Ego N. N. die Mensis — anni — in hoc Seminarium assump« tus, declaro in his scriptis, me habere animum ad statum
« ecclesiasticum, et promitto me, cum idoneus inveniar, id
« muneris in Ecclesia suscepturum et obiturum, quod a Rmo.
« D. Episcopo Gándensi mihi injungetur, aut refusurum expen« sas omnes, quibus seminarium affecero. Promitto insuper, me
« gratum fore et memorem beneficii a seminario accepti, si
m quando ad meliorem fortunam devenero. » Tit 20. Harsh

<sup>220)</sup> Bei, G. Bessin Concilia Rothomagensis Provinciae. T. II. p. 446. Rothomagi 1717. fol.

<sup>221)</sup> Bessin l. c. p. 514.

<sup>222)</sup> Nous declarons, qu'à l'avenir tous Ecclesiastiques, pourvus de benefices à charge d'ames, n'obtiendront de Nous nos lettres de provision de leurs dits benefices, ni de Vise, s'ils ne sont entres auparavant dans quelqu'un de nos Seminaires, qui leur sera indiqué par Nous, on par nos Vicaires Generaux, pour J

node von Spoleto vom Jahre 1621 wurde zur Zufriedenheit ber gesammten Sprengelgeistlichkeit die Errichtung eines großen Didcesanseminars beschlossen 223). Der Erzbischof von Bordeaux wiederholt auf seiner Provincialspnode vom Jahre 1624 die Berordnung seines Vorgängers vom Jahre 1583 rückschtlich der Seminarien und besiehlt seinen Bischofen, in ihren Didcesen dieselben ohne Verzug zu errichten, wo solches noch nicht geschehen sein sollte 224).

Die ungludliche Kriegslage Teutschlands hatte es bem warbigen Bischofe von Denabrud nicht eher möglich gemacht, bas von einem seiner Vorganger bereits im Jahre 1571 pros jectirte Didcesanseminar zu errichten, als im Jahre 1626 225). Der Bischof stattete solches, unterstügt durch den frommen und driftlichen Ginn seiner Geistlichkeit, welche sich freiwillig au einem mit ihrem Einkommen in Berhaltniß stehenden maßis gen Gelbbeitrage verpflichtet hatte, reichlichst aus. Milhelm Afchendorf, Jesuit und Doctor der Theologie, murde Regens ber Anstalt. Aschendorf hielt auf der Synode über die schonen Worte des königlichen Psalmisten: » Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, et pereatis de via justa » einen fraftigen Bortrag. Er verfehlte nicht bei biefer Selegenheit ein grelles aber treffendes Bild von ber Lage ber Rirche Teutschlands zu entwerfen und auf die Gefahren hinanbeuten, welche fie ferner noch bedrohen, wenn die Bildung des Klerus nicht anders gestaltet werde. Die fromme Berjammlung wurde hierdurch tief erschüttert, und beschloß eins mathig, alles mögliche für bie wurdige Ausstattung bes Geminars zu thun. Der wurdige Bischof von Ppern verordnete in seinem falbungsvollen Pastoralschreiben vom Jahre 1631,

apprendre et y exercer pendant trois mois de rétraite les fonctions du saint ministère auquel ils sont appellez. Bessin l. c. p. 347.

<sup>225)</sup> Acta Concil. Spolet. Tit. 36. p. 119. Perusiae 1622. 4.

<sup>224)</sup> Tit. 16. Hard. T. XI. p. 103.

<sup>225)</sup> P. I. c. 6. Harz. T. IX. p. 422-426. 438.

daß die sährliche Seminarientare stets zu Ostern einbezahlt werden sollte, und zwar an den Erzpriester bei Gelegenheit, wenn die Pfarrer das heilige Del von ihm abholten <sup>226</sup>). Der Erzbischof von Cambray traf auf seiner Provincialspnode vom Jahre 1631 wiederum viele neue und wohlthätige Berzbesserungen in Betreff seiner Seminarien <sup>227</sup>). Auch er forderte von den eintretenden Alumnen denselben Eid wie der Bischof von Gent, modiszirte ihn jedoch dahin, daß diesenigen, welche aus dem Seminar austreten würden, um sofort in einen Monchsorden einzutreten, von der Einbezahlung der während ihres Aufenthaltes im Seminar verursachten Kosten frei sein sollten. Die Bischose von St. Omer, Arras, Namür und Tournay nahmen diese Decrete sür ihre Seminarien an.

In Ungarn zeigte der geseierte Cardinal und Erzbischof von Gran, Graf Forgatch, Kanzler des Königs, auf den zwei Provincialsynoden zu Gran in den Jahren 1633 228) und 1638 229) die größte Thätigkeit für die Förderung der Semis

<sup>226)</sup> Harzh. T. IX. p. 535.

<sup>227)</sup> Harzh. l. c. p. 567.

<sup>228)</sup> Praecipua calamitas spiritualis Ecclesiae Ungaricae ortum habere videtur ex defectu sacerdotum. Nam in plurimis locis nulli habentur sacerdotes; in nonnullis vel indocti vel scandolosi habentur. Hi vero defectus fontem ac originem inde habent, quod SS. Tridentinae Synodi decretum Sess. 23. c. 29. de seminariorum erectione minus solicite observetur. Nam si seminaria essent, ex quibus annuatim prodirent docti ac hene morati sacerdotes, necesse non esset, vel rudes, vel minus idoneos ad sacerdotium promovere, vel profugos religiosos Parochiis admovere. Quocirca publicat sancta Synodus rursum decretum Tridentinae Synodi antea memoratum; ac Episcopos caeterosque Praelatos obligationis suae commonet, ut postpositis aliis minus necessariis erogationibus serio adjiciant animum ad curam seminariorum erigendorum. Cap. VI. Peterffy Concil. Hungariae. T. II. p. 328.

<sup>229)</sup> Erectionem Seminariorum, in Ecclesiis praesertim Cathedralibus ac Collegiatis, districte praecepisse Concilium Tridentinum, notissimum est Dominis Episcopis ac Praelatis, quod et in supe-

narienanstalt in diesem Königreiche. Er beweint mit erschützternden Worten den argen Verfall der Kirche Ungarns, den er in der Menge schnöder und verworfener Priester sindet. Den Mangel an wahren und gotterleuchteten Dienern des herrn sieht er allein in der Vernachläßigung der Realissrung des Trienter Seminariendecrets. Der fromme Erzbischof fordert demnach alle Vischöse des Königreichs auf, ohne Verzug Seminarien in ihren respectiven Sprengeln zu errichten, und droht ihnen mit Verhängung der kanonischen Strafen, falls sie der Aussührung eines so heiligen und lobenswerthen Unter-

riorum annorum Synodis Provincialibus agitatum est ac definitum. Nisi enim seminaria habeantur, ex quibus prodeant sacerdotes bene morati ac docti, qui regere Parochias cum aedificatione ac fructu spirituali possint, perseverabit rudium, indoctorum, scandalosorum, ac profugorum Religiosorum administratio in Parochiis cum summa animarum jactura: in quam plurimis autem locis deerunt, qui esurientibus frangant panem, et administrent victum spiritualem, cum obligatione Praelatorum ad severas rationes reddendas in his coram tribunali justi judicis Dei. Quapropter quia sic habet Concilium praedictum Tridentinum: quod si cathedralium ac aliarum majorum Ecclesiarum Praelati in Seminariorum erectione eorumque conservatione negligentes fuerint, ac suam portionem solvere detrectaverint, Episcopum Archiepiscopus, Archiepiscopos superiores Synodus Provincialis acriter corripere, eosque ad omnia (de Seminario scilicet) supradicta cogere debeat, et ut quamprimum hoc sanctum ac pium opus, ubicumque sieri potest, promoveatur, studiose curabit: idcirco neglectum aliquorum hac in re sancta Synodus acriter corripit, ac praesenti statuto sub indignatione Dei omnipotentis, ac sub poena suspensionis per Illustrissimum Dominum Archiepiscopum Strigoniensem Regnique Primatem insligenda, irremissibiliterque coactionem adhibet, si iidem Praelati pro suo quisque statu saltem de uno aliquo comuni seminario erigendo non providerint, in quo videlicet singularium Dioecesium tot numero admittantur et educentur proportionaliter, quot nimirum pro ratione fructuum, a cujusque Dioecesis Praelato conferendorum, ali et educari poterunt. Cap. VIII. Peterffy. l. c. p. 368.

nehmens långern Aufschub gestatten würden. Die Discesangeistlichkeit wird aufgefordert, die Bischöfe in der Errichtung dieser heiligen Anstalt nach Kräften zu unterstüßen.

Der von so manchen ehrwurdigen Kirchenvorstehern aus gesprochene Wunsch, daß auch fromme und gottesfürchtige Laien ihre Krafte mit denen der Bischofe für die Errichtung ber Seminarien verbinden mochten, blieb nicht unerfüllt. Der fromme Bischof von Rulm, Kaspar von Dzialin Dzialynety 230), konnte sich dessen namentlich ruhmen. Mit großer Freude berichtet er den im Jahre 1641 von ihm nach Kulm auf die Synode einberufenen Priestern, daß Paul Pilkovicki, Senator von Kulm, seinen prächtigen so eben aufgebauten Pallast ihm zur Errichtung des Diocesanseminars übergeben; — wie ferner die von der berühmten Familie von Ruskovicz und Peplovski für die Bildung junger Geistlichen auf der Afademie zu Kratau gestifteten Stipendien zu benen des Seminars hinzugefügt worden seien, und wie endlich die fromme im Jahre 1618 ver--storbene Aebtissin zu Kulm, Magialena von Mortag, 11,300 Goldgulden im Testamente zum Besten des Seminars hinters lassen habe. Die ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu zu Thorn bewiesen sich gleich bereitwillig diese Anstalt zu unter-Sie fügten zu dem bereits bestehenden Seminariens fonds die Summe von 10,000 Goldgulden hinzu, welche ihnen der eben jüngstverstorbene Bischof von Kulm, Johann Kuch borski, in seinem letten Willen hinterlassen hatte, um in ihrem Collegium eine Art von Seminar für junge Geistlichen anzulegen.

Auf der Synode von Benevent im Jahre 1656 wurde der frühere Synodalbeschluß vom Jahre 1567 wiederholt<sup>231</sup>).

Der würdige Erzbischof Johann Philipp von Mainz vollendete im Jahre 1662 das von seinem Vorganger im Jahre 1562 gestiftete Seminarium Bonisacianum, gab ihm viele Erweiterungen und ließ, wie Daniel es verordnet hatte,

<sup>230)</sup> Tit. 19. 20. Harzh. T. IX. p. 613.

<sup>231)</sup> Conc. Prov. XIII. Sess. I. Tit. 28. Synod. Benevent. edit. cit. p. 446-453.

Presburg von demselben Jahre drudte sich eben so vortheilhaft über die Rothwendigkeit der Seminarien ans, wie die Synode von Gran im Jahre 1638<sup>233</sup>). Herzog Maximilian von Baiern, Erzbischof von Coln, bot mit seinem gesammten Rierus, auf der Synode vom Jahre 1662 alle Thätigkeit auf, um das von seinem Borganger bereits angelegte, aber durch unisliche. Zeitumstände zerfallene Discesanseminar zu vollenden<sup>234</sup>).

Muf der Synode von Subiaco vom Jahre 1664 wurde Genfalls der Aufbau eines Seminars beschlossen 235).

Im Jahre 1667 stiftete ber fromme Freiher Buchholz. Dry, Dompropst von Luttich, ein Seminar zu Trier und fügte ihm eine besondere Stiftung für zehn arme abliche Jünglinge hinzu, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten. Auch Buchholz verfügte in seinem Testamente, daß dieses Institut unter die Leitung der Jesuiten gestellt werden sollte 236). Auf der Synode von Presdurg im Jahre 1669 wird das Seminar als eben errichtet erwähnt 237), und die Geistlichkeit aufgefordert, dem Bischose milde Beiträge für dessen Unterhalt zu enterichten.

In diesem Jahre wurde ebenfalls das Seminar von Palaftrina errichtet 228). Cardinal Spinelli, Erzbischof von Reapel, machte sich auf der dortigen Provincialsynode vom Jahre 1686 um die wohlthätige Erweiterung des Diócesanseminars sehr verdient, und legte bereits den Grund zu einem

<sup>232)</sup> Joann. Serrarii Rerum Moguntiac. Lib. V. T. I. p. 969. ed. cit.

<sup>233)</sup> Ignatius Comes de Batthyan, Episcopus Transilvaniae: Leges ecclesiasticae Regni Hungariae et provinciarum adjacentium. T.

I. p. 687. Albae - Carolinae 1785. fol.

<sup>234)</sup> P. IV. Tit. 10. Harzh. T. IX. p. 1065.

<sup>235)</sup> Synod. Sublac. Tit: 19. p. 57. Romac 1665.

<sup>236)</sup> Hontheim historia Trevirensis. T. III. p. 750 et 760.

<sup>237)</sup> Bei Batthyan I. c. p. 699.

<sup>238)</sup> Memorie Prienestine. :p.: 256. :285. Roma .1795...

gweiten kleineren Seminare in Neapel 220), welches soch aft unter der Regievung des Eardinals Spinellis im Jahre 1744 zu Stande kam und vollendet wurde 24a). Cardinal Pignatelli, Erzbischof von Benevent, nathheriger Papst Innocenz XII., seste auf der Provincialspnode vom Jahre 1893 eine Summe von 4000 Scudi jährlicher Renten zur Erweiterung des dortigen Didcesanseminars aus 24a):

Ehe wir zum achtzehnten Jahrhundert hinüberschweiten, mussen wir einen Rucklick auf die Kirche Frankreichs wahrend dieses verstossenen Jahrhunderts wersen und sehen, was hier für die Seminarien geschah. Ihre Leistungen für sie sind so groß und so ebel, und gehen so sehr von einem einzigen durchgreisenden Gedanken ans, der die seitende Erele der Kirche Frankreichs in dieser Zeit war und ihr die schönste Glanzperiode bemitete, daß wir das Gemalde dieser großartigen Bestrebungen süglich weder trennen noch eher liesern konnten. Die Kirche Frankreichs hat dieses Jahrhundert mit dem kühnen Entwurse der Errichtung der Seminarien erössnet und es mit der noch kühneren Aussührung dieses großen Unternehmens geschlossen.

Trop der vielen und edeln Bemühungen, welche sie gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts zu ihrer Megeneration, namentlich auch für die Verbesserung der Erziehung des Alerung durch Errichtung von Seminarien aufgeboten hatte, war ihre Lage doch eine der kläglichsten und jammervollsten geblieden. Riemand war von ihren Uobeln mehr ergrissen, als die würdigen Vischöse Frankreichs selbst. Sie drückten sich auf den Versammlungen zu Blois in den Jahren 1588 und 1589, so wie auf der Zusammenkunst von Paris im Jahre 1595 unumwunden aus. Sie sandten ihre Klagen üben den grenzenlosen Versall der Kirche in mehreren rührenden Briefen

.. , , ,

Mb 1 11 .

<sup>239)</sup> Sparano Memorie istoriche della S. Nupoletana chiesa, T. II. p. 269-273. ed. cit.

<sup>240)</sup> Sparano. l. c. p. 322-325.

<sup>241)</sup> Conc. Prov. XIV. T. 46. Synod. Benevied. etc. poisso-1552.

wiede VIII., in einem salbungsvollen Schreiben vom 17. Mugust 1598 beantwortete 242). Elemens beschwort hier im Ramen Gottes die Erzbischöfe und Bischöfe in erschütternden Worten, durch vereintes Wirfen die Uebel der Kirche zu heister und vor Allem für die Verbesserung des sittlichen Wans dels der Priester, so wie für die Vervollsommnung der wissens schaftlichen Bildung derselben die größte Sorgfalt zu tragen, da beide Uebelstände die alleinige Ursache des Verfalls der Kirche sehn und stets sein werden.

Die apostolische Aufforderung bes ersten Hirten ber Chrisstenheit blieb von den frommen Hirten ber Kirche Frankreichs wicht unbeherzigt. Aus ihrem Schoose gingen gegen Anfang bes sebenzehnten Jahrhunders eine Menge der würdigsten und erleuchtetsten Priester hervor, welche, ergriffen von den Uebeln der Kirche und angeseuert durch den heiligen Hülferuf des exhabenen Vorstehers derselben, ausschließlich darauf bedacht waren, die Kirche aus ihrem schmählichen Zustande des Versfalls und der Erniedrigung zu erheben.

An der Spike jener gotterleuchteten Diener des Herrn standen vier Manner, eben so ausgezeichnet durch ihren gottsseligen Lebenswandel, wie durch ihren Feuereiser für das Wohl der Kirche. Diese Manner waren: Berulle, Bourdoise, Bincentius von Paulo und Olier. Sie sanden den Berfall der Kirche nur in der Verworfenheit und der scheußlichen Entsittlichung des Klerus und in dessen noch schimpslicheren Unwissenheit, und kamen darin überein, das diesen Uebeln nur durch eine Erziehung des Klerus entgegensgearbeitet werden konne, in der die Wissenschaft Gottes mit der Wissenschaft des Tages gleichen Schritt halte. Sie wählten hierzu die von den heiligen Bätern des Concils von Trient

<sup>242)</sup> Essai historique sur l'influence de la réligion en France pendant le dix-septieme siècle (par Mr. Picot). Paris 1824. T. I. p. 8 sq. 46 sq. Wir werden uns öfters auf dieses portrefsliche Werk berufen.

gebährt ihnen. Sie haben die großen Erscheinungen der Inkunft miterzengen helfen.

Wirft man auf das Wirken und vor Allem auf das erfte Auftreten dieser Reformatoren des neuen sittlichen und wife senschaftlichen Lebens bes frangosischen Alerus einen prufenden Blick, so hat es den Anschein, als hatten jene Manner, von benen wir so eben sprechen, und von denen jeder einen andern Plan bei Errichtung der theologischen Bildungsanstalten verfolgte, nichts von bem Seminariendecrete des Trienter Concils gewußt. Wenigstens waren sie, mit Ausnahme bes heiligen Bincentius von Paulo, furchtsam genug, deffelben nicht einmal zu erwähnen. Hätte ber hohe Klerus dieses Decret in jener heiligen Ueberzeugung, in welcher es von ben Båtern des Concils von Trient abgefaßt worden war, sogleich zur Ausführung gebracht, wie die erlanchten Erzbischofe von Toulouse, Bordeaux, Rouen, Rheims und Cambran mit Silfe der ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu es gethan; die Rirche Frankreichs ware nicht von jenen ungeheuren Uebeln heimgesucht worden. Die Verblendung der Zeit ließ aber den hohen Klerus Frankreichs die Leistungen der Bater des Concils von Trient und die sich denselben anschließenden Bemuhungen der ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu mit scheelem Auge betrachten.

Die Sophisten der Sorbonne hatten den ehrwürdigen Episcopat der französischen Kirche, dem erleuchtete Frömmigsteit, heiligen Eifer und aufrichtiges Streben auch nur im mindesten absprechen zu wollen, das größte Verbrechen sein würde, hierüber wie nur irgend irregeführt. Sie unterhielten diesen Irrthum fortwährend mit rührenden Geschichten von den glorreichen Freiheiten der gallicanischen Kirche der frühern Iahrhunderte und schusen ein Phantom, welches sie mit den schönsten liberalen Tiraden geschwäßig ausmalten und dem Concile von Trient gegenüberstellten. Sie versehlten auch wohl nicht, mit ihrer bekannten Geschäftigkeit darauf hinzusdeuten, wie jenes Palladium der Kirche Frankreichs von Rom aus bedroht werde. Run hob das ewige Zetergeschrei an.

Gottes beseelten Pralaten ohne Erfolg, da sie die sophistische Eitelkeit der Sorbonne beleidigt und die Wächter der Bund deslade der gallicanischen Kirchenfreiheiten zum Kampfe aufgeweckt hatten. Destampes hatte namlich im 137. Paragraphe die kirchliche Infallibilität des Papstes vertheidigt und mußte deshalb die herbe Erniedrigung erfahren, daß sein Memoire, welches bereits gedruckt, vertheilt und mit so viessem Beisalle gekrönt worden war, gleichwohl von der Berfammlung während der Session noch unterdrückt und verboten wurde. Zufolge der Ordonnanz von Blois vom Jahre 1629 wurden alle Pfründner von 600 Livres jährlichen Einkomswend zur Beisteuer für die Errichtung der Seminarien verpssichtet 2163).

Adrian Bourdoise, ber erste, welcher, wie wir bald sehen werden, den tuhnen Entschluß der Seminarienerrichtung zur Ausführung brachte, trat in seiner bescheidenen Demuthzurück und ließ seinen gefeierten Genossen die Ehre dieses großen Wertes.

Die Kirche Frankreichs wurde nun durch drei Anstalten in ihren Priestern verjüngt. Die Seminarien zum heiligen Waglorius, zum heiligen Lazarus und zum heiligen Sulpitius befruchteten sie mit einer Menge der würdigsten, gotterleuchstetsten und heiligsten Männer, welche der stete Gegenstand unserer Bewunderung und Dankbarkeit bleiben werden. Die Seschichte, nicht selten launenhaft in der Würdigung der Berdienste ihrer Werkzeuge, spricht sich einstimmig über diese drei Heilsanstalten für Staat und Kirche aus. Beide ersteren kannten endlich der letzteren den Vorrang ein, und versschwanden trot ihrer mit Verdienst erworbenen Lorbeeren vor dem Glanze ihrer jüngern Schwester.

Mögen jene würdigen Männer, welche namenlos vor ihrer Mitwelt vorübergingen und im bewegten Leben der nachfols genden Zeit vergessen wurden, hier einen Platz finden. Er

<sup>246)</sup> Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France. T. II. p. 592 sq. Paris 1716. fol.

Buch wit goldenen und unvergänglichen Buchstaben in das große Buch des kirchlichen Lebens, in die Sapungen des Concils von Exient, eingegraben worden. Mit diesem zweisachen Panner sind die Jesuiten in die Welt eingetreten, sie haben mit ihm gestegt, sie sind im heiligen Rampse für ihre Fahne gefallen, als die Welt in ihrem großen Abfalle von Gott seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich von der Macht dieser zweigroßen Leitsterne der Menschheit emancipiren zu können glaubte, mit ihnen aber auch, als die aus dem Taumel ihrer Trunkens heit erwachende Menschheit wieder in ihnen den rettenden Genius erkannte, vom Tode auserstanden.

Die teutsche Kirche hatte gleich ihre Stellung beffer be-Dhne sich von den Sophistereien ihrer eigenen Gelehrten ober ber protestantischen Kirchen, die sich in ihrem Schoope unter gang andern Gestalten, als in ber Kirche Frankreichs gebildet hatten, irreführen zu lassen, lief sie sogleich in den Hafen der Sicherheit ein, welchen ihr das Concil von Trient darbot. Sie mißbeutete eben so wenig die Leistungen ber ehrwürdigen Bater ber Gesellschaft Jesu. Sie theilte mit ihnen die Last der Arbeit und hatte die himmlische Befriedigung, in einem furgen Zeitraume alle die Uebel, welche auf ihr laftes ten, größten Theils aus ihr entfernt zu sehen. In Tentscho land hatten die Jesuiten nur an den Protestanten ihre Feinde, in Frankreich aber an den Protestanten und an ihren vertappten und offenen Gegnern unter bem Klerus. Währenb! bewnach die Kirche Teutschlands bereits im Glanze ber Sittenreinheit, der Würdigkeit und der Wissenschaft ihrer Diener dastand, bezahlte die Kirche Frankreichs noch schwer ihre Ber-Man braucht den interessanten Briefwechsel best heiligen Bincentius von Paulo nur flüchtig burchzugeben, um fich hiervon zu überzeugen. Man findet auf jeder Seite. die sprechendsten Belege von dem unglaublichen Berfalle ber franzofischen Geistlichkeit trop ihrer berühmten gallicanischen Rirchenfreiheiten. Go schrieb ein frommer Bischof an Bincentind im Jahre 1631 :: «Ich arbeite mit meinen Großvicaren mermublich an der Berbefferung meines Klerus. Aber meine

Bemahungen sind wegen der großen und erstaunlichen Anzahl umwiffender und lafterhafter Priefter, aus benen mein Rlerns besteht, von wenigem Erfolge gefront. Man fann sie weber burch Worte, noch durch Beispiel bessern. Ich schaubere, wenn ich daran bente, daß ich in meiner Didcese an die fieben taufend betruntene und unzüchtige Priester habe, die gleiche wohl alle Tage, ohne übrigens die geringste Weihe zu bes figen, an ben Altar bes herrn gehen 247). » In einem andern Briefe an benselben Heiligen heißt es: « In unserer Diocese ist der Alerus ohne Disciplin, das Volt ohne Gottesfurcht, Die Priester ohne Frommigkeit und Rachstenliebe, die Kanzeln ohne Redner, Die Wiffenschaft ohne Achtung, das Laster ohne Bestrafung. Die Tugend ist hier verfolgt, das Ansehen der Rirche verachtet und verspottet, das einzige Interesse ist hier bas Ansehen bes Priesterthums, die Berruchtesten unter ihnen find bie Machtigsten. Fleifch und Blut haben hier bas Evant gelium und ben heiligen Beift unfere herrn Jefu Chrifti verunfalset 246). » Aehnliche Rlagen führte die Rirche Frankreichs in ben Jahren, welche bem großen Jahrhunderte Ludwigs XIV. unmittelbar vorhergingen, ja welche es bereits eröffnet hatten!

In dieser verhängnisvollen Lage der Dinge mußte die Borsehung einen Mann erweden, welcher ben hie und ba fich zeigenden Bestrebungen zur Berbefferung bes sittlichen Lebende. wandels und der wissenschaftlichen Bildung bes Klerus ben Stenepel ber Dauer und des Ansehens aufdrucken konnte. Diefer Mann war Bincentius von Paulo.

Seben wir nun, wie und in welcher Beise Bincentins den theilweisen Bestrebungen seiner Borganger ruchsichtlich ber Berbefferung ber Wilbung bes Rlerus bie Sanction verlieh.

Muftreitig gebührt hier ber erste Plat bem frommen unb getterbenchteten Abbe von Bernlie (geboren ben 4. April

<sup>&</sup>lt;del>and the second of the second </del> 247) La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, instituteur, et premier Général de la congrégation de la mission, divisée en trois livres, par Messire Louis Abelly, Eveque de Rizodez, a Paris 1664. 4: Lib. III. p. 244. 

Buch des kirchlichen Lebens, in die Sayungen des Concils von Arient, eingegraben worden. Mit diesem zweisachen Panner sind die Jesuiten in die Welt eingetreten, sie haben mit ihm gestegt, sie sind im heiligen Rampse für ihre Fahne gefallen, als die Welt in ihrem großen Abfalle von Gott seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich von der Macht dieser zwei großen Leitsteune der Menschheit emancipiren zu können glaubte, mit ihnen aber auch, als die aus dem Taumel ihrer Trunken heit erwachende Menschheit wieder in ihnen den rettenden Genius erkannte, vom Tode auserstanden.

Die teutsche Kirche hatte gleich ihre Stellung beffer be-Dhne sich von den Sophistereien ihrer eigenen Gelehrten oder der protestantischen Kirchen, Die sich in ihrem Schoope unter gang andern Gestalten, als in der Kirche Frank reichs gebildet hatten, irreführen zu lassen, lief sie sogleich in den Hafen der Sicherheit ein, welchen ihr das Concil von Trient darbot. Gie mißbeutete eben so wenig die Leistungen der ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu. Sie theilte mit ihnen die Last der Arbeit und hatte die himmlische Befriedigung, in einem kurzen Zeitraume alle bie Uebel, welche auf ihr laster ten, größten Theils aus ihr entfernt zn sehon: In Tentsch land hatten die Jesuiten nur an den Protestanten ihre Feinde, in Frankreich aber an den Protestanten und an ihren vertappten und offenen Gegnern unter bem Rlerus. bewnach bie Kirche Teutschlands bereits im Glanze ber Gittenreinheit, der Würdigkeit und der Wiffenschaft ihrer Diener dastand, bezahlte die Kirche Frankreichs noch schwer ihre Ber-Man braucht den interessanten Briefwechsel bes beiligen Bincentius von Paulo nur flüchtig durchzugehen, um fich hiervon zu überzeugen. Man findet auf jeder Seite die sprechendsten Belege von dem unglaublichen Berfalle der franzosschen Geistlichkeit trop ihrer berkhmten gallicanischen Rirchenfreiheiten. Go schrieb ein frommer Bischof an Bincenting im Sahte 1631 :: \* Ich arbeite mit meinen Großvicaren mermidlich an der Berhofferung meines Alerus. Aber meine

welche in der Zeit des Auftretens der Congregation unter ihre Leitung gerathen waren, entzogen sich später ihrer Herrsschaft und gingen in andere Hände über. Diese sonst so achstungswürdigen und talentvollen Priester sahen sich endlich unr auf die Lehrstühle der Atademien und der weltlichen Collegien beschränft 240).

Mbrian Bourdoise (geboren zu Brou in der Discese von Chartres im Jahre 1585, gestorben den 19. Juli 1655 zu Paris) gebührt nicht minder der Ruhm, einer der ersten gewesen zu sein, welcher die Bilbung bes Rlerus, noch ehe Bincentins von Paulo und Olier ihr großes Unternehmen zur Ausführung gebracht hatten, verbefferte und ihr eine neue Richtung gab. Der gelehrte und fromme Gobeau, Bischof von Bence und Zeitgenosse von Bourdoise, legt ihm bie Ehre bei, ber erfte gewesen zu sein, welcher ben fuhnen Plan gur Errichtung ber Seminarien fur Frankreich entworfen und hierburch bem heiligen Vincentius von Paulo und Olier ben Weg gebahnt habe 250). Godeau (gestorben im Jahre 1672) ift zu unpartheiisch und zu gerecht, auch bem historischen Schauplage biefer Zeit zu nahe, ale bag wir feinem Beugniffe nicht Glauben beimessen sollten. Erst in unsern Tagen hat Tabarand, ehemaliges Mitglied ber Priester bes Dratos riums, beruchtigt burch seine jansenistischen Ansichten; bieses Berbienst bem wurdigen Bourdoise streitig gemacht und es, gewiß mit Unrecht, bem erlauchten Stifter feines Ordens, bem ehrwurdigen Berulle, vindicirt 251).

Im Jahre 1612 stiftete Bourdoise, noch als Schüler des Collegiums zu Rheims, ohne selbst die heilige Priesterweihe empfangen zu haben, eine kleine Gemeinschaft von sechs Mitsgliebern, meistens Baccalaureen der Theologie. Sie führten eine gemeinsame Lebensweise mit einander und besleißigten sich

🤰 îi.

<sup>249)</sup> Vie du Cardinal de Berulle; par M. Tabaraud. Paris 1817. 2.

<sup>250)</sup> Traité des Séminaires. Aix 1660 12.

<sup>251)</sup> Vie du Cardinal de Berulle. T. I. p. 251.

1575. gestorben ben :28: Ottober 1628.), nachhenigem Carbinal und Stifter ber Congregation ber Priestest des Oratoriums. Bei dem schmablichen Zustande des frangosischem Klerus richtote, er worzüglich feine Aufmerksamieit unf dessen Bildung und war mit seinen wier Genoffen, den Priestem Beuce, Gasteau, Metezeiau und Bourgoing eweiche von dem selben edeln Eifer, wie er, durchdrungen waren, Thanauf ben dacht, dieselben zu venbessern. Er wählte hierzu den Wegider Enziehung und der Meditation. Unterschist: durch den heiligen Franz von Galed. Bischof von Genf. und Gisanivan Bud, den Stifter der "Schulen der christischen: Lehre: i Meren Borko der den bescheidenen Ramen der untiffetider Antider -- ikrdies ignorantins. — annahmen // fo. wie wan puchrenic einfinfreihet Asiggenossen, exhielt. Bernke, im: Sahne 1618: vonus Bischofe von Paris: die jeingegangene Abtei jum helligen Maglarind, in posteren en sosper eine goistiche Guitehungsanduit sir die Mitglieder seiner "Gefellschaft; anlegter. Die hier gebildeten Priester zeichmeten, sich namentlich burth ihren vensterhaften sittlishen Lebensmandel, forwis durchichre Renatnisse aus, und gemannen bald, einen bebeutenden Einfluß: in Frankreich. Mehr rere, Bischafe ni wie dier von Arayns, dem Geburtsorte des Berulle, von Magen, Lyon; und Langres verkangten Priefter aus dieser. Anstalt - um mit ihner Hulfe den entstresen Glerus ihrer Didcesen zu reformiren. Der bei beiten bie dung bei ben

Die Ppiester des Dratoniums widmeten sich vorzäglich det wissenschaftlichen Erziehung der Jugend im Augemeinen und haben in dieser Beziehung große Berdimstain Frankrich Ich exworken. Die schiese Stellung, weichender Spunstration school unter dern Leitung won Abe i dan En int e. Abarthet durch ihre geheiste und gewander Allianz wie der Sendane und ihre geheiste, und gewander Allianz wie der Sendane und ihre Abertales in der in den Priesere des Geneinars zum heiligen Maglorius so manchen beherzten und hisigen Breitheitriger geführen hatten, annahm, machte sie indesten in den dieser des französischen Klerus dalb verdachtig und lähmte ihren Einstußt trop der wielen und geoßen Talente, welche sie in ihrem Schoose nährte. Die Didessauseminarien, welche sie in ihrem Schoose nährte. Die Didessauseminarien,

Die Anstalt hatte einen boppelten Zweck; die Priester in ben Tugenden ihres Standes zu nahren und junge Zöglinge får den Priesterstand vorzubereiten. Unter beiden Beziehungen erhielt fie eine gerechte Ausbreitung. In mehreren hauptpfarreien von Paris wurde das gemeinschaftliche Leben ber Auftalt von Bourdoise, die Klerifatur genannt, eingeführt. Sie verbreitete sich mit einer unglaublichen Schnelligfeit in den bedeutendsten hauptstädten von Frankreich. Bourdoise, unermudlich für sein Wert, hatte sie selber in Beauvais, Drieaus, Brou, Chartres, Boinvilliers, Arles, und in Lyon verbreitet. Angers, Saint = Bonnet, Bordeaux, Benbome, Meanr, Genlis und andere Städte folgten bald nach. Mehwere Bischofe wandten sich an Bourdoise und holten sein Gutachten bei Errichtung ihrer Geminarien ein. Unter feinem Mitmirken wurden die Seminarien zu Beanvais und Chartres errichtet. Eine Menge anderer murben durch seine Schuler gestiftet 347).

An Bourdoise reiht sich Bincentins von Paulo (geboren an Pop, in der Didcese von Acqs, den 24. April 1576, gekarben den 27. September 1660, von Benedict XIII. am 13. August 1729 selig und von Clemens XII. am 16. Juni 1737 heilig gesprochen) an

Wenschheit ewig heilig und unvergeßlich sein wird, und dessen Ramen im Munde Aller vom lallende Rinde herauf bis zu denen, welche auf dem Throne siten, sich besindet und von Allen mit gleicher Shrucht ausgesprochen wird; — über diesen Mann, welchen die berüchtigten Revolutionsmänner von 1793 mit dem schweichelhaften Titel des ersten christlichen Philosophen beehrten, dier ausführlicher sprechen zu wollen, wäre übersäßig. Bincentins, von der Borsehung zu seiner heiligen Bestimmung auserwählt und erkohren, trat mit jener sindlichen Unschwild und Unbefangenheit unter seinen Zeitgen noßen auf, die sie eben so in Erstaunen und Verwunderung

· 198

<sup>252)</sup> Vie d'Adrien Bourdoise. Paris 1714. 4.

semplosis me Committee, metine den Principalisat junt. Mit er Period generalisat, metine analysischen sine den Principalisate. Der is and einen projek Innue einender Metinen Johings me Sollegungs ju Rivens, mehr derind der Veter veter ausgeschneter Standerserframe, übert Golden aus Conserver der Tomberge, befanzen senne Bentry Liebe Goldenspen unter und dem inrimiten Ernalys, gefon Lee Merus ver Contr üng fengenn eine Kontracypnisch konserver zu finder und andere Reispannungen des genitus Konstas.

Der Verein von Benedocke, meintem mat bennne den Alende von A. errfaune benegne, enduck im Jaime mied in seinen Centenz. In diesem Jaime ringen Benedomfie fant seinen sods Mitzliedern in Paris dem fenenkeiter fant siehe glatzlich von Erzeinung der jumpen Klaufer zur medoch Allegfiet der Gesellichafe, wies are Bedard dem Kingliet der Gesellichafe, wies are Bedard dem Kingliet der Gesellichafe, wies are Bedard dem Kingliet der Alifie der Lieche des beiligen Kinglie in Genalus; in Charlesmet an. Troger, Pierure dieser Kinglie finnen an die Spiege dieser Anfalie. Er und Sempang, der Lichte den Priesterweibe erhalten hande, sinden beim Spiege von Paris um die Antonifation dieses menn Ingilial unch, welche im Jahre 1832 erfolgte. Der Erzhischaf gewald diese Anstall so lieb, daß er sein Discesanseminar im duriek verlegte und ob der Leitung dieser Priester Merließ.

Die angesehensten Standespersonen unterstätzten biese Institut durch ihre Getobeiträge. Unter ihnen zeichneten sie bosonders aus die Minister le Pelletier, de la Hansage, und Dostonches, die Präsidenten Resmond, Herse und Gampault, so wie die frommen und tugendhaften Frauen von Chauvelus, von Clermont und von Meramion. Die Bersammlung des Alerus seste eine bedeutende Summe für den Unterhalt dieses Geminars aus. Der Prinz von Conti hinterließ ihm lestwillig ein Rapital von 36000 Livres.

zu machen, beschäftigte er sich mit dem Gedanken, wissenschaftliche Bildungsanstalten für den Klerns zu gründen. Berulle
erkannte in dem heiligen Eifer dieses würdigen Dieners Gottes,
daß die Vorsehung Vincentius zu großen Dingen bestimmt
habe. Auch soll er ihm, wie uns der fromme Abelly berichtet,
eines Tages vorhergesagt haben, daß Gott sich seiner zur rechten Zeit bedienen werde, um der Kirche einen großen Dienst zu
erweisen, und daß er einst eine Congregation von Priestern
sisten werde, die im Weinberge des Herrn mit großem Erfolge
und mit großen Segnungen arbeiten würden 253).

Es war jedoch nicht eher als im Jahre 1635, daß Vincentius, aufgeforbert und unterstütt burch Bourdoise, Die erfte hand an die Errichtung einer theologischen Bildungsanstalt får die Jugend im Collegium der guten Kinder zu Paris Er hielt sich bei Organistrung berselben ganz an legte. bie Satungen bes Kirchenraths von Trient. Junglinge von zwolf bis vierzehn Jahren murden in dieselbe aufgenommen. Bincentins versprach sich jedoch wenige Früchte von einer so langen Erziehung, und fürchtete, daß die hier zu bilbenden 36glinge bisweilen ihrem heiligen Berufe untreu werden und seichen in spätern Jahren mit einem andern, einem weltlichen, vertauschen mochten. Er gab bemnach bald biesen Plan auf und beschäftigte sich ausschließlich mit der Organisation von großen Seminarien, ohne übrigens sein bereits angelegtes Seminar aufzugeben. Die Zöglinge bieser letten Heines Anstalt verlegte Vincentius in ein abgesondertes Viertel bes Stiftes zum heiligen Lazarus, welches im Jahre 1632 an ihn und an seine Congregation gekommen war. Das Collegium ber guten Kinder wurde nun sofort schon im Jahre 1637 auf ben Juß der großen Seminarien gesett 254).

Roch in demselben Jahre erhielt das Seminar der Missionen im Hause zum heiligen Lazarus einen festeren Bestand. Johann de la Salle, einer von jenen drei würdigen Priestern, welche

<sup>253)</sup> Abelly l. c. Lib. I. p. 24.

<sup>254)</sup> Collet Vie de St. Vincent de Paul. T. I. p. 242 sq. 325-337.

fette, wie einst Christus bie Phatifier im Tempel zu Jerusa-Iem in Staunen verfest hattel Dhue! alle Anspolitie auf ben Glanz weltlicher Bildung und Wiffenschaft; nur ausgerüftet innt ver Wissenschaft Gottes; die er mit der Donnik des Bottmenschen bekannte juhatte er Webet mit der Weuchelei der Pharisaer, noch mit bem Höchmuthb ver Gopksten simer Beit zu tampfen. Alle Welt erfaimte in Um And velt Wost thater ber Menschheit, ben Münn Göttes. Eft solcher Münn inuste einen größen Einfing auf fent Zeitaltericuelibeit. In. Die Leiden der Menschheit waren der Maintige Gegenstand feines Rachdenkens, feiner Bitten und feines Bebetes pr Gon. Darum widmete er sich der Allem der armen Masse, Er sich fein heiliges Ppostelamt bei ihr aniund bahnte fich burchifte iden Weg bis zum Ehrone hinnerf.: "Wubber er doch det bet ebelste Bermittler groffehen vem Chrone und bem Bolke in den 

Es war auf den muhsamen und schwierigen Diffonen welche Blucentius zunächst beim lieben Bandvorte mechter wo er die Schnähliche Luge ben Riekheikennen iventer Inter gewant w die heilige Ueberzeugung, baß alle Busfaat des Evangulumb nicht auffeinen hoch Kulichte magenitingel hoenni bei Gillente, die Geistlichen, nicht besser unterrichset seien von ihrem seitiget Bernfé. Währeld es nun Demiarmen Landsbite vins velebende Wort unsers Herri Jesti-Shalls zutrug, verdinse ier higteld die Seelforger um sich und innererichvete sie in benrichtigen Heiten ihres Standus. "Budenhakken vielem Suter nothig; wenn man bebentt, bub, wie Bindentins Telber bierichen iffie armen Christen manthmal wohl bus veifigfte gale estingten, ohne die heisige Taufe erhälten zu haben / mit zwar imis bin einstigen Stunde der Umwissenheit und der Fahrläßigseit ihrer Priester, welche weder vom Kathvidismus noch von christichen Bbeträgen eiwas verstanvent Durch viese Unigende fand sich Bincentins bewogen, ben Plan ju soner Wiffentsgefellschaft in entwerfen. Er ist Mit in of unde all ale Culture

Schon seit dem Jahre 1611, in welchem fich Bincentius zu Berulle zuruckzog, um in seinem hanse einel geiftliche Retruit langt 256). Der fromme und gottesfürchtige Sillery, Große comthur tes Maltheserordens, verpflanzte gleichfalls die Seminarienanstalt zum heiligen Lazarus in die Komthureien seines Ordens 247).

Der heilige Vincentius verfehlte nicht, in seinem heiligen Eifer das edle Beispiel dieser ausgezeichneten Kirchensversteher den Bischofen Frankreichs stets vorzuhalten, und forderte sie in den herzlichsten Ausdrücken auf, das Beispiel derselben nachzuahmen. Die Seminarienanstalt lag ihm vor Allem am Herzen. Darum feuerte er auch seine Genossen unanschörlich an, dieselbe überall nach Kräften zu befördern.

Das Loos ber Seminarien in Frankreich war nun entschies den. Die feurige Verwendung eines Mannes, wie die bes heiligen Bincentius von Paulo, mußte fie gegen allen Wechsel ber Umstände sicher stellen. Die Bischöfe betrachteten deren Beforberung für eine ihrer heiligsten Verpflichtungen und ber Staat hielt es fur eine heilige Schuldigfeit, den Bischofen und frommen Priestern hierbei halfreiche Sand zu leisten. Die Landesregierung wetteiferte mit bem Rlerus in Beforderung eines so ebeln Unternehmens, in welchem sie das Seil und bas Wohl ihrer Unterthanen erfannte. Ludwig XIV. befreite in einer im Jahre 1666 erlaffenen Berordnung die Errichtung ber Geminarien von allen jenen Rechtsformalitas ten, benen bie Grundung der Rlofter, der Collegien, Communitaten und anderer geistlichen Unstalten rudfichtlich ber offenen Briefe (lettres patentes) unterworfen waren, und stellte die Grundung ber Seminarien, beren Berwaltung und Drganistrung unter die alleinige Gewalt und Oberhoheit ber Bischofe 258). Lettere, die Bischofe, werden auf bas fraf-

<sup>256)</sup> Das Leben bes heiligen Vincentius von Paulus, nehst dessen Or= bendregeln, von F. Leopold Grafen zu Stolberg. Wien 1819. 8. Artikel XXXII. Errichtung von Seminarien. S. 133—137.

<sup>257)</sup> Collet l. c. T. l. pp. 292. 328. 498 sq.

<sup>258)</sup> Edit du Roi du mois de Decembre 1666., par lequel sa Majesté excepte les séminaires des formalitez prescrites pour l'établissement des réligieuses, colleges et autres communautez, avec in-

den heitigen Bindentins queist auf seinen Missonen begleitet und seither sich an ihm angeschlossen hatten, wurde ver Rector dieser Anstalt, die nun allen übrigen von der Congregation bereits errichteten und zu errichtenden Anstalten die Richtung geben sollte. Bintentins schickte Behuss dessen einen von seinen würdigsten Jüngern auf einige Zeit in das Roviciat der Issuiten zu Puris, um hier die Erercitien des heiligen Ignatius zu machen und um überhaupt sene hohen und practischen Ersahrungen einzusammeln, welche den Priester zu einer so großen Würdigkeit erheben und ihn mit zenem heiligen Feuereiser andrüsten, der, wie der heitige Vincentius sich ausdrückt, die neue Welt bereits bekehrt und gehrligt habe<sup>256</sup>).

Der hohe Ruhm, welchen sich die Priester des Seminard zum heiligen Lazarus in den Provinzen auf ihren Missionen sowohl für Katholisen als für Protestanten erworben hatten und die überaus große Liebe und Sanstmuth, welche sie namentlich bei der Bekehrung der Protestanten auszeichnete, verschaffte ihnen Eingang in fast sämmtliche Discesen Frankreichs. Bon allen Seiten her verlangte man diese würdigen Diener des Evangeliums. Der Cardinal und Minister Richelieu beschäftigte sie vorzüglich im Säden und im Westen von Frankreich, wo die Protestanten mit so schenslicher Blutgier gegen die Katholisen wütheten. Mehrere Bischose vertranten ihnen die Bildung ihrer Zöglinge sins Priesterthum und errichteten Behuss dessen auf Bincentius Kath herrliche und prächtige Seminarien.

Die ersten der Art unter dem unnähtesbaren Wirken des hoiligen Bincentius gestifteten Seminarien in den Provinzen sind die von Aneon in Savonen und von Cahord. Die gesteierten Bischofe Johann von Aranthon, der würdige Nachsfeiger des heiligen Franz von Sales auf dem Bischofssiße von Genf, und Alain von Solminihac, Bischof von Cahord, hatten sich zuerst an Bincentius gewender und von ihm Einige seiner Priester für die Leitung der Bildung des Klerus vers

<sup>253)</sup> Collet Vie de St. Vincent de Paul. T. I. p. 271. 275 sq.

langt <sup>256</sup>). Der fromme und gottesfürchtige Sillery, Großcomthur bes Maltheserordens, verpflanzte gleichfalls die Seminarienanstalt zum heiligen Lazarus in die Komthureien seines
Ordens <sup>267</sup>).

Der heilige Vincentius versehlte nicht, in seinem heiligen Eifer das edle Beispiel dieser ausgezeichneten Kirchenvorsteher den Bischösen Frankreichs stets vorzuhalten, und
sorderte sie in den herzlichsten Ausdrücken auf, das Beispiel
derselben nachzuahmen. Die Seminarienanstalt lag ihm vor Allem am Herzen. Darum seuerte er auch seine Genossen unanshörlich an, dieselbe überall nach Kräften zu befördern.

Das Loos der Seminarien in Frankreich war nun entschies den. Die feurige Verwendung eines Mannes, wie die des heiligen Bincentius von Paulo, mußte sie gegen allen Wechsel ber Umstände sicher stellen. Die Bischofe betrachteten deren Beforderung für eine ihrer heiligsten Verpflichtungen und ber Staat hielt es fur eine heilige Schuldigfeit, den Bischofen und frommen Priestern hierbei hulfreiche Sand zu leisten. Die Landebregierung wetteiferte mit bem Rlerus in Befordes rung eines so edeln Unternehmens, in welchem sie das Heil und das Wohl ihrer Unterthanen erfannte. Ludwig XIV. befreite in einer im Jahre 1666 erlaffenen Berordnung die Errichtung ber Seminarien von allen jenen Rechtsformalitäs ten, benen bie Grundung ber Rlofter, ber Collegien, Communitaten und anderer geistlichen Anstalten ruchsichtlich ber offenen Briefe (lettres patentes) unterworfen waren, und stellte die Grundung der Seminarien, deren Verwaltung und Organistrung unter die alleinige Gewalt und Oberhoheit der Bischofe 258). Lettere, die Bischofe, werden auf bas fraf-

<sup>256)</sup> Das Leben des heiligen Vincentius von Paulus, nehst dessen Or= bendregeln, von F. Leopold Grafen zu Stolberg. Wien 1819. 8. Artikel XXXII. Errichtung von Seminarien. S. 133—137.

<sup>257)</sup> Collet l. c. T. I. pp. 292. 328. 498 sq.

<sup>258)</sup> Edit du Roi du mois de Decembre 1666., par lequel sa Majesté excepte les séminaires des formalitez prescrites pour l'établissement des réligieuses, colleges et autres communautez, avec in-

1

lichen Anstalten hierzu zu treffen und die Megierung hiervon in Kenntniß zu setzen, auf daß ihnen der nothige Rechtsschutz gewährt und etwaige Geldunterstützung verabreicht werden könne. Ludwig verwies ferner die Bischofe auf die früheren Berordnungen in Betreff der Seminarienanstalt und namentslich auf die Leistungen der letzten Versammlung des Klerus zu Paris vom Jahre 1665.

Die hier versammelten Bischofe, Erzbischofe und Cardinale der Kirche Frankreichs hatten einmuthig beschlossen, daß mit der Errichtung der Seminarien nicht länger mehr gezögert werben solle. Die Erzbischöfe von Narbonne und Toulouse, so wie die Bischofe von Montauban, Bonlogne, Giron und Moulin sprachen sich am fraftigsten bafür aus. Der wurdige Priester von Combalot hielt im Schoose der Versammlung eine gehaltvolle Rede über biesen hochwichtigen Gegenstand und überreichte noch überdieß ein hierfur von ihm eigens aufgesetzes Werk unter bem Titel: - Idea coctus comeionatoribus efformandis addicti » ben versammelten Batern, in welchem er die Art und Weise, Seminarien und geistliche Genoffenschaften einzurichten, angegeben und auseinandergefest hatte. Der Cardinal Richelieu, Prafident der Berfammlung, versprach, erfreut über bie warme Theilnahme, welche die Bischofe für die Seminarienanstalt zeigten, sie auf alle mögliche Weise in der Bollbringung ihres Werkes bei Konig und Parlament zu unterstüten 259).

Das Interesse, welches Berulle, Bourboise und Bincentius von Paulo an den Seminarien genommen hatten, er

jonction aux Archevêques et Evêques, d'instituer des Séminaires en leurs dioceses, et de pourvoir à leur dotation par union de benefices ou autrement. Régistré au Parlament le 31. Mars 1667. Recueil des Actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France. T. II. p. 598 sq.

<sup>259)</sup> Collection des Procès-verbaux du Clergé de France. T. IV. p. 423 sq.

weckte somit ein neues Leben unter dem Klerus für diese, theplogische Bildungsanstalt. Die Liebe und die Verehrung, welche sich Vincentius durch seinen edeln und gottseligen Eiserschre die Sache Gottes erworben hatte, sährte die würdigsten Priester, Bischofe und Pfarrer Frankreichs nach Paris in das Geminar zum heiligen Lazarus. Jeder wollte in der Rähe dieses heiligen Mannes Veruhigung, Trost und Velehrung für die Obliegenheiten seines Standes schöpfen. Es gab vielleicht keinen einzigen nur einigermaasen ausgezeichneten Priester der damaligen Zeit in Frankreich, der nicht mind destens einige Wochen hindurch den Conferenzen des heiligen Vincentius beigewohnt und mit ihm oder unter der Leitung seiner Jünger die geistlichen Erercitien, nach Art und Weise der des heiligen Ignatius von Lojola, gehalten hätte.

Es war daher naturlich, daß jene wurdigen Priester, bei ihrer Ruckehr in die heimath, etwas von biesem erhabenen. Eifer für die Sache Gottes dahin verpflanzten. Die Roth: wendigfeit ber Berbefferung ber Erziehung bes Rlerus, welche Bincentius als das alleinige Mittel ansah, der Kirche von neuem ihren Glanz und ihre Heiligkeit zu verschaffen, wurde ber ausschließliche Gegenstand bes Nachdenkens, der Bemishungen und bes Eifers bes Klerus so wie ber Laien. Bom: Beifte des Herrn bescelte Priester erhoben muthig und fraftig. ihre Stimme für die Errichtung der Seminarien, und fromme und mildthätige kaien zogerten nicht, jene beherzten Diener bes herrn mit Sulfeleistungen jeder Urt zu unterftugen. Reiche theilten ihnen auf bas freigebigste aus ihren Borrathstammern mit und wetteiferten das Reich des Herrn zu vergrößern und zu verherrlichen. Die erhabene und himmlische Ueberzeugung, welche das Entstehen der großartigsten Mildthatigkeitsanstale ten für die Menschheit in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts in Frankreich und vor Allem in Paris wie durch einen Zauberschlag herbeigeführt und zu ihrem ewig dauernden Fortbestande die größten Summen mit einer uns wie nicht minder den Zeitgenossen unbegreiflichen Freigebigkeit aus dem unversiegbaren Schape der Rächstenliebe gespendet und darMuch des kirchlichen Lebens, in die Satzungen des Concils von Trient, eingegraben worden. Mit diesem zweisachen Panner sind die Jesuiten in die Welt eingetreten, sie haben mit ihm gestegt, sie sind im heiligen Kampse für ihre Fahne gefallen, als die Welt in ihrem großen Abfalle von Gott seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich von der Macht dieser zwei großen Leitsenne der Menschheit emancipiren zu können glaubte, mit ihnen aber auch, als die aus dem Taumel ihrer Trunkens heit erwachende Menschheit wieder in ihnen den rettenden Genius erkannte, vom Tode auserstanden.

Die tentsche Kirche hatte gleich ihre Stellung beffer be-Dhne sich von den Sophistereien ihrer eigenen Gegriffen. lehrten oder der protestanbischen Kirchen, die sich in ihrem Schoope unter gang andern Gestalten, als in ber Rirche Franks reichs gebildet, hatten, irreführen zu lassen, lief sie sogleich in den Hafen der Sieherheit ein, welchen ihr das Concil von Trient darbot. Sie mißbeutete eben so wenig die Leistungen der ehrwürdigen Bater der Gesellschaft Jesu. Sie theilte mit ihnen die Last der Arbeit und hatte die himmlische Befriedigung, in einem kurzen Zeitraume alle bie Uebel, welche auf ihr laste ten, größten Theils aus ihr entfernt zu fehen. In Tentsch land hatten die Jesuiten nur au den Protestanten ihre Feinde, in Frankreich aber an den Protestanten und au ihren vertappten und offenen Gegnern unter bem Klerus. demnach die Kirche Teutschlands bereits im Glanze der Gittenreinheit, der Würdigkeit und ber Wiffenschaft ihrer Diener bastand, bezahlte die Kirche Frankreichs noch schwer ihre Ber-Man braucht den interessanten Briefwechsel des heiligen Bincentius von Paulo nur flüchtig burchzugehen, um fich hiemon zu überzeugen. Man findet auf jeber Seite die sprechendsten Belege von dem unglaublichen Benfalle der französischen Geistlichkeit trop ihrer berühmten gallicanischen Linchenfreiheiten. Go schrieb ein frommer Bischof an Bincenting, im: Sahre, 1631 :: × Ich arbeite mit meinen Großvicaren maxmaditty ander. Berhofferung meines Alexus. Aber meine

wandten. Der Erzbischof von Air begünstigte die edlen Zwede dieser Priester und verschaffte ihnen den Eintritt in mehrere Didcesen.

Die Mitglieder dieser neuen Congregation nannten sich die Missionare des Klerus. Innocenz X. bestätigte sie im Jahre 1647 und gab ihnen den Namen der Missionare des heisligen Saframents.

Ohne viel Geräusch von sich zu machen stifteten diese Missonäre sehr viel Guted. Sie übernahmen die Leitung mehsterer Didcesanseminarien und stifteten andere zu Valence und zu Thiers in der kandschaft Auvergne. Sie gaben ihren 3dge lingen vorzäglich die Richtung, kunftig auf Missonen zu wirken, und sandten sie in jene Gegenden Frankreichs, wo der Protestantismus eingedrungen war. Lorenz Krus, ein Dane und bekehrter kutheraner, hat diese Gesellschaft, deren Mitglied er war, berühmt gemacht. Bei seiner Rücksehr in die Heimath führte er seine Familie, mehre seiner Anverswandten und viele der angeschensten Männer seines Baterslandes in den Schooß der katholischen Kirche zurück 281).

Johann Eubes, ehemaliger Priester des Oratoriums zn Paris, erlangte durch seinen Eiser für die Missionen und die Bildung des Klerus einen gleich großen Ruf. Auch er sammelte einen geschlossenen Kreis von würdigen Priestern um sich, um sie für seine Zwecke zu gewinnen.

Die fromme Herzogin von Aiguillon, Nichte des Cardisnats Richelieu, und mehrere andere Standespersonen unterstützen des Endes Entwürfe. Zu Caen legte er im Jahre 1644 die ersten Aufänge zu seiner Seminarienanstalt, die sich sogleich in der Normandie und in mehrern Dideesen Frantsreichs verbreitete. Nach ihrem Muster wurden die Semisnarien zu Coutances und Liseux in den Jahren 1651 und 1657 gegründet und deren Leitung den Priestern dieses wurs digen Vereins anvertraut.

<sup>261)</sup> Vie de Christophe d'Authier de Sisgau par Borely. Lyon 1703-12.

vom Dienke des Altars, für welchen sie so großen Agust zeigten, nur deshalb zurückgedrängt werden sollten, weilisse arm waren. Er entwarf demnach den edeln und großartigen Plan zur Errichtung von Seminarien, welche allein für Kinder armer Eltern bestimmt sein sollten. In ihnen wurden arme Kinder, welche gute Anlagen zum geistlichen Stande perriethen, aber nicht die nothigen Mittel besaßen, um in die großen Seminarien aufgenommen werden zu können, unentgeltlich auf Kosten der Anstalt erzogen und in allen theologischen Wissenschaften und Disciplinen, namentlich in der practischen Anstalte Ausgeschnungen des Priesterstandes Auspruche, Kar zu akademischen Würden ber kriefterstandes Auspruche, Kar zu akademischen Würden konnten sie nicht erhoben und befordert werden.

Shanciergues wurde in seinem Unternehmen von mehrene Bischofen und vorzüglich vom Cardinale von Noailles, Expedischofe von Paris, so wie von vielen Standespersonen auf das edelste und freigebigste unterstützt, Der Erzbischoft gab dieser Anstalt den Namen des Seminars zu den heiligen Petrus und Ludwig. Abbe von Marillac, Urentel des berühmten Großsegelbewahrers des Neichs und Vorsteher der Aniester des Kalvarienbergs, so wie Franz von Pingré von Feripp vissiers und seine fromme Gemahlin Katharina Peppin wurden die größten Wohlthäter dieses Instituts. Ersterer übenließ mehrere ansehnliche Domainialbesitzungen demselben und letztere bestritten aus eigenen Fonds die Erbauung des Semingriene gebäudes und der Lirche.

Die Zahl der hier aufgenommenen Priesterzöglinge mar gewöhnlich 120. Sie konnten aus allen Didcesen Frankreichst gebürtig sein.

Die in diesem Institute gebildeten Priester wurden zu den muhlamern und minder einträglichen firchlichen Aemtern, als zu Seelsorgerstellen in den Krankenhäusern, zu Vikarien auf kleinen Dorfern, zu Schullehrerstellen und überhaupt zu Pfründen, die wegen ihres geringen Einkommens weiter keine Bewerber fanden, befordert. Diese Anstalt verbreitete sich schnell durch welche in der Jelt des Auftretens der Congregation; unter ihre keitung gerathen waren, entzogen sich später ihren Heur-speursschaft und gingen in andere Hände über. Diese sonst son achstungswürdigen und talentwollen Priester sahen sich endlich nur auf die Lehrstühle der Akademien und der weltsichen Colstegien beschränkt 249).

Abrian Baurdoise (geboren zu Bron in der Discese von Chartred im Jahre 1585, gestorben den 19. Juli 1655 pu Paris) gebührt nicht minder der Ruhm, einer der ersten gewesen zu sein; welcher die Bildung bes Klerus, noch ehe Bucentins von Panto und Olier ihr großes Unternehmen zur Aussührung gebracht hatten, verbesserte und ihr eine neue Richtung gab. Der gelehrte und fromme Gobeau, Bischof von Bence und Zeitgenoffe von Bourdvise, legt ihm bie Chre bei, der erste gewesen zu sein, welcher den fühnen Plan zur Errichtung ber Geminarien für Frankreich entworfen und hierburch dem heiligen Vincentius von Paulo und Olier den Weg gebahns habe 250). Godean (gestorben im Jahre, 1672) ik zu unpartheiisch und zu geretht, auch dem historischen Shauplage dieser Zeit zu nahe, als daß wir seinem Zenge nise nicht Glauben beimessen follten. Erst in umseen Lagen hat Labarand, chemaliges Mitglied der Priester des Orator tiums, berücktigt durch seine jansenistischen Ansichten; dieses Berdienst dem würdigen Bourdoise streitig gemacht und es, gewiß mit Unrecht, dem erlanchten Stifter feines Ordens, dem ehrweirdigen Bernste, vindicirt 251).

Im Jahre 1612 stiftete Bourdoise, noch als Schüler. des Collegiums zu Rheims, ahne selbst die heilige Priesterweihe empfangen zu haben, eine kleine Gemeinschaft von secherMitstiedern, meistens Baccalaureen der Theologie. Sie sührten eine gemeinsame Lebensweise mit einander und besleißigten sich

<sup>249)</sup> Vie du Cardinal de Berulle; par M. Tabaraud. Paris 1817. 2:

<sup>251)</sup> Vie du Cardinal de Berulle. Re Aups 251 25 . 22 : 1114 ? ?

vorzigkich der Tugenden, welche den Peleskerstand zieren. Abe er Priester geworden war; hielt er häusige Conferenzen und salbungsvolle Borträge seinen Mitgliedern über die Pslichten des Priesterstandes, die ihm bald einen großen Auhm erwanden. Wehrere Zöglinge des Collegiums zu Rheims, unter diesen die Sohne vieler ausgezeichneter Standespersonen, selbst Geist liche und Doctoren der Theologie, besuchten seine Burträge. Diese Conferenzen waren von dem schwasten Erfolge gestom. Der Klerns der Stadt sing sogleich eine standesgenessene Lebensweise zu sühren an. Man trug num häusiger den schwarzen Talar und andere Auszeichnungen: des geistichen Standes.

Der Berein von Bourdoife; welchem man bereits den Namen der Klerikatur beilegte, ethielt im. Jahre: 1618 eine In diesem Jahre faßte : Bontboise: Sammt festere Eruftenz. seinen feche Mitgliedern in Baris ben feierlichen Entschluß, sich gänzlich der Erziehung der jungen Kleriker zu widmen. Wilhelm Compaing, Sohn eines .. Setresars:: des Konigs und Mitglied ber Gesellschaft, wies ihr Behafs beffen sein haus in ber Rahe ber Kirche bes hedigen Nicolas bis Charbonnet an. Froger, Pfarrer diefer Rieche, stellte fich nun an bie Spipe biefer Anstalt. Er und Compaing, ber im Jahre 1619 die Priestermeihe erhalten hatte, fuckten beim Erz bischofer von Paris um die Antorisation biesest neuen Inkituts nach, welche im Jahre 1632 erfolgte. Der Erzbischof gewann diese Anstalt so lieb, daß er sein Didcesauseminar in dieselbe verlegte und es ber Leitung biefer Priefter überließ.

Die antgesehensten Standespersonen unterstützten biese Institut durch ühre Getobeiträge. Unter ihnen peichneten sich besonders aus die Ministen de Pelletier, de la Honssam, und Destouches, die Prästenten Resmond, Herse und Gamsault, so wie die frommen und tugendhaften Frauen von Chauvelin, von Clermont und von Meramion. Die Bersammlung des Klerus setzte eine bedeutende Summe für den Unterhalt dieses Seminars aus. Der Prinz von Contidinterlies ihm lestwillig ein Rapital von 36000 Livtes.

Die Anstalt hatte einen, doppoelten Zweck; die Priester in den Tugenden ihres. Standes zu nahmen und junge, Zöglinge sür den Ariesterstand pprzechmeiten. Unter beiden Beziehungen erhielt: sie zeine gerechte Ausbreitung. In mehreren Hauptpfarreien von Maris: murde das gemeinschaftliche Leben der Ankalt von Bourdoise, die Klepikatur genannt, eingeführt. Sie verbreitete unt mit einer unglaublichen Schnelligkeit in den Sedentendsten Hauptschädten, von Frankreichzt. Bourdoise, unermudlich für snin West, ihatte sie selber in Beauvais, Arkandie Broug Chartres, Boinnilliers, Arkes, and in Lyon verbreitet: 1 Angers, Saint = Bounet, Bordsaux, Bendome, Maux, Senlis und anders Städte folgten bald nach. Mehure Bischafe wandton sich, an Bourdoise, und pholten sein Butschten bei Errichtung ihrer, Geminarien, ein. Unter feinem Witninken yourden; die Koeminarien zusCheapvais und Chartres Eine Menge anderer meurden durch feine Schiller errichtet. gestiftet 377). De gegen in die eine nicht feit eine ;;

An Bomedoise veibtssich Bincentins won Pauls (gehoren in Pop, in der Didcese von Asque, den 24. April 1576, ges korben der 27. September 1660, von Benedict VIII, am 13. August 1789: selig: und, von Clemens VII, am 16. Juni 1737 heilig gesprochen) aus

Ueber: das; Leben und Allersmisines Wannes, der der Wenschheit ewig beilig und undergegestich sein wird, und dessen Romen im Winder vom latiende Kinde herauf die zu denen, wolche auf dem Ahrone Kigen, sich besindet und von Alen mit gleicher Shesucht ausgesprochen wird; in über diesen Mann, weichen die denüchtigten Revolutionsmänner von 1793 mit dem schweichelhaften Titel des ersten ahristlichen philosophap, wäre übersäuser, dies aussüchrlicher sprechenzu wohlap, wäre übersäusig auserwählt und erkabren, trat mit jener hilligen Bestimmung auserwählt und erkabren, trat mit jener sindlichen Unsschwist und Erstaunen und Verwunderung noßen auf, die sie eben so in Erstaunen und Verwunderung

<sup>252)</sup> Vie d'Adrien Bourdoise, Paris 1714:14.

einer der ausgezeichnetsten Prälaten seiner Zeit, stiftete mit Hulfe Oliers sein Didcesanseminar <sup>273</sup>). Der große Le Tellier, Erzbischof von Rheims, vollendete die Stiftung seines erlauchten Vorgängers, des Cardinals von Lothringen, und fügte im Jahre 1680 zu dem bereits bestehenden kleinen Seminare noch ein großes Seminar hinzu <sup>274</sup>). Auch Mascarron, jener gefeierte Rival von Bourdaloue und Bossuet, Vischof von Agen seit 1679, vermehrte seinen Kuhm durch die Gründung eines Didcesanseminars <sup>275</sup>).

Der Eifer jener frommen Priester für die Bildung des Klerus blieb nicht allein auf Frankreich und auf die Verbreitung des Christenthums in heidnischen Ländern beschränkt. Das unglückliche Loos, welches die Kirche Englands und Irlands in den traurigen und stürmischen Zeiten Jacobs II. und Karls II. getroffen hatte, erregte die tiefste Theilnahme des großmüthigen französsischen Klerus. Die schreckliche Intoleranz der englischen Geistlichkeit hatte eine große Wenge armer katholischer Priester aus ihrem Vaterlande vertrieben. Imm größten Unglück für die Kirche dieser Länder wurden sämmtsliche Priesterseminare geschlossen und wohl auch hie nud ba frevelhafter Weise in Asche gelegt. Jene unglücklichen Schlachtsopfer des Religionshasses suchten nun ein Aspl in Frankreich und fasten hier die gastfreundlichste Aufnahme.

Dben sahen wir bereits, wie viel der heilige Stuhl für die Milderung der Leiden dieser unglücklichen Nation gethan und welche Sorgfalt er für die Erziehung würdiger Diener des Altars bei ihr getragen habe. Frankreich ahmte das vom heiligen Stuhle gegebene Beispiel nach.

Wilhelm Bailly, geboren aus einer ansehnlichen und sehr reichen Magistratsfamilie von Paris, interessirte sich besonders für die geistliche Erziehung junger Irländer daselbst. Bailly war frühzeitig in den geistlichen Stand getreten. Wie sehr

<sup>273)</sup> Picot l. c. T. I. p. 379-381.

<sup>274)</sup> Recueil des Actes etc. T. II. p. 633-638. 734-811.

<sup>275)</sup> Picot l. c. T. II. p. 90.

ihm auch seine hohen Tugenden und ausgebreiteten Kennts nisse Ansprüche zu hohen kirchlichen Aemtern gaben, so ließ er sich doch nicht zum Priester weihen und blieb aus zu großer Demuth durch sein ganzes Leben Subdiacon, dis zu seinem Tode, welcher in einem Alter von zweiundsiebzig Jahren (im Jahre 1691) erfolgte. Bailly trug die allgemeine Achtung seiner Zeitgenossen und die wärmsten Thränen des Dankes Seitens der irländischen Nation mit ins Grab.

Durch Bailly's Bemühungen erhielten die würdigen irlans dischen Priester Malachias Kelly und Patricius M' Guin das eingegangene Collegium der Lombarden zu Paris, um es zu einem Seminar für ihre Nation einzurichten. Bailly gab alle nothigen Auslagen hierfur her, und steuerte es mit einer ansehnkichen Rente aus. Er wurde der erste Superior dieser Ludwig XIV. ertheilte ihr im Jahre 1681 die offenen Briefe. Bailly unterhielt noch überdieß auf eigene Rosten drek kleine Abtheilungen von armen irländischen Studierenden im hotel St. Michel, welche aus Mangel an Raum in das Collegium der Lombarden nicht aufgenommen werden konnten. Bu Rheims unterhielt er gleichfaus zwei ähnliche Gemeinschafe ten armer Priesterzöglinge, welche ihre Studien in dem dort von Gregor XIII. bereits gestifteten englischen Collegium machten. Spater wurde durch seinen Betrieb ein zweites Seminar für die Irländer in Paris errichtet. Der Herzog von Richelien, der Marquis von Chandenier, so wie die Präsidenten von Mesmes und von Bailleul würdigten biese Anstalt ihres erlauchten Schupes. Durch die Großmuth und hristliche Freigebigkeit Baillys wurde endlich ein Seminar in Irland selbst, zu Kilkenny, errichtet. Sein Bruder, der wurs dige Erbe seines hohen Mildthätigkeitsinnes für die irländische Nation, Lehrer am Collegium der auswärtigen Missonen in Paris, unterstützte diese Anstalt auf ausländischem Boben, welche seinem und seines verewigten Bruders Namen so viel Ehre brachte<sup>276</sup>).

<sup>276)</sup> Picot l. c. T. II. p. 285 sq.

In diese Zeit fällt die Gründung des englischen Collegiums zum heiligen Gregorius zu Paris, welches im Jahre 1701 von Ludwig XIV. bestätigt wurde. Es verdankt seine Entstehung vorzüglich der Großmuth eines englischen Privatmanns, Ramens Thomas Carr (gestorben 1674), Rectors eines englischen Ronnenstiftes zu Paris, welcher Borsteher des Seminars wurde. Johann Betham (gestorben 1709), sein Rachfolger, ehemaliger Hofprediger Jacobs II. und Erzieher des Prinzen von Wallis, seste das Seminar in den Stand, welchen es dis zum Ausbruche der Revolution von 1789 behauptete<sup>217</sup>).

Der wohlthätige Einfluß, welchen die Seminarien gleich bei ihrer Entstehung auf die Kirche Frankreichs ausübten, und von dem bereits der fromme und tugendhafte Godeau, Bischof von Bence, im Jahre 1660 sagen konnte: «Bergleicht man den Zustand der Kirche Frankreichs seit fünfzig Jahren mit demjenigen, in welchem sie sich vorher befand; so wird man in ihren Dienern eben so viel Wissenschaft, Eiser und Frommigkeit antressen, als man ihnen früher Unwissenheit, Lauigsteit und Aergerniß vorwerfen konnte 278), hatte die Regierung von der Nothwendigkeit der Seminarienanstalt überzeugt. Wir haben bereits vieler Beweise von ihrem wohlthätigen Einschreiten und Mitwirken für die Seminarien crwähnt.

kudwig XIV. arbeitete mit rastlosem Eiser für die Beförderung der Seminarien. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn wir behaupten, daß unter allen katholischen Regenten der neuern Zeit es Ludwig war, welcher am schärssten die Wichtigkeit der Seminarien für Staat und Kirche aufzusassen und zu beurtheilen verstand. Kein Regent hat in dieser Beziehung sich so große, so dauernde und so unsterbliche Verdienste erworben, als er. Wir dürsen nur mit flüchtigem Auge die vielen offenen Briese durchgehen, welche Ludwig in Angelegenheiten der Seminarien erlassen hat, um zu sehen, von welchen

<sup>277)</sup> The church History of England from M. Dodd. Bruxelles 1742. T. III. p. 485.

<sup>278)</sup> Traité des Séminaires. p. 96 sq.

reinen und wahrhaft christlichen Gesinnungen er hiebei geleitet wurde. Hat je ein Regent gerechte Ansprüche, wegen seiner Leistungen für die kirchlichen Unterrichtsanstalten mit Karl dem Großen verglichen zu werden, so ist es Ludwig. Wie Karl, fordert auch er die Bischofe zur Errichtung von Bildungs-anstalten für die Kirche auf und gibt ihnen dieselben Mittel in die Hand. Wie Karl, setzt auch er die Errichtung, Organisstrung und Verwaltung dieser unter dem Staatsschutze gesgründeten Anstalten unter die alleinige Obhut und Gewalt der Bischofe. Lettere werden besonders angehalten, die größte Sorgsalt auf die Wahl der Lehrer zu verwenden.

Die offenen Briefe, welche Ludwig XIV. für die Errichstung und Aussteuer der Seminarien zu Aire<sup>279</sup>), St. Malo<sup>280</sup>), Saintes<sup>281</sup>), Chalons a. d. Marne<sup>282</sup>), Laon<sup>283</sup>), Lücon<sup>284</sup>) und La Rochelle<sup>285</sup>), in den Jahren 1645, 1646, 1650, 1661, 1663 und 1664 erließ, sind ein sprechendes Denkmal seiner hohen und wahrhaft christlichen Regierungsweisheit. Wir lönnen und nicht enthalten, einige Auszüge aus den offenen Briefen für die Seminarien von Chalons<sup>286</sup>) und La Ros

<sup>279)</sup> Recueil des Actes etc. concernant les affaires du Clergé de France. T. II. p. 654 sq.

<sup>280)</sup> Recueil l. c. p. 648 sq.

<sup>281)</sup> Recueil l. c. p.,651 sq.

<sup>282)</sup> Recueil l. c. p. 656 sq.

<sup>283)</sup> Recueil L. c. p. 666 sq.

<sup>284)</sup> Recueil l. c. p. 668 sq.

<sup>285)</sup> Becueil l. c. p. 674 sq.

<sup>286)</sup> Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous presens et à venir salut. Le nom de tres-Chrêtien et de fils aîné de l'Eglise, dont nous sommes honorez, nous fait assez connoître, que nous devons avoir un soin tout particulier de proteger les interêts, et de cooperer à l'exaltation d'icelle, suivant l'exemple des Rois nos predecesseurs, qui ont toûjours eu grand zele pour maintenir la discipline ecclesiastique, et d'en procurer la reformation lors qu'elle étoit déchûe, faisant assembler à cet effet des Conciles, qu'ils protegeoient de leur autorité, et prêtoient leurs forces au besoin, pour reprimer les

chelle 287) beizusepen. Wir ersehen aus ihnen, daß Ludwig in den Seminarien nicht allein Pflanzschulen für den Klerus,

desordres et établir ce qui été, ordonné par iccux; de sorte qu'en aucun lieu de la chrêtienté l'Eglise n'a jamais été plus florisante en ses Evéques et en tout son Clergé qu'elle l'a été dans nôtre roiaume. Mais comme entre toutes les ordonnances, qui ont été faites pour ce dessein, il n'y en a point de plus utiles, que celles par lesquelles il est enjoint aux Evêques, d'ètablir des seminaires pour les clercs, afin d'y élever et instruire ecclesiastiquement ceux, que Dieu appelle aux fonctions du Clergé; aussi nous ne trouvons point de plus asseuré moïen de reconnoître des esprits propres au service de l'Eglise, de leur donner l'estime, qu'ils doivent avoir de leur condition, et de les entretenir dans l'innocence, qu'ils pourroient facilement perdre dans le siecle, étant notoire, que l'heresie, qui a causé tant de nos sujets, n'a été causée que par l'ignorance et mauvais exemple des ecclesiastiques, au temps qu'elle a commencé, et que ces desordres procedoient principalement de l'inobservance des decrets des Conciles et des ordonnances des Rois nos devanciers, au fait de l'établissement des dits seminaires etc. Recueil 1. c. p. 656.

287) Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous presens et à venir salut. Les benedictions toutes particulieres qu'il a plû à Dieu verser sur nous et sur nôtre Etat depuis nôtre avenement à la courrone, nous obligeant d'en rende: graces a sa divine bonté, et de temoigner par tous les moïens possibles, que c'est à elle seule que nous nous reconnoissons redevables de tous les avantages, que nous avons remporté sur nos ennemis et qui ont été ensin courronnez par une paix glorieuse à nous et à nôtre Etat: nous ne croïons pas pouvoir mieux faire voir les ressentimens, que nous avons de tant de graces reçûes du ciel, qu'en procurant autant qu'il est en nous l'exaltation et augmentations de la religion catholique et de la rétablir dans tous les lieux de nôtre roïaume, où elle a souffert quelque relâchement par les malheurs de la rébellion de l'heresie: et comme il n'y a point de moïen plus propre à cet effet, que de pourvoir à ce, que ceux que Dieu a appellez au ministere de son Eglise, soient rendus capables des fonctions nécessaires à un emploi si saint et si relevé, et

sondern anch jene heilsamen und burchgreifenden Anstalten erblickt, durch welche die Reformation in Frankreich am wirksamsten befämpft werden konne. Indem die Reformation namlich aus der moralischen Versunkenheit und Unwissenheit der Priester größtentheils hervorgegangen war, konnte sie auch nur burch den apostolischen Eifer, burch den Abel der Tugenden und ber Sittlichkeit, so wie durch die Wurdigkeit der Wiffenschaft der Priester bekampft werden. Und wo ließen sich jene Zierden des Priesterthums wohl besser erwerben, als in den Seminarien? Darum beförderte Ludwig vor Allem die Seminarienanstalt in jenen Provinzen seines Konigreichs, welche von ber Reformation angesteckt waren. Seine Soffnungen wurden nicht getäuscht. Den Seminarien allein, und ben in ihnen gebildeten Dienern des herrn, verdankt Frankreich das schnelle und unglaubliche Verschwinden des Calvis nismus aus seinem Schoofe, und feine Rirche hat sich auf eine fo edle Weise von ber großen Schuld, welche sie burch die Reformation auf sich geladen, losgemacht, als die Rirche Frantreichs.

**Endwigs** våterliche Fürsorge für die bereits errichteten Seminarien zu Aix<sup>288</sup>), Chartres<sup>289</sup>) und Rennes<sup>290</sup>) in den ihnen ertheilten offenen Briefen von den Jahren 1666, 1693 und 1699 machen seinem christlichen Sinne große Ehre.

estimé ne pouvoir rien faire de plus a propos, que de tenir la main à l'execution des ordonnances, que les rois nos predecesseurs ont fait sur ce sujet, en procurant l'établissement des seminaires, qu'ils ont ordonné être faits en chaque diocese de nôtre roïaume, pour donner moïen aux jeunes ecclesiastiques de se former dans l'administration des sacremens, dans le service de l'Église, et les rendre capables, d'enseigner les peuples en ce qui regarde le culte de Dieu, la pureté de la foi et la sainteté de la morale chrêtienne etc. Recueil l. c. p. 674 sq.

<sup>288)</sup> Recueil l. c. p. 811 sq.

<sup>289)</sup> Recueil l. c. p. 860 sq.

<sup>290)</sup> Recueil I. c. p. 870-898.

Dieser königliche Schut mußte natürlich ben größten Wettseiser unter ben Bischösen für die Seminarien erregen und ihm verdankt Frankreich zumeist die Eristenz seiner Seminarien. Denn als Ludwig im Jahre 1699291) seine berühmte Ordonsnanz in Betress derselben erließ, und von neuem den Bischösen die Beförderung dieser theologischen Bildungsanstalten ans herz legte, gab es nur sehr wenige Didcesen, auf welche diese Ordonnanz noch hätte angewendet werden können 292). Ludwig wünschte zugleich, daß die Seminarien als geistliche Sammslungshäuser (maisons de retraite spirituelle) für den bereits in Function sich besindenden Klerus dienen möchten. Diese heilsame und zwecknäßige Bestimmung hatten ihnen auch bereits viele Bischöse schon gegeben und, wie wir aus dem schonen Hirtenbriese des frommen Bischoss von Listeur vom Jahre 1695 ersehen, zum Gesetze gemacht 293).

Zwei Anstalten sind es aber vorzüglich, welche Endwigs heiligem Eifer ein unvergängliches und ewiges Denkmal gesett haben und von denen die eine vollendet wurde, die andere aber der Bollendung eines zweiten Ludwigs des Großen hinterlassen bleibt. Ich meine hier das Seminar der auswärtigen Missionen und das Seminar zum heiligen Franz von Sales.

<sup>291)</sup> Wir konnten uns nicht enthalten, dieses schöne Document unten beizusetzen. Anhang Nro. IX. Wgl. Recueil 1. c. p. 606 sq.

<sup>292)</sup> Horen wir was Picot, ein auf dem Gebiete der Geschichte der Kirche seiner Nation sehr bewanderter und ausgezeichneter Schristzssteller bei Gelegenheit dieser Ordonnauz bemerkt: Ainsi, quand Louis XIV. donna sa déclaration sur ce sujet, il restoit dien peu de diocèses, auxquels elle sût applicable, et le prince parut plutôt consirmer ce qu'avoient sait les évêques, qu'exciter leur zèle sur un point, qui tenoit tellement à leur ministère, et qui étoit si important pour la religion, qu'aujourd'hui même nous avons peine à concevoir, qu'on ait été si long-temps sans recourir à ce moyen pour perpétuer le sacerdoce, et pour maintenir l'esprit du ministère ecclesiastique. Picot l. c. T. II. p. 105.

<sup>293)</sup> Bessin Concilia Rothomagens. T. II. p. 454 sq.

Das Seminar der answärtigen Missionen wurde durch die Berwendung des neuen Bischofs von Babylon, Pater Bernard von Saintes Therese, vom Orden der undesschuhten Karmeliten, und durch die großmüthigen Spendungen der frommen Wittwe Frau von Ricouart, welche bereits 66,000 livres zur Gründung des Bisthums von Babylon gegeben hatte, errichtet und von Ludwig im Jahre 1663 294) bestätigt. Er fügte zu den zum Besten des Seminars übermachten Berslassenschaften der Bischose von Beryt und Heliopolis noch 15,000 Livres Renten hinzu.

Dieses Seminar ist durch den heiligen Eifer seiner Misssonäre zu berühmt geworden, als daß wir etwas weiteres hierider zu sagen nothig hätten. Es hat die Stürme der Revolution überlebt, und obschon seine Güter und Besitzungen von
ihr verschlungen worden sind, so ist es gleichwohl mit neuem Glanze aus seiner Asche emporgestiegen und setzt in unsern Tagen sein heiliges Werk fort. Noch vor Kurzem gingen aus
ihm Missionäre nach China und in die angrenzenden Gegenden
ab, um das Wort des Herrn in jene fernen Lande zu tragen 298).

Auch die Kirche sollte ihr Hotel der Invaliden haben! — Es war nichts natürlicher, als daß die edeln Streiter, welche mit heiligem Eiser und mit Ausopferung ihrer Lebensträfte sür den Ruhm des Hauses Israel gestritten, eine Zusluchtspätte im hohen Alter fänden, wo sie den Rest ihrer Tage in ruhiger Beschäftigung mit Gott ohne Sorgen zubringen und den Ruf des Herrn zur Ewigfeit in heiliger Ergebenheit erwarten könnten. Das Hotel der Invaliden, zu dem Ludwig XIV. im Jahre 1671 den 30. November den ersten Stein legte, zeugt besser als alles von dem großartigen Nationalsinne der französischen Kirche. Im Schoose der Bersammlung ihres Klerus wurde zuerst die Einrichtung jenes großen Institutes, welches die Bewunderung von ganz Europa erhielt, besprochen

<sup>294)</sup> Recueil l. c. p. 723-734. Histoire de l'établissement du christianisme dans les Indes. Paris 1746. 2 voll. 12.

<sup>295)</sup> Picot l. c. T. II. p. 62-65.

und zur Ausführung gebracht. Ludwig legte ben Grundstein dieses Gebäudes aus den vom Rlerus erhaltenen Summen und führte den majestätischen Dom desselben aus dem Golde auf, welches der Klerus auf seinen Versammlungen so freigebig zu diesem Zwecke spendete. Die Religion hat demnach Anspruche, in diesem Rationaltempel ihren heiligen Zepter zu führen; wie sehr man ihr auch diese Herrschaft namentlich in unsern Tagen streitig machen zu wollen scheint. Wenigstens durfte sie auch für sich ein Hotel der Juvaliden vom Staate fordern. Die große und troftende Ueberzeugung, welche den Arm des Kriegers im Treffen stählt und ihm den Muth gibt, Alles seiner Bestimmung für's Vaterland zu opfern, da ihn im Ungluck eine Zufluchtsstätte erwartet, wo er fern vom Getummel der Schlachten und doch in schöner Erinnerung gemuthlich und unter der allgemeinen Anerkennung seiner Berdienste den Rest seiner Tage verleben kann, ohne sich und dem Rächsten zur Last zu fallen; - eine Ueberzeugung, welche die Quelle so vieler Helbenthaten geworden ist! — warum sollte sie ben Kampfern für das himmlische Baterland versagt sein? Das Hotel für die Invaliden der Kirche wurde die Quelle gleicher heldenmuthiger Aufopferung für das himmlische Vaterland werden.

Ludwig erkannte in der That, daß ein ähnliches kirchliches Institut Frankreich noch sehle, und entwarf auf die Vorstellungen des Cardinals und Erzbischofs von Paris, Anton von Roailles, den schönen Plan, ein Seminar für die im Dienste des Herrn ergrauten oder untauglich gewordenen Priester unter dem Ramen des heiligen Franz von Sales zu errichten. In ihm sollten nicht nur die Priester der Didcese von Paris, sondern aller Didcesen des Königreichs aufgenommen und unentgeltlich erhalten werden. Die offenen Briese sür dieses Institut wurden im Januar 1700 ertheilt 296).

<sup>296)</sup> Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous presens et à venir salut. Les benedictions toutes particulieres qu'il a plû à Dieu de verser sur nous, nous obligent

Der Klerns und die Nation zeigten die größte Theilnahme für dieses großartige Institut. Beide spendeten in den

d'en rendre des graces continuelles à sa divine bonté, et d'appliquer tous nos soins à faire fleurir dans nôtre roiaume la veritable religion, et en bannir l'erreur. Pour satisfaire à un si juste devoir, nous avons estimé, qu'il n'y avoit rien, qui pût y contribuer davantage, que de tenir la main à l'execution des saints decrets sur l'établissement des seminaires; et pour remplir entierement l'intention du Concile de Trente, nous ne nous sommes pas contentez d'en établir pour preparer aux saints ordres ceux, qui sont en âge de les recevoir, nous avons ordonné par nôtre declaration du 15. Decembre 1698. qu'il y en auroit aussi où l'on recevroit ceux, qu'il plairoit à Dieu d'appeller au service de ses autels dès leur plus tendre jeunesse, en sorte que ses saintes retraites leur servissent en même-tems d'azile pour conserver leur innocence, et d'école spirituelle pour y être nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine, et formez dans les principes d'une solide pieté. Mais nôtre tres - cher et bien amè cousin, Louis Antoine de Noailles, Archevêque de Paris, Duc de saint Cloud, Pair de France, Commandeur de nos ordres, nous aïant representé, que ce n'est pas assez d'elever des clercs et de former des pasteurs, qu'il faut aussi pourvoir à leurs besoins, sur tout lorsque la vieillesse ou des maladies incurables les mettent dans l'impuissance de continuer leurs fonctions. Qu'entre toutes les oevres de pieté, qui sont dans nôtre bonne ville de Paris, et ausquelles nous donnons nôtre pretection, il manquoit une maison, qui fût établie à l'effet d'y recevoir gratuitement les ecclesisstiques et les prêtres, qui auroient servi l'Eglise avec édification dans le diocese, et à qui leur grand àge ou leurs infirmitez ne permettoient plus de continuer leurs services; qu'il étoit et de charité et de justice de procurer une retraite et une subsistance raisonnable à des personnes honorées du sacerdoce, qui après avoir travaillé long-tems avec desinteressement dans des emplois, qui ne leur avoient fourni que le necessaire pour vivre, après avoir emploié leur santé et leur vie au service des ames et au culte de Dieu, se trouvoient par leur vieillesse ou par leurs infermitez reduits à de grands besoins, et à une pauvreté honteuse à la Religion, au caractere sacerdotal, et aux höchsten wie in den niedrigsten Reihen mit seltener Freigebigsteit ihre Opfer. Ludwig bestätigte dasselbe durch offene Briefe von den Jahren 1702, 1703 und 1704, welche das Parlament von Paris sofort eintrug 297). Trop dieses allseits bezeugten Schutzes unterblieb die Ausführung dieses Unternehmens.

Ohne viel über den Ruten und die Wichtigkeit einer so großartigen Anstalt, deren einstige Verwirklichung von so großen und herrlichen Folgen für die Kirche und den Staat sein

Chrètiens, qui en avoient reçûs les secours dans l'administration des choses saintes; qu'il y avoit même des prêtres faute de retraite, obligez de demeurer dans des lieux peu scants à leur caractere, ou de prendre place dans les hôpitaux: qu'il avoit trouvé plusieurs paroisses mal déservies, des peuples sans instruction et l'administration des Sacremens negligée, à cause de la foiblesse, suite inevitable de l'âge des curez; à quoi il ne voieit pas qu'on pût remedier, qu'en procurant une retraite commode à ces vieillards; qu'un tel établissement étoit un moïen puissant pour encourager les ecclesiastiques à travailler avec plus de desinteressement, quand ils se veroient assurez d'un lieu, où ils seroient reçûs et assistez dans leur vieillesse, d'une maniere convenable à leur caractere, sous la conduite de quelques ecclesiastiques de vertu qu'il en chargeroit. Que dans ces vûes, animé de zele pour son Eglise, et touché de compassion pour les ministres qui l'aidoient à la conduite, il avoit cra faire une chose utile à son diocese, en imitant le soin, que nous avons eu d'établir l'hôtel des Invalides pour les officiers et soldats estropiez dans nos armées, de commencer cette bonne oevre en choisissant une maison, à laquelle il avoit donné le nom de seminaire de saint François de Sales, pour y retirer quelques-uns de ces vieux ecclesiastiques, sous le gouvernement d'un prêtre, à qui il en avoit donné le soin. Qu'il s'en trouvoit déjà quelques-uns, qui benissoient Dieu des secours spirituels et temporels qu'ils y recevoient: que beaucoup d'autres attendoient une forme d'établissement plus stable, pour s'y venir retirer, et que plusieurs personnes charitables, touchées de l'utilité d'un oeuvre si edifiant, vouloient y contribuer de leurs biens, s'il nous plaisoit de l'autoriser et confirmer par nos lettres patentes . . . Recueil l. c. p. 682 sq.

297) Recueil l. c. p. 287-722.

£"

wurde, zu sprechen, genüge es, einige Stellen aus der Stisstungsurfunde des Seminars zum heiligen Franz von Sales hervorgehoben und sie dem ernsten Nachdenken der Mitwelt vorgelegt zu haben.

Woge ein Hotel für die Invaliden der Kirche in wetteisernster Größe und Herrlichkeit mit dem Hotel der Invaliden des States aus dem Schoose Frankreichs, und zwar in Paristemporsteigen. Der Staat kann hierbei eine heilige Pflicht der Dankbarkeit gegen die Kirche abtragen. Sie, die Kirche, wird trop ihrer Armuth das Ihrige alsdann schon thun, und Europa wird in Parist ein Denkmal des französischen Großesinnes mehr zu bewundern haben. In allen Reichen werden sich ähnliche Institute im heiligen Wetteiser erheben, wobei Frankreich sich immer der stolzen Ueberzengung wird erstreuen können, das erste und unerreicht geblieben zu sein. Keine Kirche ist an Verdensten jeder Art der Rächstenliebe so reich, wie die französische.

Das achtzehnte Jahrhundert eröffnete sich mit einer Reiheider größten und würdigsten Papste, die sich eben so sehr durch ihren großen Feuereisor für das Wohl der Kirche, als dusch ihre Heiligkeit und Gelehrtheit auszeichneten. Auch sie erstannten in den Seminarien die größte Heilsanstalt für Staat und Kirche, und wetteiserten, sie nach Wöglichkeit zu fördern. Sie sprechen in ihren Privatbriesen und öffentlichen Acken mit einer so frischen Erinnerung von denselben, daß man glauben möchte, diese Anstalten verdankten ihnen erst ihr Dassein; da sie doch bereits unter dem Zeitenwechsel von fast zweien Jahrhunderten so schöne Früchte getragen hatten.

Slemens XI. handelte mit der Thätigkeit des großen Gresgord XIII. für die Beförderung der Seminarienanstalt. Wie Gregor, so wandte auch er hierbei vorzüglich sein Augenmerk auf Teutschland. Mit rührenden Worten schilderte er in seinem Sendschreiben an den Bischof von Münster im Jahre 1712 den Verfall der Sitten und der Disciplin des teutschen Klerus und sindet die Ursache davon nur in der Vernachläßigung der Trienter Kirchendecrete. Er fordert demnach die Bischöse

von Reuem and Herz zu legen, Bilbungsanstalten für den Klerus zu errichten und einige der tüchtigsten Jünglinge ihrer Didcesen in das teutsche Collegium nach Rom zur Ausbildung für den geistlichen Stand zu schicken 298). Schreiben ähnlichen Inhalts wurden an die Bischofe von Leitmerit, Strasburg, Speier, Freisingen, Eichstädt, Passau, Chiemsee, Sedan, Reustadt, Basel, Constanz und Briren, so wie an die Erzebischofe von Mainz, Salzburg und Prag erlassen 298).

Noch ermangelte eines der größten Erzstifte Teutschlands seines Seminars. Die Colner Geistlichkeit wurde gewöhnlich im Seminar von Tonrnay unter der Leitung der Jesuiten erzogen 300). Der Erzbischof von Coln, dieses Uebelstandes überzbrüßig, faßte nun endlich den Entschluß, ein dem Tournayer Seminar ähnliches, nur aber größeres Didcesanseminar in Ebln und den übrigen bischöslichen Kirchen seines Erzstiftes zu errichten. Innocenz war über diesen Entschluß des Erzsbischofs überaus erfreut und forderte ihn in den frommsten und wärmsten Ausdrücken wahrhaft apostolischer Liebe auf, in der Ausführung dieses heiligen Unternehmens zu beharren 301).

<sup>298)</sup> Clementis XI. P. M. Epistolae et Brevia selectiora. T. II. p. 172-174. Romae 1724. fol.

<sup>299)</sup> Clementis Epistolae l. c. p. 734 sq.

<sup>300)</sup> Clementis Epistolae. T. I. p. 225.

onnium ecclesiarum solicitudini magnum plane solatium comparatum est ex litteris fraternitatis tuae die 28. Julii nuper elapsi ad Nos datis, ex quibus consilium audivimus a te susceptum de ineunda ratione, qua seminarium clericorum in unaquaque vigilantiae tuae commissa ecclesia quamprimum institui possit. Satis enim superque intelligimus, ubi pium hoc et sanctum opus perficiatur, quemadmodum de perspecta pietate, zeloque tuo Nobis pollicemur, in maximam ovium fidei tuae creditarum utilitatem cessurum esse, ac ingenti potissimum adjumento fore ad restituendam ecclesiasticam disciplinam, quam pluribus in locis concidisse tecum summopere dolemus. Quocirca idem consilium tuum effusis in Domino laudibus commendamus, ac ut illud omni studie et ope promo-

Eben so schön ist sein Schreiben an die Raiserin Eleonora Theresia, in welchem er ihr får die Errichtung des Linzer Sesminars und für eine mit demselben verbundene Missionsstiftung für die nördlichen Provinzen des östreichischen Kaiserthums dankt 302). Der Erhebung zum bischöslichen Size von Münster und Paderborn des noch jungen und des kanonischen Alters ermangelnden Sohnes des frommen Herzogs Maximilian von Baiern fügte Innocenz die Bedingung hinzu, daß der Bater, der Herzog, den Sohn verpslichte, die Seminarien zu Mänster und Paderborn zu verbessern und zu erweitern 303).

Die Schreiben an den Bischof von Toul<sup>304</sup>), so wie ant die Erzbischöfe von Cambray<sup>305</sup>), Mainz<sup>306</sup>) und Salzburg<sup>307</sup>), sind gleich schöne Belege von Innocenzens Fürsorge für die Sesminarien. Seine Sendschreiben an die Bischöfe von Regense burg<sup>308</sup>) und Eichstädt in Betreff der von ihnen errichteten Seminarien für arme Jünglinge der schottischen Nation, welche sich dem geistlichen Stande widmen wollten, um nach vollens deten Studien zu Missionen in ihr Naterland zurückzukehren, sind in der ergreisendsten Sprache abgesaßt 309).

veas, iis praesertim adhibitis mediis, quae saluberrimo Tridentini concilii Decreto praescripta sunt, fraternitatem tuam vehementer hortamur. Clementis Epistolae. T. II. p. 440. Cf. Ejusdem Epist. T. I. p. 225 sq.

<sup>302)</sup> Clement, Epist. T. II. p. 122.

<sup>303)</sup> Clement. Epist. T. II. p. 707-709.

<sup>804)</sup> Clement. Epist. T. II. p. 40. 234.

<sup>805)</sup> Clement. Epist. T. I. p. 375.

<sup>306)</sup> Clement. Epist. T. I. p. 376.

<sup>307)</sup> Clement. Epist. T. I. p. 376.

<sup>508)</sup> Clement. Epist. T. I. p. 667.

ista civitate seminarium pro cadem natione condere, opportunisque reditibus instruere nunc maxime meditatar, in quo duodecim nobilee alantur juvenes, ac ecclesiasticis disciplinis sedulo instituantur, ut congruo tempore Scotiam repetentes illic sacris missionibus vacent orthodoxacque Religionis cultum tueri et propagare diligenter curent. Quae omnia cum Nessex litte-

Im Anfange dieses Jahrhunderts stiftete ber Erzbischof von Spalatro in Dalmatien sein Dibcesanseminar. Es wurde auf bas Reichste ausgestattet und mit einer ber schönsten Bie bliotheten versehen. Die vornehmsten Burger ber Stadt und der Provinz waren von den großen Wohlthaten, welche ihnen ans einer ahnlichen Seilsanstalt zustromen murben, überzeugt, da sie die seelsorgliche Würdigkeit frommer, sittlicher und gelehrter Priester aus in Rom gebildeten und in ihre Proving getommenen Missionaren hatten fennen und achten lernen, und wetteiferten mit dem Erzbischofe und dem Klerus, diese Austalt zu unterstüßen, indem sie mit der edelsten Aufopferung alle nur immer hierzu erforderlichen Geldbedurfniffe bestritten. Dan entwarf ein Document über die Stiftung und Aussteuer ber Anstalt, und sandte daffelbe zur Bestätigung nach Rom an die Comgregatio Cardinalium concilii tridentini interpretum cin-Clemens XI. bestätigte bas Institut, so wie die Jesuiten in ber Leitung desselben, wie der Erzbischof es gewünscht hatte 310).

Im Jahre 1710 wurde von Clemens die auf der Synode von Segni beschlossene Stiftung eines Didcesanseminars ebene falls bestätigt 311).

ris..... non sine ingenti paterni cordis nostri solatio cognoverimus, praetermittendum Nobis non esse duximus, quin has nostras apostolicas litteras ad te daremus, quae singularis laetitiae, qua affecti sumus, auctaeque majorem in modum benevolentiae erga te nostrae testes esse possent. Perge itaque, venerabilis frater, ejusmodi exemplis praeclaram, sacroque Antistiti maxime dignam virtutem tuam prodere et explicare, ac de re catholica animarumque salute cumulatius in dies bene mereri: dum Nos a bonorum omnium authore Domino, cujus gloriam tam enixo pioque studio promoves, congruam tibi retributionem tum in hoc tum in futuro saeculo ex animo apprecantes, apostolicam benedictionem Fraternitati Tuae peramanter impertimur. Clementis Epistolae. T. II. p. 393.

<sup>310)</sup> Illyricum Sacrum. T. III. p. 519-530. Ed. Dan. Farlato. Venetiis 1765. fol. Kosma's Nachfolger fügte im J. 1748 noch ein zweites Seminar zu Almissa hinzu. Farlati l. c. p. 562-564.

<sup>311)</sup> Acta Synodi Signianae. T. 16. Romae 1713. 4. p. 79.

Benedict XIII. wandelte gang in den Fußtapfen Clemens Wenige Tage nach seiner Erhebung auf ben papstlichen Stuhl im Jahre 1724 kundete er er ein romisches Concil an, in welchem er den obwaltenden Uebelständen der Kirche abzuhelfen und die durch die Sapungen des Concils von Trient ihr gegebene Würde wiederherzustellen versprach. Das Concil wurde am. 15. April des folgenden Jahres augefangen und dauerte in seinen Sipungen, am 15. 22. 29. April und am 6. 13. 22. Mai, bis zum 29. Mai, ber Schlußsigung, fort. Hier sprach sich nun Benedict mit aller Entschiedenheit, wie es frühere Papste gethan, für die Seminarienanstalt aus, und befahl ben Bischöfen, die Seminarien bort, wo sie bereits errichtet, im Stande zu erhalten, und sie auf alle mögliche Weise zu erweitern und zu verbessern, so wie da, wo sie noch nicht errichtet seien, solche in Folge des Trienter Seminarienbecrets ohne Bergug zu grunden 312). Ruchsichtlich ber Leitung und Berwaltung der Seminarien verwies der Papst die Bis schöfe auf seine so eben am 22. Mai desselben Jahres in ber

<sup>312)</sup> Cum satis compertum unicuique sit, quam utilis ac proficua ad pueros in ecclesiasticis disciplinis instituendos, et ad pietatem religionemque informandos, Seminariorum erectio extiterit; ut tam pium propterea et sanctum institutum conservetur ommino, atque in dies magis magisque augeatur, Episcopi, in quorum Dioecesibus eadem Seminaria erecta jam fuerint, quae ad bonum illorum regimen sacrosancta Tridentina Synodus censuit praescribenda, et a locorum Ordinariis executioni demandanda, ea ipsi observent, et nullatenus negligant adimplere. Ubi vero ea nondum constructa et fundata fuisse cognoverint, hujuscemodi ne diutius opere, non minus laudabili, quam necessario, in suis Dioecesibus Dei Ecclesia privetur, omni ope illa quantocius, eadem ut sancta Tridentina Synodus praecipit, erigenda procurent; et pro Seminariis iisdem, sive erectis, sive erigendis, illa ipsi prorsus exequantur, quae Nos Episcopis singulis et corumdem Seminariorum deputatis in nostra, quam nuper edidimus constitutione, sequenti appendici adjungenda, plenius praecipimus observari, Concil. Roman. Tit. 30. Cap. I. p. 105 sq. Romae 1725. 4.

sechsten Sipung bes Concils zu diesem Zwecke erlassene Constitutio: Creditae Nobis, hin 323).

S13) Creditae Nobis coelitus dispensationis officium salubriter exequi, adjuvante Domino, satagentes, ad ea mentem curasque Nostras libenter convertimus, per quae sedulae clericorum institutioni opportune prospicitur. Ubi enim illi a teneris annis cen plantae novellae benigniori cultura educentor, hoc est, ad pietatem, morum candorem, litterarumque scientiam in seminariis accurate informentur, cum postea ad laboriosa ecclesiastica ministeria in vineam dominicam transplantantur, Ecclesiarum regimini populorumque saluti maxime fructuosos ac utiles esse, diuturna plurimorum annorum experientia satis compertum habemus.

Cum autem, sicut accepimus, Seminaria plerisque in locis ideo erecta minime reperiantur, vel quia Episcopi taxam conficere detrectant, ne illam a semetipsis inchoare cogantur, vel quia beneficia simplicia, quorum dispositio ad cos libere spectat, occurrente illorum vacatione suis familiaribus, aliisve personis sibi gratis et bene visis conferre volunt; hinc est, quod Nos, omnem scopulum ac obicem impeditivum bonî spiritualis, ab ejusmodi Seminariorum erectione provenientis, e medio prorsus tollere ac removere intendentes, motu, scientia, ac potestatis plenitudine paribus, Congregationem, Seminariorum nuncupandam, in qua Venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales, Congregationi super negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium, nec non Congregationi Interpretum Concilii Tridentini praesecti, utriusque Congregationis Secretarii, Datarius, seu Prodatarius ac Subdatarius, nunc et pro tempore existentes esse debeant, tenore praesentium perpetuo erigimus ac instituimus, ejusdemque Congregationis Secretarium illum ipsum, qui Congregationis Concilii praedicti Secretarius pro tempore fuerit, constituimus ac deputamus, praedictaeque Congregationi ac illius Secretario omnium et singulorum Seminariorum in locis, ubi adhuc erecta non sunt, exgendorum, et ubi erecta quidem sunt, sed sufficientes non habent redditus, iis pro modo indigentiae, ut praefertur, augendorum omnimodum curam committimus ac demandamus; nec non ejusdem Congregationis deputatis praedictis semel singulie

Diese Constitution ist eines der schönsten Denkmäler von Benedicts väterlicher Sorge für die Bildung des Klerus und

mensibus et quoties opus fuerit, se congregandi, dictorum Seminariorum erectionem promovendi, jam erectorum statum et proventus recognoscendi, eorum necessitatibus opportune consulendi, taxas approbandi, reformandi et augendi, numerum alumnorum in singulis Seminariis taxandi et praefigendi, eumque pro modo reddituum augendi et minuendi, statuta pro recto selicique eorundem Seminariorum regimine et administratione condendi, eaque mutandi, variandi, corrigendi, ac toties. quoties illis expedire videbitur, de novo faciendi, emergentes controversias summarie, solaque facti veritate inspecta, cognoscendi et definiendi, visitatores etiam, qui ejusmodi Seminaria diligenter perlustrent, et an recte, atque fideliter administrentur, ac in iis potissimum regulae, a Tridentino Concilio praescriptae, sedulo adimpleantur, inspiciant et recognoscant, ubi. quando et quoties opus esse judicaverint, facto tamen prius verbo cum Romano Pontifice pro tempore existenti, delegandi, ac deputandi, aliaque in praemissis necessaria et opportuna pro data ipsis a Domino prudentia, decernendi, gcrendi et exequendi, plenariam atque omnimodam facultatem, potestatem, authoritatem tribuimus, concedimus ac impertimur.

Universis itaque Episcopis, quorum in Dioecesibus non adsunt, vel congruis redditibus instructa non sunt, Seminarial per praesentes injungimus et mandamus, ut quamprimum praese fatam taxam sedulo conficiant, eamque ad antedictae Congregationis Secretarium intra sex menses, a die publicationis praesentis Constitutionis computandos, omnino transmittant, una cum distincta et accurata relatione omnium beneficiorum suarum Dioecesum, eorumque annui valoris, nec non locorum, animarumque et Ecclesiarum, in illis existentium, cum suis qualitatibus, ad hoc ut eadem Congregatio, omnibus mature perpensis, statuere possit, an praedicta taxa approbari, necne debeat, simulque numerum alumnorum, in unoquoque Seminario retinendorum et summam pro singulorum sustentatione necessariam praescribere, et reliqua tandem omnia, quae pro recta eorundem Seminariorum administratione, sedulaque alumnorum institutione utilia ac apportuna judicaverit, salubriter decemere valeat.

bas Wohl der Kirche. Sie ist ungefähr desselben Inhalts, wie der oben erwähnte Kanon des Lateranconcils, und druckt sich nur schärfer und entschiedener in Betreff der Bis schöfe aus, die hier angehalten werden, ihre gesammte Diocesangeistlichkeit Behufs der Errichtung und Aussteuer ber Seminarien zu einer jahrlichen Tare zu verpflichten. Die Tare ist überaus mäßig und belief sich nicht unter brei, aber auch nicht über fünf Scudi von jedem hundert Scudi's jahrlichen Einkommens. Die Domkapitel find hierfur zinspfliche tig. Im Falle diese Tare nicht ausreichen sollte, die Bedürf= nisse für die Errichtung und Unterhaltung der Seminarien zu bestreiten, so konnten die Bischofe Kirchenpfrunden und andere Beneficien zum Seminarienfonds hinzufügen. Endlich schuf Benedict, mißtrauisch gemacht durch stets gegebene, aber nie erfüllte Bersprechen der Bischofe ruchsichtlich der Errichtung ber Seminarien, eine Congregation von Cardinalen, welche iber die Ausführung bes eben ausgesprochenen Wunsches Seis ner Heiligkeit in Betreff der bischöflichen Seminarien wachen follte. Sie erhielt ben Ramen ber Congregatio Seminariorum, und ihr Geschäft war, die Bischöfe aufzufordern, die Semis narientare gewissenhaft einzutreiben und sie nach Rom an die eben erwähnte Congregation einzusenden, wo alsbann aus biefen Beiträgen ein allgemeiner Fonds gebildet werden sollte,

Postremo saluberrimo praefati Concilii dispositioni inhaerentes, volumus, praecipimus et sancimus, ut in omnibus Seminariis tam hactenus erectis, quam in posterum erigendis, alumni Grammatices, Cantus Gregoriani, Computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium tantum disciplina erudiantur et Sacrae Scripturae, Cathechismi, aliorumque Ecclesiasticorum librorum, praesertim vero de Sacramentis, sacrisque Ritibus et Caerimoniis tractantium, lectioni diligenter incumbant, ut cum ad vineam Domini excolendam vocati fuerint, dignos, peritos, utilesque operarios sese probare valeant, fructumque ei reddant uberrimum temporibus suis. Benedicti XIII. Constitutio X. in Appendice Actor. Concil. Romani N.º 27. p. 287—294. ed. cit. Bull. Rom. T. XI. P. II. p. 409. B. M. T. XIV. p. 479.

an den sich sofort die Bischofe bei vorkommenden Bedürfmissen får ihre Seminarien zu wenden und die nothige Geldhilfe das selbst nachzusuchen hatten. Zulett werden die theologischen Lehrgegenstände angegeben, welche in den Seminarien vorzüglich vorgetragen werden sollten. Die Alumnen sollen namentlich im Sprachunterrichte, in ben hohern Wiffenschaften, in der Liturgie und der Katechisikrunst unterrichtet werden. Bulle wurde mit aller Feierlichkeit publicirt und an die Pforten von St. Giovanni in Laterano, von St. Peter, der apostolis schen Kanzlei und des allgemeinen Gerichtshofes von Montes citorio, so wie auf dem Campo de fiori angeschlagen. Obschon die Bulle zunächst für Italien und dessen anliegende Insellander bestimmt war, so scheint sie gleichwohl, wie aus spätern Zeugnissen hervorgeht, bald eine allgemeine Gesetzestraft für die Rirche gewonnen zu haben; wenigstens verdiente sie solche.

Gabe es je ein heilvolles Werk für die Rirche zu unternehmen, so ware es sicherlich eine Errichtung ber Congregatio Seminariorum, wie solche Benedict beabsichtigt hatte. Sie wurde mit zeitgemäßen Modificationen noch jetzt eine der schönsten Garantien für das Heil der Kirche und des Staates sein. Erleuchtete Fürsten und Regenten, die durch die Sturme, welche seit mehr als einem halben Jahrhundert mit ihrem verheerenden Gifthauche die schönsten Saaten verpesteten und darniederschlugen, belehrt worden sind, daß die religiose Bildung der Nationen die festeste Grundlage der Staaten und der haltbarste Kitt sei, die großen im Staatskorper sich zu Beiten zeigenden Fugen wiederum zusammenzuhalten, werden nicht zögern, dem Oberhaupte der Kirche in Ausführung dieses großen Unternehmens hülfreiche Hand zu keisten, und der Papst, welcher den apostolischen Muth haben wird, sich ge= stütt auf sein Recht und das gottliche Vertrauen getrost an seine erlauchten Mitregenten, die weltlichen Herrscher der Staaten, zu wenden und sie um Mithilfe bei Realissrung dieses beilvollen Werks zu ersuchen, wird unsterblich sein und gesegnet durch die heiligen Hulbigungen einer dankbaren Nachwelt. Auch der große Benedict XIV. hielt die Seminarienanstell für unzertrennlich von der Kirche<sup>314</sup>). Er sprach für sie ganz

314) In primis vero date operam, omniciie studio atque ope satagite, ut morum integritas et divini cultus studium eluceat in Clero, utque ecclesiastica disciplina sarta tecta servetur et ubi collapsa fuenit, redintegretur. Satis enim constat, nihil esse, quod omnem populum ad pietatem, religionem et christianae vițae institutionem efficacius instruat, excitet, inflammet, quam corum exemplum, qui divino se ministerio dedicarunt. Itaque in id mentis vestrae acies primum dirigenda est, ut 'cam accurato delectu ii clericali militiae adscribantur, a quibus merito possit expectari, ut iis in lege Domini ambulantibus et de virtute in virtutem euntibus, eorum vita cunctis afferat venerationem et eorum opera Ecclesiis vestris spiritualem afferat utilitatem. Melius enim profecto est', pauciores habere ministros, sed probos, sed idoneos, atque utiles, quam plures, qui in aedificationem Corporis Christi, quod est Ecclesia, nequicquam sint valituri. Quoniam idcirco Episcoporum cautionem ea in re Sacri Canones requirant, non ignoratis Fratres; sed ab eorum norma, quae omnino servari debet, ne patiamini vos abduci humano allo respectu, vel importunis ambientium suggestionibus, vel fautorum precibus. Apostoli vero praeceptum, ut ne manus cuiquam nimis propere imponantur, tunc potissimum servari necesse est, ubi de promovendis ad sacros ordines et ad sacratissima mysteria, quibus nihil est divinius, agendum sit. Non enim sufficit aetas, quae per sacras Ecclesiae leges unicuique ordini praescripta est, nec indiscriminatim omnibus, qui in inferiori aliquo ordine jam sint constituti, suo quasi jure patere debet aditus ad sublimierem; sed stus diose, magnaque adhibita diligentia investigandum a vobis est, ., . an corum, qui priora susceperint ministeria, talis fuerit vivendi ratio et in sacris scientiis progressio, ut vere digni judicandi sint, quibus dicatur: ascende superius: cum alioquin expediat in inferiori potius aliquos remanere gradu, quam cum suo ma-11:1 jori periculo et aliorum scandalo ad altiorem provehi.

Et quoniam supra dici possit, interest cos, qui in sortem Domini vocantur, ab incunte actate ad pictatem, morumque integsitatem et ad canbnicum disciplinam, veluti movellas plantationes, in juventute sua informari; cordi ideireo vobis esse

im Minne Benedicts XIII. und zwar durch das Organ eines menige Lago wach seiner Ardnung am 3. December 1740 erlassenen allgemeinen Hirtenbriefes.

Hier fordert er die Bischofe der gesammten Kirche auf, sür eine würdige und den Zeitbedürfnissen entsprechende Erziehung des Klerus die heiligste Sorge zu tragen. Vor allem schärft er ihnen ternstlich ein, die Seminarienanstalt im Sinne der Bäter des Concils von Trient aufrecht zu erhalten und sie

debet, ut, ubi forsam nondum instituta fuerint Clericorum Seminaria, quam citissime instituantur, vel jam instituta amplificentur, si majori alumnorum numero pro Ecclesiarum conditione opus sit, adhibitis in eum finem mediis, quorum parandorum potestate Episcopi jam sunt instructi et quibus alia etiam, si de eorum necessitate edocti a vobis fuerimus, addituri et Nos sumus. Eadem vero collegia singulari vestra solicitudine foveantur, necesse est, videlicet ca saepe visendo, singulorum adolescentium vitam, indolem et in studiis profectum explorando, magistros idoneos, virosque ecclesiastico spiritu praeditos ad eorum culturam destinando, literarias ipsorum exercitationes, sive ecclesiasticas functiones quandoque praesentia vestra decorando, aliqua demum beneficia iis, qui virtutum suarum specimen clarius praestiterint, majoremque laudem retulerint, conferendo. Hujusmodi enun irrigationem arbusculis hisce, dum adolescunt, ministrasse non vos poenitebit, sed vestra opera laetissimum deinde vobis referet fructum in uberi bonorum operariorum copia. Consueverunt quippe Episcopi saepius dolere, messem quidem esse multam, operarios autem paucos: at fortasse eis quoque dolendum esset, non eam, quam debuissent, industriam ipsos adhibuisse, ut operarii ad messem pares aptique formarentur: boni namque et strenui operarii non nascuntur, sed fiunt; ut autem fiant, ad Episcoporum solertiam, industriamque maxime pertinet. Epistola encyclica etcommonitoria ad omnes episcopos. §. 1 et 2. in Bullario Benedicti. P. M. XIV. T. I. p. 4. Romae 1746. fol. Benedict spricht in zweien feiner Hauptwerke als gründlicher Kirchenhistoriker von ber Seminarienanstalt. Institutio Ecclesiastica 58. Oper. T. XI. p. 393-400. Romae 1750. fol. De synod. dioecesana. Lib. V. c. 11. Oper. T. XII. p. 201-205. ed. cit.

bort, wo sie noch nicht eingeführt sei, unverzäglich zu errichten. Die Bischofe werben ferner ermahnt, die Seminarien und Collegien ober Gymnasien oft personlich zu besuchen, bie Auf führung, Lebeusweise, Sitten und Fortschritte ber Bogfinge zu untersuchen, auf wurdige, tuchtige, wissenschaftliche und mit kirchlicher Würdigkeit ausgerustete Lehrer ber Anstalt halten, und die literarischen Uebungen, so wie die kirchlichen Feierlichkeiten ber Schüler ofters durch ihre Gegenwart zu beehren, um durch Belohnung ihrer Fortschritte bei ihnem einen heiligen Gifer zu erregen. Benedict findet die Rlagen so vieler Bischofe ob des Mangels an tuchtigen Arbeitern im Weinberge des Herrn nur zu oft ungerecht und allein in deren Saumseligkeit und Sorglosigkeit rudfichtlich der Seminarien begrundet, und bemerkt mit Recht, daß tuchtige Arbeiter nicht geboren, sondern gebildet werden; — welches lettere nun aber allein von dem Eifer und der Betriebsamfeit der Bischofe abhangt. Auch Benedict bietet armen Bischofen die Beihilfe des heiligen Stuhles bei Errichtung ihrer Seminarien an.

Benedicts frommer hirteuruf, erlassen in so verhängnis vollen Zeitumständen, ging nicht ohne Wirfung vorüber. Während dem die Kirche sich aus ihren Angelu zu heben brohte, und man in Teuschland die religiose Romodie von Paris im Jahre 1682 zu Ems, jedoch ohne einen Bossuet, aufspielte, während dieselbe sogar im Herzen Italiens zu Pistoja nochmals parodirt wurde, und ber Bater der Christenheit sich selbst genothigt sah, in jener unseligen Zeitverwirrung bem Lowen der kirchlichen Revolution das lette Glied seiner Kette in der einstweiligen Aufhebung bes Jesuitenordens zu losen, mußte es manchen biedern Kirchenvorstehern nothwendig erscheinen, fich an die Kirche und beren heilige Satungen fest und tren anzuschließen. Während die vornehmen Bischöfe Teutschlands ruhig jenem ruchlosen Kriege gegen die Gottheit zusahen, ja wohl ein frevelhaftes Schweigen bewahrten, während die Rirche Frankreichs in ihrem erhabenen Todeskampfe auf bem Blutgeruste mehr denn eine der heiligsten Martyrertronen davon trug; - war die Kirche Italiens bemuht, sich muthig entgegenzusepen, und den innern Frieden in der Kirche wieders herzustellen. Die in den Jahren 1764, 1772, 1773, 1776, 1777, 1779, 1780, 1784, 1788, 1789, 1790, 1804 und 1805 zu Frascati <sup>316</sup>), Sesena <sup>316</sup>), Jesena <sup>317</sup>), Fruscati <sup>318</sup>), Fruscati <sup>318</sup>), Fruscati <sup>318</sup>), Fruscati <sup>318</sup>), Fruscati <sup>319</sup>), Fru

- 518) Synodus dioecesana Firmana diebus 28. 24 et 25. Maji a. D. 1773. celebrata. Lib. IV. c. 1. p. 245-252. Firmi. 4.
- 319) Synodus Tusculana secunda diebus 1. 2 et 3. Septemb. a. 1776. celebrata. P. I. c. 23. p. 65-89. Romae 1777. 4.
- 320) Appendix N.º 25. ad Synod. Ferrariens. a. 1781. p. 90 sq. Ferrariae 1781. 4.
- 321) Synotlus dioec. Anconitana diebus 1. 2 et 3. Septemb. 1779. celebrata. P. I. Tit. I. §. 9. de Clericorum studiis etc. P. III. Tit. III. de Seminario. p. 12. 229—235. Romae 1779. 4.
- 522) Synodus dioec. Anagnina a. 1780, Sect. 1. Cap. 7. p. 216-225. Romae 1788. 4.
- 523) Synodus dioecesana habita in Cathedrali Maceratae diebus 9. 10 et 11. Maji et in Cathedrali Tolentini diebus 23. 24 et 25. ejusdem a. 1784. Cap. XI. p. 17-25. Maceratae. 4.
- 524) Synodus dioeces. Bononiensis celebrata diebus 2. 3 et 4. Septemb. 1788. Lib. IV. c. 2. p. 253—239. Bononiae, 4.
- 525) Synodus dioccesana Farfensis diebus 10. 11 et 12. Maji 1789. celebrata sub auspiciis S. P. Pii VI. P. III. Cap. VI. de Seminario ac de ludimagistris. p. 126—130. Romae 1790. 4.
- 326) Synodus dioecesana celebrata Urbaniae diebus 16. 17 et 18. Maji 1790. auspice Pio VI. P. M. Sess. 2. T. 8. de Clericis Seminarii eorumque moderatoribus. p. 92—96. Fulcinae. 4.
- 327) Synodus Praenestina diebus 8. 7 et 6. Kal. Sept. a. 1804. au-

<sup>515)</sup> Constitutiones Ecclesiae Tusculanae diebus 8. 9. 10 et 11. Sepptemb. 1763. celebratae, C. XXII. Art. 5. de seminarii Tusculani alumnis. T. I. p. 262—268. Romae 1764. 4.

<sup>316)</sup> Secunda synodus Caesenatensis habita diebus 3. 4 et 5. Septemb. 1764. P. III. c. 11. p. 92 sq. Caesenae 1766. 4.

<sup>517)</sup> S. Aesinae Ecclesiae synodales constitutiones in dioecesanis comitiis editae diebus 14. 15 et 16. Junii a. 1772. P. IV. c. 4. p. 162—169. Aesii. 4.

und Aluggei?28) gehaltenen: Synoden gehen: benisch ünfen Re-leg dagur ab.

. . Es fann thier wicht wer Det sein, in die Ursachen; der repolitionaren Natur der unmittelhar und vorungehenden Zeit, welche wir, so eben in ihrer allgemeinen Richtung bezeichnet haben, naher einzugehen, und wir werden nur einige flüchtige Plicke auf fie werken, um den Schüffel zu unferen vermprronen Gegenwart zu finden, die demselben heillosen Zustande wieder entgegeneilen und in denselben Abgrund der Anarchie hinab-

stürzen zu wolken scheint.

Die große und schreckliche Veränderung, welche wir in der Erziehung der Jugend, sowohl derjenigen, welche sich dem Mtare widmete, als auch der gesammten übrigen, welche in den Dienst der menschlichen Gesellschaft trat, seit dem Ende des achtzehnten und dem Anfange des neunzehnden Jahrhum derts wahrnehmen, kann nur allein der Aufhebung ber Gesellschaft Jesu zugeschrieben werden. Sie führte ben Sturz aller christlichen Erziehung herbei, an beren Stelle nun eine rein atheistische trat, welche die Kirche und den Staat in ihren Grundfesten erschütterte. Der Zerstörung dieser ausgezeichnes ten Gesellschaft folgte die Zerstörung der ehrwürdigsten und heiligsten Institute auf dem Fuße nach 329). Sie sielen mit

spice S. P. Pio VII. P. IV. cap. 6. de modesatoribus, magistris et clericie Seminarii, p. 190-195. Romae. 4.

<sup>328)</sup> Decreta Synodi Dioecesanae Anagninae. Cap. VI. p. 89-92. Romac 1805. 8.

<sup>329)</sup> Unter den vielen herrlichen Zeugnissen der ausgezeichnetsten katholischen und protestantischen Schriftsteller, welche wir beweisführend - für unfere Behauptung anziehen könnten, wollen wir nur dieses des Herrn Peter pon Jour beisetzen: On/a aboli en France cette merveilleuse institution, qui avoit élevé le siècle brillant de . Louis XIV, et qui régua long - tems sur l'opinion par l'ascendant unique des talens et des vertus. Cette congrégation repommée, tant qu'elle eut été débout, auroit prévenu le grand cațaclysme politique: elle étoit aux avant-postes de l'ordre social; on ne pouvoit le renverser sans anéantir préalablement la puissance morale qui le sonteneit. Elle est tombée sons les

ihr als, ihrer festesten Stutze. Es sei uns demnach verastigt hier nur einige Worte über die Aushebung der Geschschaft Jesu zu sagen. Wir werden im Laufe der Darsteslung dieses Ereignisses am besten die eigentliche Tendenz der Zerschren der Gesellschaft benrtwillen können.

Es mangelte keineswegs an hellsehenden Manuern in Frankerich, die das nameulose Unheil voranssahen, welches nicht allein das Vaterland, sondern alle katholischen Staaten bes drohe, falls man nicht mit aller Kraft und Energie das gette lose Complott der Encyclopädisten zersprengen und ihrer rucht losen Tendenz gegen die Keligion eutgegen grbeiten würde. Diese Tendenz sprach sich am besten in ihrem Kampse gegen die Gesellschaft Iesu aus.

Voltaire, dieser kuther des achtzehnten Jahrhunderts, stand an der Spitze des höllischen Bundes. Er kampfte mit denselben ehrlosen Wassen, mit demselben Wahnsnwe, gleichem Blodsinne und mit kann größerer Bosheit des Herzens, wie der fürchterliche Revolutionsheld des sechzehnten Jahrhunderts, gegen die Kirche und deren Institutionen, um über ihren Ruinen den schnellen und unausbleiblichen Sturz der Staaten vorzubereiten 330). Das größte Hinderniß, das sich der Auss

coups d'une coalition abusée par de faux renseignemens et par l'esprit de parti, cette institution conservatrice; mais avec elle tombérent, bientôt après, les ordres religieux, le clergé séculier, les autels, la monarchie. Lettres sur l'Italie. Paris 1827. T. I. p. 133.

<sup>030)</sup> Unter den tausend Bolegen, die wir hier anziehen könnten, wollen wir nur einige der minder starken beifügen. Das Gewissen prlaubt und nicht, die eigentlichen Kernstellen gegen Ihrou und Altar zu eitigen. "Wenn ich Kapser war, " sagt Luther, « wüßt ich wohl, « was ich thun wollt: die lästerlichen Buben allesamht, Bapst,

<sup>«</sup> Cardinal und alles bapftlich Gefind zusammen koppelu und gur-

a ten, wicht meiter benn dren Meilen Weges non Rom gen Oftia

<sup>«</sup> führen — daselbs ift ein Wäfferlein, das heißt lateinisch Mare

<sup>«</sup> Tyrrhomum, ein föstlich heilbad wider alle Geuche, Schaben,

<sup>&</sup>quot; Gebrechen, bapftlicher Seiligkeit und feines heiligen Stuhls -

<sup>«</sup> daselbs wollt ich sie sanderlich einsehen und baden, und ob sie

schring eines so vasten Planes noch entgegensetze, war die Gesellschaft Jesu wegen ihres großen Eisers sur die Religion, wegen ihres Einstußes auf die Gemuther der Jugend, wegen ihrer großen Achtung bei Fürsten und wegen ihrer unerschützterlichen Ehrfurcht, die sie stets für den Stühl des heiligen Petrus an den Tag legte. Voltaire sah dies wohl ein und richtete demnach die ganze Stärte seiner. Wassen gegen den Orden der Jesuiten, der ihm allein die Ursache zu sein schien, daß das Christenthum tros jener Sündflut von Wigen und Sarcasmen sich gleichwohl noch aufrecht ethalte 322).

"Haben wir einmal die Jesuiten vernichtet, » schrieb er im Juhre 1761 an Helvetius, so haben wir alsbann mit der "Juhamen (— so nannte er nur die christliche Religion—) und leichtes Spiel 332). » D'Alembert, Boltaires

a fich wollten förchten vor dem Wasser, wie gemeiniglich wahnsn-« nige Leute das Wasser scheuen, wollt ich ihnon zur Sicherheit « mitgeben den Felsen, barauf sie und ihre Kirche gebaut ist u. s. " w.» Deutsche Schriften. Jenaische Ausgabe. S. 241. 247. 248. 266. « So wir Diebe mit Strang, Morder mit Schwert, Keper a mit Fewer straffen, warumb greiffen wir nicht vielmehr an die " schedlichen Lerer des Verberbens, als Bapfte, Cardinale, Bischoff « vnd das gange Geschwürm des römischen Sodoma, die Gottes k Kirche on Buterlas vergifften vud zu Grund verderben, - mit « allerley Waffen, und maschen bie Hende in jrem Blut.» Wittenberg A. S. 51 . . . . Regenten, Fürsten und « herrn, bie bem Geschwarm bes romischen Sodoma « zugehören, fol man mit allerlen Waffen angreif-« fen, vnd in jrem Blut die Hende waschen.» Werke **Zh. I.** S. 51. **Zh. IX**. S. 24. Robespierre, Danton und Marat führten ganz dieselbe Sprache; sie war jedoch noch edler und athmete hie und da mehr Menschlichkeit, als die des fanatischen Mondes.

<sup>331)</sup> Correspondance de Voltaire et d'Alembert, dans la collection des oeuvres du premier, edit. de Kehl. Tom. LXVIII. p. 118.

<sup>332)</sup> Correspondance générale. Tom. LVII. p. 107. Es wird nicht uninteressant sein, einige Stellen aus dem Briefwechsel Voltaires mit d'Alembert beizusetzen, um zu zeigen, wie dieser Feind des Ehristenthums sich seine Welt zu bilden wußte. In einem Briefe vom

imigker Freund, und ihm an Verruchtheit, Tucke des Herzens, tensischem Sinne und Gemeinheit des Characters am nächsten, wurde zum Werkzeuge auserwählt, das allgemeine Kriegs-

3. 1757 schreibt er: Il ne faut que cinq ou six philosophes qui s'entendent pour renverser le colosse . . . Je voudrois que les philosophes pussent former un corps d'initiés . . . Je voudrois que vous écrasassiez l'inf . . . C'est-là le grand point . . . . Bom 20. April 1761: Que les philosophes véritables fassent une confrérie comme les francs-maçons, qu'ils s'assemblent, qu'ils se soutiennent, qu'ils soient fidèles à la confrérie, et alors je me fais brûler pour eux. Cette academie secrète vaudroit mieux que l'académie d'Athènes et toutes celles de Paris. Mais chacun ne songe qu'à soi, et on oublie le premier des devoirs, qui est d'anéantir l'inf . . . Confondez l'inf . . . le plus que vous pourrez. Vom 28. September 1763: J'ai toujours peur que vous ne soyez pas assez zélè. Vous ensouissez vos talens. Vous vous contentez de mépriser un monstre qu'il faut abhorrer et détruire. Que vous coûteroit-il de l'écraser en quatre pages, en ayant la modestie de lui laisser ignorer qu'il meurt de votre main? Lancez la slèche sans montrer la main. : Faites-moi quelque jour ce petit plaisir. Consolez ma vieillesse. Nom 18. Juli 1760: J'avoue qu'on ne peut pas attaquer l'inf . . . . tous les huit jours avec des écrits raisonnés, mais on peut aller, per domos, semer le bon grain . . . Damilaville von 1761: Courez tous sus à l'inf . . . habilement. Ce qui m'intéresse, c'est la propagation de la foi, de la verité, les progrès de la philosophie et l'avilissement de l'inf... An Saurin von demselben Jahre: Il faut que les frères réunis écrasent les coquins. J'en viens toujours là, delenda est Carthago. An Selvetius von 1763: Dieu vous demandera compte de vos talens. Vous pouvez plus que personne écraser l'erreur. Oeuvrcs de Voltaire, edition citée. T. LXVIII. p. 58. 84. 118-121. 163. 164. 254. T. LVII. p. 117. 262. 333. 345. 328. T. LVIII. p. 117. 357. Woltaire ging in seinem Sasse gegen die Religion so weit, daß er eine eigene Formel erfann und fie stets seinen Freunden, so oft er nur konnte, porhielt; sie war Ecrasez l'infame. Spater gab er sich nicht einmal bie Dube, sie gang auszuschreiben, sondern kürzte sie folgendermaßen ab. ecr. l'inf . . . Ecr. l'inf . . . Ecrlinf.

gefchtei gegen die Jefuiten zu erheben. Er verfaßte zu biefem Iwede gegen das Jahr 1763 im Anftrage Woltaires, und, wie es scheint, auf geheime Instinuation Pombals, der Frau von Pompadour, die wegen ihres zugellosen Lebens ben sittenstrengen und tadelnden Jesuiten gram war, und bes damaligen ersten Ministers, des Herzogs von Choiseul, den es nach ben Gutern der Jesuiten gelüstete, um das große Deficit in den Finanzen, welches eine schwelgerische und gewissenlose Verwaltung unter dem schwachen und schändlich hintergangenen Ludwig XV. herbeigeführt hatte, zu decken, — die berüchtigte Schrift: von der Zerstörung der Jesuiten — de la destruction des Jeauites, die nun das allgemeine Signal zum Kampfe gegen die Gesellschaft wurde. Das Pamphlet ist dem elenden La Chalotais, Generalprocurator des Parlaments zu Rennes und Instructor bes Processes gegen die Iesuiten, gewöhnet, dessen sich Choiseul und der Club zur Ausführung ihres schwarzen Unternehmens bedienten. D'Alembert schonte hier leine Kunst der Luge, um die Jesuiten herabzuwurdigen und lieferte, um seiner Sache bei ben Parlamenten und ber Regierung desto gewisser zu sein, die frechste Apothepse von Carvalho, jenem Ungeheuer von Grausamfeit, bekannter unter dem Namen des Grafen von Deiras und Marquis von Pombal, der so eben den 3. September 1759 durch die abscheulichsten Intriguen und die unerhörteste Gewaltthätigkeit die Jesuiten aus Portugal vertrieben hatte. Er forderte alle driftlichen Regenten auf, Pombals hochherziges Beispiel nachzuahmen. Schrift, ein leichtfertiges Product der gemeinsten Leidenschaft, fand viele Migbilligung, selbst bei ben Leuten ber Parthei 333).

<sup>333)</sup> Um dieselbe Beit erschienen die berüchtigten Extraits des Assertions, redigirt vom Parlamentsrathe Ronssel de la Tour, und von den Abbe's Goujet, Minard und mehreren andern Benedictinern der Congregation von St. Manr, die in diesem Jahrhundert mehr oder minder zu einer vollendeten Colonie würthender Jansenisten geworden war, wie dieses besonders ihr mit vielem Unrechte so hoch gestelltes Werk, l'Art de verifier les dates, beweiset. Die Geschichte der Papste, welche dem Werke

Rur Voltaire konnte seine Schadenfreube d'Alembert nicht verbergen, wünschte ihm Glad, baß er der Rase des Papstes

vorangeht, wird ein ewiger Schandsted für bie so gefeierten Bes nedictiner, die einen Dabillon, einen D'Achery, einen Montfaus con und Coustant gehabt, bleiben. Cette chronologie historique des Papes, fagt ber gelehrte Berfaffer der Memoires pour vervir à l'histoire ecclesiastique pendant, le dix-huitième siècle, est un modèle de partialité et de mauvaise foi, par la manière dont on y parle de plusieurs Papes, et surtout de ceux du XVIII. siècle. Tom. II. p. 547. Paris 1815. Unsere gelehrte ren tentschen Protestanten, die es mit den Papsten nicht so gar genau nehmen, murben errothen, die frechen und geschichtewibrigen Urtheile dieser dem irreligiösen Zeitgeiste schmeichemden Mondye zu unterschreiben. Die Werfasser der eben ermahnten Assertipma haben alle Rechtlichkeit und alles Gewissen abgelegt. ihnen heilig. Man beschuldigt hier die Jesuiten der horrendesten Schandthaten und hat die Frechheit, solche noch aus ihren eigenen Werken darthun zu wollen. Die beigebrachten Stellen find entweber erlogen, oder gräulich verstümmelt, oder auf das boswilligste ansgelegt. Der ehrliche Grimm, Protestant und Teutscher von Geburt, einer der geistreichsten Stimmführer der Encyklopadisten? wenn nicht gerade Atheist, wie seine Freunde und Collegen Woltaire, Diderot, d'Alembert, Helvetins, Holbach, dach religisser Indisserentist, war der einzige, welcher es nicht über sich gewinz nen konnte, das gewissenlose Verfahren der Verfassertions gegen die Jesuiten zu billigen und zwar zu einer Zeit (1764), wo alle Schriften zu Gunften der Jesuiten von ben Parlamenten zu Paris und in den Provinzen öffentlich verbrannt und beren Berfasser gebrandmarkt murden. «S'il eut été permis aux Jé-« suites, » fagt Grimm, « d'opposer assertion sur assertion, ils « en auroient pu ramasser de fort étranges dans le code des « remonstrances. » Correspondance de Grimm part. I. Tom. IV. année 1764. Wer foute es glauben, daß Dom Clemencet, jener von Philosophen und Gelehrten ausposaunte Benedictiner, die Seele des Werkes der Art de vérifier les dates, Souptver= saffer dieses infamen Productes der Extraits des Assertions sit. Der warbige Bischof von Sarlate entlarvte die Verfaffer. dieses Werkes bffentlich in seiner Pastoralinstruction vom Jahre 1764 und findet in ihm nur: L'empreinte d'une main ennemie de

etwas Tüchtiges zu riechen gegeben und beschwor ihn, muthly fortzusahren, fröhlichen Sinnes die Köpfe der Hoher zu zerstreten. Pombal beeilte sich, d'Alembert seine hohe Zufriedenheit über seine Schrift zu bezeigen und ließ ihm zum Beweise seines Wohlwollens eine prächtige goldene Dose überreichen.

Voltaire kannte nun keine Schranken mehr und legte alle Scham ab, um seinen Krieg gegen Religion und Staat Es ist ihm nun nicht mehr um die Jesuiten fortzusepen. zu thun. Mit ihrer Sache verband er die Sache des gesammten Klerus und suchte letteren in der Person der erstes ren mit zu sturzen. Die Jansenisten, beren er sich, wie seine Collegen, auf die gewandteste Weise gegen die Jesuiten und den Klerus bedient hatte, wurden nun nicht minder der Gegenstand seines bittern Hasses und seiner gewaltsamen Berfolgung. Go gebrauchte er im Jahre 1761 jene abscheulichen und unmenschlichen Ausbrücke, die sich Diderot furz vorher gegen die Könige erlaubt hatte 334), in einem Briefe an Hels vetius und fragte ihn: «Wie! Könnte der honette und « bescheidene Borschlag, den letten Jesuiten mit « ben Eingeweiden des letten Jansenisten zu er « brosseln, die Sache nicht etwa zu einem guten « Ende führen 335)?» In einem andern Schreiben an Chabanon sagt er: « Es ware nicht übel, jeden einzelnen « Jesuiten mit einem Jansenisten am Halse in ben

Dieu, de ses saints, de l'église et de ses ministres, du roi et de ses sujets. Und doch ist dieses Werk die Goldgrube für alle unsere hentigen Scribler!

<sup>334)</sup> Je voudrois, et ce sera le dernier comme le plus ardent de mes souhaits, je voudrois, que le dernier des rois fût étranglé avec les boyaux du dernier des prêtres. Oeuvres de Voltaire. Tom. LXVIII. p. 195.

<sup>556)</sup> Est-ce que la proposition honnète et modeste d'étrangler le dernier Jésuite avec les boyaux du dernier janséniste, ne pourroit amener les choses à quelque conciliation? Correspondance générale. T.: LVII. p. 109

abgrund des Meeres zu versenken 336). Dem Grafen von Argental schrieb er am 26. Januar 1762: « Die Jesuiten und Jansenisten fahren fort sich lustig unter einander zu zerraufen. Es ware nun nothig, auf beide den Rugelregen zu · schütten, mahrend dem sie sich zerfleischen 337).» Roch weiter geht er in seinem Schreiben von demselben Tage an Damilaville, worin er flagt: « daß es sehr zu bedauern sei, daß die ·Philosophen immer noch nicht so zahlreich, eifrig und e vermögend seien, um jene Feinde des menschlichen Geschlechtes, • die Jesuiten, durch Feuer und Schwert auszurotten 338). » Höher stieg Voltaire's und Consorten Animositat, als der schenßliche Pater Norbert, ein entsaufener und auf Aben-Atheuer herumziehender Kapuziner, bekannter unter dem Ramen bes Abbe Platel, ein Wertzeug des grausamen Pombal bei ber Aufhebung der Jesuiten, sich mit Boltaire und den Pariser Berschworenen gegen die Jesuiten in Verbindung gesetzt hatte. · Es war dieses Ungeheuer — durch dessen Ranke Pombal den unschuldigen und frommen Jesuiten Malagrida, einen ehrmurbigen Greis von fünfundsiebenzig Jahren, unter bem mahnfinnigen Vorwande, er sei ein falscher Prophet, kurze Zeit nach der Aufhebung der Gesellschaft in Lissabon hatte lebendig verbrennen lassen, obschon die Inquisition seine Unschuld ausgeprochen hatte, — berjenige, welcher unter der hand die scheuslichen Plane der Pariser leitete und ihnen die geheimen Instructionen Pombals zukommen ließ. Denn das bose Gewissen Pombals tonnte die Gesellschaft Jesu in Frankreich nicht bestehen sehen, zumal sie durch seine Cabalen in Spanien durch den stolzen Aranda 1762 gefallen war. Norbert begab sich nun deßhalb selbst nach Paris. Jest betrieb man mit allem Feuer ber Leidenschaft die Aufhebung der Gesellschaft Jesu in Frankreich. Nichts wurde zu ihren Gunsten gehört.

<sup>336)</sup> Tom. LV. p. 327. Il ne seroit pas mal, qu'on envoyat chaque Jésuite dans le fond de la mer avec un janséniste au cou.

<sup>337)</sup> Tom. LVII. p. 323.

<sup>338)</sup> Tom. LVII. p. 321.

Mitten in diesen geheimen Intriguen und offenbaren Angrissen erhoben sich in Frankreich edelmüthige Stimmen, um die Unschuld und die Shre dieser hochverdienten Gesellschaft in Schutz zu nehmen und die Verschwörung der Ruchlosen aufzudecken. Im Schooße der Akademie selbst entschleierte der geseierte Dichter le Franc de Pompignan, Bruder des berrühmten Bischofs von Pup, die scheußlichen Auschläge seiner Collegen gegen Kirche und Staat. Doch er unterlag unter der Geißel der Satyre Voltaires, der eine Flut kleiner Pamphlete gegen ihn und seine Freunde ergehen ließ.

Beim Anblicke bieses immer größer und drohender werden den Sturmes der Philosophen und Atheisten gegen die Jesuiten, schritt nun der Klerus kräftiger als je ein und übernahm die Vertheidigung des Ordens. Er trug seine Beschwerden bis zu ben Füßen bes Königs, ber nun bie eben zu Paris versammelten Bischöfe beauftragte, ihr Gutachten über die Jesuiten einzusenden. Es erfolgte den 30. November 1761 und siel mit Ausnahme bes Votums von Fig=James, Bischofs von Soiffons und Freundes von Choiseul, gunftig fur ben Orden Fiß=James selbst, so ein offener Feind der Jesuiten er auch immer war und so schädlich und gefährlich für den Staat er ihr Institut erklarte, konnte sich gleichwohl nicht ents halten, in seinem unter Siegel eingefandten Anklagememoire das ehrenvollste Zeugniß von der musterhaften Sittlichkeit Mitglieder des Ordens abzulegen 339). Noch beredter vertheidigte die Versammlung des Klerus in ihrer unter bem 23. Juni 1762 bem Konige eingesandten Vorstellung die Ans gelegenheit der Jesuiten: « Sire, » heißt es hier, « indem wir a heute Sie um die Erhaltung der Jesuiten anflehen, « bringen wir ihnen den einstimmigen Wunsch aller Didcesen « des Königreichs dar: sie können nicht ohne Furcht und

<sup>339)</sup> Quant à leurs mocurs, elles sont pures. On leur rend volontiers la justice, de reconnoître, qu'il n'y a peut-être point d'ordre dans l'église, dont les religieux soient plus réguliers et plus austères dans leurs mocurs. Memoire. p. 20.

Schrecken der Zerstörung einer Gesellschaft von Ordensleuten unsehen, die so achtbar sind durch die Reinheit ihrer Sitten, die Strenge ihrer Zucht, den großen Umfang ihrer Arbeiten und Kenntnisse und durch ihre zahllosen Berdienste, die sie sich um Kirche und Staat erworden haben. Diese Gesellschaft, Sire, hat vom ersten Augenblicke ihres Entstehens nicht aufgehört, Hindernissen zu begegnen. Die Feinde des Glaubens haben sie stets verfolgt und selbst im Schooße der Kirche hat sie ihre Gegner, eben so gefährliche Wettseiserer mit ihren Fortschritten und Talenten, als aufmerks sam auf ihre geringsten Fehltritte, gefunden 340). » Noch

<sup>840)</sup> Wir glauben vorurtheilsfreien Lesern keinen unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen noch einige Worte aus dieser herrlichen Wertheidigungsschrift wortlich beiseten und zwar die Fortsetzung der oben eingeruckten Stelle: « Mais malgre des secousses violentes et réiterées, ébranlée quelquesois, jamais renversée, la société des Jésuites jouissoit dans votre royaume d'un état, sinon tranquille, au moins honorable et slorissant. Chargés du dépôt le plus précieux pour la nation dans l'education de la jeunesse; partageant, sous l'autorité des evêques, les fonctions les plus délicates du ministère; honorés de la confiance des rois dans le plus redoutable des tribunaux; aimés, recherchés d'un grand nombre de vos sujets; estimés de ceux mêmes qui les craignoient, ils avoient obtenu une considération trop générale pour être équivoque; et des lettres patentes émanées de votre autorité, des déclarations enregistrées sur les effets civils de leurs voeux, des arrêts des parlemens rendus en conséquence de ces déclarations, des procédures multipliées où ils ont été admis comme parties, des donations, des unions faites en leur faveur et revêtues des formes légales, la durée de leur existence, le nombre de leurs maisons, la multitude des prosès, la publicité de leurs fonctions, leur genre de vie entièrement consacré à l'utilité publique, tout, jusqu'aux obstacles mêmes dont ils avoient triomphé, leur annonçoit un avenir heureux. Et qui auroit pu prédire l'orage affreux qui les menaçoit? Leurs constitutions déférées au parlement de Paris sont un signal, qui est bientôt suivi par les autres parlemens; et dans un délai si court, qu'à peine auroit-il été suffisant pour l'instruction

entschiedener sprachen sich die Bischofe auf der Versammlun von Paris vom 6. Mai 1770 über die irreligiose Tenden dieser Philosophen aus. Seguier, erster Sachwalter be Ronigs, griff offentlich mit Unerschrockenheit in der Parla mentesigung vom 18. August 1770 die Encyclopadisten an und beschuldigte sie unummunden des Umsturzes des Thrones und des Altars; — einer Tendenz, die auch er in ihren Rampfe gegen die Gesellschaft Jesu fand. Seine Worte sin zu merkwurdig, als daß wir sie hier übergehen sollten. Gi bezeichnen zu gut das gottlose Treiben unserer Zeitgenossen und verdienen von allen Regierungen beherzigt zu werden Mogen sie sich tief eingraben in die Seelen der Herrscher! Mogen sie dieselben über die Gefahren belehren, denen sie sich und das Wohl ihrer Volker aussetzen, falls fie långer ben gottlosen Stimmführern der öffentlichen Meinung ruhig 3115 sehen! «In unserer Mitte, fagt Seguier, hat sich eine « ruchlose und freche Secte erhoben. Sie hat ihre a falsche Weisheit mit bem Namen der Philosophie a geziert. Ihre Unhänger haben sich zu Lehrern « des menschlichen Geschlechts aufgeworfen. Dent a freiheit ist ihr Geschrei. Mit der einen Hand a haben sie versucht, den Thron zu erschüttern, « mit der andern haben sie die Altare umstürzen

d'un procès particulier, sans entendre les Jésuites, sans admettre leurs plaintes et leurs requêtes, leurs constitutions son déclarées impies, sacrilèges, attentoires à la majesté divine et l'autorité des deux puissances; et, sous le pretexte de qualifications aussi odieuses qu'imaginaires, leurs collèges sont ses més, leurs noviciats détruits, leurs biens saisis, leurs voeu annullés: on les dépouille des avantages de leur vocation; on ne les rétablit pas dans ceux auxquels ils ont renoncé; on le prive des retraites qu'ils ont choisies; on ne leur rend pas leu patrie; proscrits, humiliés, ni religeux, ni citoyens, sans étal sans biens, sans fonctions, on les réduit à une subsistant précaire, insuffisante et momentanée... etc. Bei Picote Memoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant l'XVIII. Siècle. T. II. p. 411 sq.

· wollen. Ihre Absicht mar, allen Glauben aussuloschen...., und die Revolution ift, so zu · fagen, gemacht; ihre Proselnten haben sich ver-« vielfältigt, ihre Grundsätze sich verbreitet, die · Ronigreiche haben ihre Grundfesten wanten ge-· fuhlt, und die Bolter, erstaunt ihre Grundlagen a zerftort zu sehen, haben sich gefragt, durch wel-\* ches Unglud sie so gleichgultig gegen sie gewor-. ben sind. Jene, welche am meisten geeignet waren, = thre Zeitgenoffen zu belehren, haben sich an die « Spipe ber Ungläubigen gestellt: - fie haben bie · Fahne des Aufruhrs aufgepflanzt und geglaubt, s burch biesen Geist der Unabhangigkeit ihren Ruf san erhöhen. Gine Unmasse fleiner und obecurer . Schriftsteller, ohne alle Unspruche auf dieselben \* Talente, hat gleichwohl diefelbe freche Ruhnheit · bewiesen... und die Regierung muß zittern, · wenn sie jene tolle Sccte, welche auf nichts weis e ter abzielt, als die Volker zum Aufruhr aufzuforbern, unter dem Bormande sie zu belehren, « långer in ihrem Schooße duldet341).» diese kräftigen Worte eines achtbaren Magistrats konnten die Zeitgenoffen nicht erschüttern und fanden durch die Cabalen ber ministeriellen Parthei fein Gehor beim Konig.

Selbst von der Hohe des apostolischen Stuhles herab erhob der heilige Vater Clemens XIII. seine kräftige Stimme zur Vertheidigung des unterdrückten Instituts und forderte in värterlichen Worten den König, die Bischöfe und die Versammstang des Klerus auf, ihre edlen Bemühungen für die Aufrechthaltung des Ordens gegen die Philosophen zu verdoppeln. Er stellte ihnen alle die Uebel vor, welche sonst aus dessen Unterdrückung für Staat und Kirche hervorgehen würden. Die Philosophen waren sedoch schon zu mächtig. Sie theilten sich in mehrere Clubs und arbeiteten durch Schriften und

<sup>141)</sup> Picot l. c. p. 569 sq.

Intriguen unermudlich an ber totalen Vernichtung des Ordens. Am meisten zeichnete sich hierbei das revolutionaire Triclinium, die Synagoge, das Bureau des Geistes und die Pfarrei aus: — dies waren die Namen der drei Hauptsclubs der Encyclopädisten und der Revolutionsmänner 342). Das Parlament von Paris, in den Händen der Philosophen und Iansenisten, und unaufhörlich von beiden bearbeitet, sprach endlich am 6. August 1762 das Urtheil gegen den Orden der Jesuiten ans. Sest fehlte nur noch die gänzliche Austhebung der Gesellschaft Jesu 343). Sie erfolgte den 21. Juli. 1773 von Rom.

Reiner charakterisitt auf eine so tressende Weise den Jansenismus und Parlamentismus dieser Beit, wie der schon erwähnte Grimm. Er war Mitglied dieser drei revolutionären Birkel, besuchte aber am meisten den der Radame Necker, da ihm die wilde Aussgelassenheit der Männer der Synagoge mißstel, und äußert sich solgendermaßen über den Elub der letzteren: Le vendredi est le jour ordinaire du dureau philosophique chez Mme. Necker. On y étoit janseniste, ou du moins très-parlementaire; mais on n'y étoit pas chrétien. Correspondance. T. I. P. II. p. 505. Holdach hatte seinen insamen Elub, die Synasgoge, am tresslichsten in der Ueberschrift geschildert, welche er seinem Hotel in Paris gab: «Die Brüder in Beelzebub in ihrer Hotels und der berühmte Astronom Lalande waren die täglichen Gäste dieser Brüderschaft. Bgl. Barruel Hist. du Jacodinisme. T. I. Ch. 16.

<sup>343)</sup> Es ist unglaublich, welche Mittel man anwandte, um die Jesuiten zu stürzen. Alle Arten von Bestechungen wurden versucht. Das Gold spielte hierbei keine kleine Rolle. Carvalho verwandte jährlich an 800,000 bis gegen 1,200,000 Dukaten nur für feile Schriste keller gegen die Jesuiten. Er gesteht selbst, daß er an 3,000,000 Dukaten jährlich nach Rom eingesandt habe, um daselbst Begünstisger seiner Pläne zu sinden. Choiseul überbot Carvalho in diesen gemeinen Künsten. Den Commissären, welche für den Prozes gegen die Jesuiten niedergesest waren, und einer unzähligen Schaar von Schriftstellern, Advokaten, Parlamentsräthen, welche gegen die Jesuiten zu schreiben hatten, gab er, außer dem fixirten Sebalte, täglich noch ein Taschengeld von zwei Louisdovers. Der später

So siel nach einem heldenmuthigen Kampfe einer der großtigsten und ebelsten Vereine mit einer Resignation und einem bel der Gesinnung, welcher selbst die Gegner beschämte und nen das freiwillige Eingeständniß ihres Verbrechens abthigte!

Alle edeln Zeitgenossen seufzten über dieses Ereigniß. Es chatterte alle Gemuther tief344). Man sah in ihm den

so berüchtigt gewordene Prasident Roland opferte jährlich 60,000 Livres für ähnliche Zwecke. Der gottlose Elub der Jansenisten hatte sogar einen eigenen Stiftungsfonds unter bem Namen der Deilandskaffe errichtet, um Pamphletschreiber gegen die Jesui= ten zu befolden. Abbe Nicole mar Stifter und Prasident derselben. Ungeheure Summen flossen hier zusamnien. Binnen Kurzem konnte diese Kasse über 400,000 Livres jährlicher Zinsen disponiren. allen Landern hatte fie ihre Burean's. Der jansenistische Agent dieser Corruptionsanstalt, welche man auch gewöhnlich «La Boëte à Perette » nannte, konnte von Rom aus nach Paris schreiben: " daß der gegen die Jesuiten gezogene Cordon so be-- schaffen sei, daß sie - die Jesuiten - mit allihrem « Credit und allen Schäpen Indiens ihn nicht wur-« ben burch brechen konnen. » Proyart Louis XVI. detroné. p. 134. 182. 189. Feller Diction. hist. T. III. p. 531. T. VI. p. 634. T. VII. p. 369. Wir können demnach wohl mit unserm Denis, einem ehemaligen Jesuiten und eben so ausgezeichnet als Dichter wie gründlich als Gelehrter, ausrufen:

- « Ein Gott geweihter, jeglicher Menschenart
- « Durch alle Bonen frohnender Mannerbund
  - « Erlag ben Ränken, mard zerriffen
  - « Unüberwiesen und ungehöret.»
- S. Sined's lentes Gedicht, herausgegeben von Haschka. 1801. 8. Mögen hier noch solgende Worte eines edeln Zeitgenossen Plats sinden. «Respectables restes d'un corps si célèbre et si sécond en science et en vertus, illustres générateurs de tant de grands hommes dans l'épiscopat, dans la magistrature, dans l'armée, dans les sciences et dans les arts, consolez-vous, on ne sait conserver et rétablir, que les mauvaises institutions!» Essai sur l'art de rendre les révolutions utiles. T. II. p. 119.
- 4) "Wenn man nun bedenkt, sagt der edle Graf von Maistre, daß dieser Gesetzgeberorden, welcher in Paraguan bloß durch die Ges

Anfang all jeues Unheiles, welches in dem kurzen Zeitraume von kaum zwanzig Jahren über die Kirche und die Staaten aller Volker der Christenheit verhängt wurde.

walt seiner Tugenden und Talente regierte, ohne jemals von der demuthigsten Unterwürfigkeit, selbst gegen die oft sehr irregeleitete gesehmäßige Obrigkeit abzuweichen; daß dieser Orden, sage ich, zu gleicher Zeit in unfern Gefängnissen, Hospitalern und Krankenhäusern Allem, was Elend, Siechthum und Verzweiflung Abscheuliches und Burucktoßendes darbieten, unerschrocken unter die Augen trat; daß dieselben Männer, welche auf den ersten Ruf bereit waren, fich an der Seite des Elendes auf Stroh zu betten, zugleich in den Zirkeln der höhern Welt sich wie in ihrem natürlichen Elemente zu bewegen mußten; daß sie die Blutgerufte bestiegen, um den Opfern der menschlichen Gerechtigkeit die letten Worte des Trostes zu bringen, und von diesen Schreckensbühnen herab die Kanzeln betraten, um hier im Angesichte der Könige freimuthig das Wort Gottes zu verkänden; daß sie in China den Pinsel führten und auf unseren Observatorien die Teleskope richteten; daß sie der Lyra des Orpheus mitten unter den Wilden ihre bezaubernden Tone entlockten, und daß dieselben Manner das ganze Jahrhundert Ludwigs XIV. erzogen hatten; — wenn man endlich bedenkt, daß ein verabschenungswürdiges Complott von schlechten Ministern, blodfinnigen Obrigkeiten und unwürdigen Sectirern diese wunderbare Stiftung hat zerstören und sich noch dazu eines für die Menschheit errungenen Sieges hat rühmen können, so glaubt man jenen Wahnsinnigen zu sehen, der seine Uhr mit dem Fuße zertrat, und sich rühmte, ihr Geklapper zur Ruhe gebracht zu haben. Doch was sage ich? Ein Verrückter ist ja nicht zurechnungsfähig. » - Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. Paris 1814. S. 36. p. 73 sq. Der Verfasser spielt hier auf den Pater Salvas terra, den Apostel von Kalifornien an, der nur durch die Gewalt einfacher und feierlicher Kirchengefänge, welche er meisterhaft auf seiner Laute spielte, die wildesten Wolkerschaften Amerika's, in deren Länder noch kein Reisender vor ihm hatte eindringen kön= neu, jum Christenthum bekehrte. In ihrer Mitte angelangt stimmte er nur den hehren Gesang: In voi credo, o Dio mio, an, und Greise und Jünglinge, Mütter und zarte Töchter umringten biesen gottbegeisterten Sänger and Missonair und nahmen freudig und

Die wohlthätigen Folgen der Unterdrückung der Jesuiten, jener Feinde des menschlichen Geschlechtes, wie sich die Philosophen des achtzehnten und noch die des neunzehnten Jahrhuns derts auszudrücken pflegen, blieben nicht lange aus. Welt kam nun unter die segensvolle und glückliche Herrschaft dieser neuen Freunde des Menschengeschlechtes. Sie goßen bald das verhängnisvolle Füllhorn über dasselbe aus. Ohne weiter zu erwähnen, was jene armen Bolker Americas und Asiens, welche die Bater jener unglücklichen Gesellschaft unter dem heiligen Schatten des Kreuzes aus ihrer Wildheit herausgerissen und zur hohen Würde des Christen und gesellschafts lichen Menschen unter tausend Gefahren und Opfern erzogen hatten, geworden sind, seit sie unter die neue Herrschaft dieser gepriesenen Freunde bes Menschengeschlechtes gekommen; wie se — diese Bölker — in. den alten schmählichen Zustand ihrer Wildheit zurückgefunken sind, ber um is drückender für sie sein mußte, da sich gegen ihr hartes Loos noch die studirte und raffinirte europäische Graufamkeit und Verruchkkeit verschwur, so daß bei ihnen die zarte heilige Pflanze des Christenthums und der Civilisation unterging 345); — so wollen wir

unter Thränen die, frohliche Neuigkeit, pas Evangelium, die er ihnen verkündete, an. Die wunderreichen Thaten, welche Salvasterra, ein unvergeßlicher Name für die Missionäre, jener Orpheus von Amerika, bei jenen rohen und blutgierigen Völkerschaften versrichtet, übersteigen allen Glauben. Muraedri Christianesimo selice etc. Cap. XII. p. 284. Venezia 1752. 8.

<sup>25)</sup> Wir können uns nicht enthalten, hier den schönen Bericht über die Missionen der Jesuiten in Paragnap vom berühmten Grasen Unton Ferrand, Pair und Staatsminister von Frankreich (gestorben 1824), beizusehen: C'est dans la partie méridionale du nouveau monde, qu'il était réservé à une société religieuse, d'établir le gouvernement le plus singulier, le plus paternel, le plus heureux qui ait jamais existé. Tandis que la cruauté des Espagnols dévastoit le Pérou et le Mexique, les jésnites avoient choisi le Paraguay comme leur terre de prédilection. Ils ne parloient aux habitans, sanvages encore, que le langage de la douceur, de la sagesae et de la raison. Ils surent aimés de

nur einen vorübergehenden Blick auf unsere väterlichen heerde werfen und sehen, wie das auf ihnen ausgegossene Dankopfer dieser neuen Kaine von der Gottheit aufgenommen wurde.

ces hommes bons et simples. Ils firent parler ensuite la voix céleste de la religion, et ses vérités consolantes furent adoptées. Ils disposèrent les habitans au travail, les gouvernèrent avec justice, et ne les laissèrent manquer de rien. Ces familles errantes et infortunées, qui avoient vu régner long-temps autour d'elles le carnage et la desolation, trouvèrent au milieu des pères la certitude d'une vie heureuse et paisible: pendant que le sang et les larmes ruisseloient de tous côtés, ils acquirent à la société monastique d'immenses richesses, sans qu'il en coûtât à l'humanité une larme ou une goutte de sang.

Lorsqu'après avoir lu les sanglantes annales de l'Amérique, on arrive à l'histoire du Paragnay, on se croit élevé dans une région supérieure, on respire un air pur et viviliant. Que seroitce, si les malheureux Indiens avoient été traités dans toute l'Amérique du sud, comme sur cette terre privilégiée! L'histoire de ce gouvernement religieux est la seule dans ce genre que nous offrent les annales du monde. Cette oeuvre miraculeuse de concorde et de bonheur fit naître la jalousie, l'ambition, la rivalité des deux puissances européennes limitrophes. En moins de cinquante ans, tout le pays, ci-devant inculte, s'étoit rempli de villages et de hameaux: la religion y avoit fait des progrès rapides. Chaque arrondissement étoit une famille qu'un jésuite gouvernoit.

On entra dans cet heureux pays à main armée: les malheureux Indiens ne purent résister aux forces militaires que l'on déploya contre eux; ils se retirèrent dans des terres reculées, avec leurs instrumens aratoires et leurs enfans, et suivirent ceux qu'ils regardoient comme leurs dieux tutélaires; mais ils ne purent se relever du coup fatal qui fut porté à l'existence de leurs bienfaiteurs, et leurs familles abandonnées sont retombées dans l'état sauvage, d'où les pères les avoient tirées en les civilisant. Plusieurs peuplades renoncèrent à tout commerce conjugal, et de peur de multiplier les victimes de la cruauté des Portugais et des Espagnols, ils eurent la force d'étouffer dans leur sein ce charme de la nature, cet aimant si actif qui renouvelle les génerations, es provoquant l'union

Doch wer könnte es über sich gewinnen, bei jenem schander vollen Schauspiele zu verweilen, welches die menschliche Gesellschaft, namentlich in Frankreich, seit den letten zwei Decennien des achtzehnten Jahrhundert darbietet. wurde in den alles verheerenden Revolutionsbrand geschleus bert, aus dem sie sich kaum erholt, und der, wie Ancillon tieffend bemerkt 346), in der ganzen Geschichte ber Menschheit nur in der kirchlichen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts seines Gleichen findet. In der einen wie in der andern Revolution muste man damit anfangen, die Kirche von Grund aus zu erschüttern und umzuwerfen, um die Regierungen zu fturzen. Jene Manner, welche die eben besprochene Gesellschaft Jesu des Burger - und Fürstenmordes bezüchtigten, find die Ersten, welche ihre neue Herrschaft mit dem Blute unzähliger Taufende unschuldiger Schlachtopfer besiegelten; — welche den Tob allen edeln Männern schwuren, und zum Unterpfande ihrer höllischen Macht dem rachetrunkenen Pobel sogar das Haupt eines geliebten, tugendhaften und unglucklichen Regenten untet dem Mordbeile des Henkers zeigten; — welche nach relis gibser Aufflarung rangen, und die Michteristenz eines Gottes dffentlich becretirten und als Gefet bes Staates proclamirten; — bie sich die wahren Stugen des Thrones nannten, und gleichwohl die heilige Wurde ber Könige mit dem Wohle der Bolfer für unvereinbar erklärten und folche, als einen entehrenden Schimpf der Menschheit, für immer verbannt wissen wollten. Im Gefolge solcher und noch viel scheußlicherer Frevelthaten kundigten sich diese großen Freunde des Menschengeschlechtes an, nachdem sie einmal die Herrschaft errungen hatten.

Es wurde zu weit führen, hier nur einige jener Greuelscenen hervorzuheben, welche die Kirche, namentlich die fran-

des deux sexes; et le sol qui les avoit produits, où ils avoient cultivé les vertus sociales et domestiques, a vu périr avec eux toutes les esperances de leur posterité. Esprit de l'histoire. T. II. p. 168. Paris 1809.

<sup>346)</sup> Ueber Staatswissenschaft. S. 206.

zosische, in ihren ehrwürdigen und heiligen Dienern, so wie im Genuße ihrer gesellschaftlichen Rechte zu erdulden hatte. Richts ließ der Frevel unverschont. Die Tempel wurden zerstort und auf bas scheußlichste profanirt, ber Beistlichteit alle ihre Besitzungen geraubt, und um ihr alle Mittel, sich zu erhalten und fortzupflanzen, abzuschneiden, die Bildungsam ftalten, Seminarien, sammt den milben Stiftungen, welche biesen herrlichen und gesegneten Pflanzschulen der Religion, der Tugend und der Frommigkeit eine dankbare Borzeit gemacht hatte, eingezogen und von jenen Feinden und Worathern der Religion und des Vaterlandes unwiederbringlich verschlungen. Die Revolution brach nun auf allen Puncten von Europa aus und verbreitete sich mit Bligesschnelle von hier in die entferntesten Welttheile. Ueberall trat fie mit denselben unerhörten Greuelscenen auf. Die geheimen Emisfare ber revolutionaren Syder, welche aus der Werkstatte des zerstorenben Zeitgeistes als Jatobiner, Communeros, Carbonari, Illuminanten und endlich, als lettere aus dem Felde geschlagen worden waren, als dentschthumliche Demagogen nach einander aufgetreten sind, haben mehr oder minder die Grundlagen aller christlichen Throne erschüttert und untergraben. Alle Thronen wankten in jenem fürchterlichen Zeitsturme und zum Theile aus eigener Berschuldung, da sie zu sehr dem Damon der Zeit gehuldigt hatten. Selbst der ehrwürdige Stuhl der teutschen Kaiser, welcher im edeln und frommen Hause Desterreich stets die Beruhigung und die Hoffnung aller biedern Freunde der Menschheit und des europäischen Bolferwohles, so wie der Stolz und die Stuße bes teutschen Volkes war, blieb von ihm nicht unverschont und wurde zerstort. Auch zu seinen heiligen Stufen hatte sich die verführerische Schlange der Aufklärung Zutritt zu verschaffen gewußt und an ihnen ihr Gift ausgehaucht, welches sich nun sofort in die hoheren Regionen des Staatskorpers mit wilbem Ungestumm ergoß. Nur einem Throne, dem Stuhle des heiligen Petrus, war es von Gott vorbchalten, sich mitten in jenem Kampfe ber Gottlosigkeit

und Verruchtheit aufrecht zu erhalten und nicht zu fallen; ihm war es vorbehalten, mitten in den Ruinen der mensche lichen Gesellschaft als rettender Genius aufzutreten, ben gefallenen Bruderstaaten bas Zeichen ber Erlosung, bas Rreut, vorzuhalten, und solche aufzufordern, sich um biese gottliche Fahne, welche achtzehn Jahrhunderte siegreich durchlaufen, mit bemselben Gifer wiederum zu versammeln, sich an sie fest zu halten, und ihr ewige Treue zu schworen, welche sie turz vorher verlassen, verkannt und verrathen hatten; — ihm war es ferner vorbehalten, die nun wiederum in den Schafstall bes Herrn einberufenen Volkerschaaren unter diesem heiligen Siegeszeichen einer neuen Aera bes Gludes und bes Staaten. wohles entgegen zu führen. Sahen wir nicht jene zahlreichen Menschenmassen, welche sich turz vorher noch an dem Blute ihrer eigenen Bruber berauschten, zu den Fußen des Oberhauptes der Christenheit, welches noch bazu auf fremdem Boden in schmählichen Fesseln ber Knechtschaft schmachtete und Dißhandlungen aller Urt zu erdulden hatte, mit himmlischer Begeisterung hinsinfen und den Segen des hehren Stellvertreters Christi auf Erden erflehen?

Die Pontificate von Pius bem Sechsten und Pius bem Siebenten werden jedem Christen, welcher Religionsmeis nung er auch sei, stets unvergeßlich sein. Sie gehören zu ben schönsten der Geschichte der Rirche, und können den glanzvollen und großen Pontificaten jener fruhen glucklichen Jahrhunderte des Glaubens im Mittelalter, wenn nicht vorgezogen, fo boch gleich gestellt werden. Mit einem vielleicht noch unter harteren und größeren Opfern errungenen Siege für Kirche und Menschheit vereinigen sie bas Verdienst der Heiligkeit der Papste der vier ersten Jahrhunderte, welche in jenen verhängnipvollen Zeiten der grausamen Christenverfolgungen muthig und fühn die Gottlichkeit ihres obersten Hirtenamtes mit ihrem Blute bestegelten. Pius der Sechste, welcher, hatte er auf einem rein weltlichen Throne gesessen, der größte Regent des achtzehnten Jahrhunderts gewesen ware, starb in Fesseln als Martyrer in den Sånden jener gottlosen Philosophen und Senker,

sans denen das Directorium der französischen Republik zusammengesett war 347). Pius der Siebente starb als Bekenner
der Kirche. Ihn konnten weder Gefangenschaft noch Exil,
weder Ketten noch Mißhandlungen beugen. Muthig und voll
heiligen Sinnes vertheidigte er mit einem Vertrauen, mit einer
Kühnheit und Entschlossenheit, welche die Mitwelt mit einer
gerechten Bewunderung für diesen großen Kirchenfürsten erfüllte, die Sache des heiligen Petrus. Während die anderen
Regenten sich demuthig vor der Allgewalt des großen und
namenlosen Kriegers beugten und ihm theure Opfer darbrachten; war es der Nachfolger auf dem Throne des heiligen Petrus, welcher standhaft und unbeugsam seine heiligen und
unveräußerlichen Rechte gegen diesen gewaltigen Machthaber

<sup>347)</sup> Ueberaus schon druckt sich Mallet du Pan, Burger von Genf, hierüber aus: De toutes les injustices barbares qui forment l'histoire de la république française, je ne sais s'il en est une qui soulève autant d'indignation que la froide et systématique atrocité du directoire envers le souverain pontise. Jamais traitement ne mérita mieux le nom d'assassinat: il y auroit eu moins d'inhumanité à livrer la tête blanchie de Pie VI. au fer d'un boureau, qu'à profaner avec étude la sainteté de son caractère, qu'à l'abreuver d'affronts et de douleurs, qu'à le traîner de son palais ravagé dans une terre étrangère, qu'à promener sa longue agonie de prison en prison, en lui laissant la vie pour en éprouver tous les tourmens. Et sur qui exerçoit-on une si exécrable violence? sur un octogénaire aux portes de l'éternité; sur un pontise dont la pieté tranquille et sincère, la douceur, la sagesse et la moderation, avoient mérité l'hommage même des communions séparées de l'église de Rome. Qu'avoiton à redouter de sa caducité? Quel avantage pouvoit - on retirer d'une cruauté aussi gratuite? Comment pouvoit - il nuire à la France, ce pape moribond, dont la mort ou l'absence n'influoit en rien sur le sort de ses états, ni sur celui de l'église? Etoit-ce un otage dont ils entendoient s'assurer? ou bien le fanatisme de la philosophie avoit-il dicté d'ajouter au nombre des martyrs et des incalculables victimes qu'il s'est immolées, le chef suprême d'une religion dont il poursuit l'anéantissement. Apologie de Pie VI. p. 35.

vertheidigte und in diesem harten und prüsungsvollen Kampfe Tugenden entwickelte, welche in einem Zeitalter der sittlichen und geistigen Verderbtheit, wie das unsrige, freilich nicht begriffen werden konnten. Die Beharrlichkeit dieses heiligen Papstes hat gesiegt. Er ist in sein altes Erbgut wiederum eingetreten, und fährt von hier aus wiederum fort, über die Welt die Wohlthaten aus dem ihm von Christo verliehenen unversiegbaren Gnadenschaße auszugießen. Er hat dieses Erbe durch den Willen desjenigen erhalten, der es ihm übertragen, und nicht, wie man so oft hochmüthiger Weise genug zu sagen sich nicht gescheut hat, durch die Gnade der Umstände. Wo Gottes heiliger Beschluß entscheidet, da kann des Menschen stolzes Machtwort nichts hinzuthun.

Werfen wir' nun einen kurzen Ueberblick auf die Richtung, welche die Erziehung der Jugend in Frankreich und Teutscheland, den Hauptländern der Revolution, nach der Austhebung der Gesellschaft Jesu genommen, und sehen wir, welchen Einstuß sie auf die Bildung der jungen Geistlichkeit gehabt hat, und was endlich aus den Seminarien geworden ist. Es kann hier schon nicht am unrechten Orte sein, etwas im Allgemeinen über die neue Primärerziehung der Jugend zu bemerken, da ja aus ihr die jungen Leviten zum Dienste des Altars hervorgehen und den in ihrer Jugend ererbten Sinn mit in ihren neuen Beruf bringen.

Die Wunden, welche die Erziehung der Jugend durch die Ansthebung der Gesellschaft Jesu erhielt, waren unheilbar. Die Aufflärer dieser Zeit, die französischen Philosophen, verssuchten, ihr neues Erziehungssystem, welches, um es in zwei Worten zu characteristren, nur in der gottlosesten Berachtung aller Religion und in dem schnödesten Hasse gegen alle Regiesrung und gesetmäßige Obrigkeit bestand, in Aussührung zu bringen und an die Stelle des unter den Prüfungen der Zeit haltbar bewährten Unterrichtsystemes der Jesuiten, welches durch fast volle zwei Jahrhunderte die Stütze des Thrones und des Altars gewesen war, zu setzen. Diesen Helden der Aufflärung des menschlichen Geschlechtes, wie sie sich so hochs

trabend nannten, war es um nichts weniger als um die Wis senschaft zu thun. Alle höheren Gefühle für Austand, Recht, Sittlichkeit und Tugend wurden aus den Herzen der Jugend herausgerissen, auf daß sie leer an Herz und Geist zu jeder schlechten und verruchten That reif wurde. Alle nur möglichen Dinge versprach man die Jugend zu lehren. Rein Gegenstand sollte ausgeschlossen sein. Die jungen Leuten sollten nun und zwar in kurzer Zeit über alle Kunste und Wissenschaften ich sonniren, tanzen, fechten, reiten, ringen, schwimmen und ahm 4 liche lustige Beschäftigungen lernen, nur nicht gründliches Wissen, nicht Religion und Tugend. All diesem encyclopabistis schen Unterrichtscharlatanismus lag jedoch nichts weiter als die gemeinste Aufklarung zu Grunde. Diese sollte nur durch die eben erwähnten Mittel und Gelegenheiten befördert werden. D'Alembert war der Chef und Erfinder dieses satanischen viel Corruptionssystemes. «Geben Sie sich so schrieb er am 15. September 1762 an Voltaire, « als Sie « nur immer konnen, die jungen Leute aufzuklären. » war so glücklich in seinem neuen Aufklärungshandwerke vorans geschritten, daß er schon im Jahre 1764 an seinen Freund den Marquis von Chauvelin schreiben konnte: « Das Licht ist a dergestalt allenthalben ausgebreitet, daß man bei der ersten « Gelegenheit losbrechen wird, und dann wird es einen schönen « Larm absetzen; unsere jungen Leute sind sehr glucklich, denn

Ludwig der Sechzehnte beweinte mit bittern Thrånen den gewaltigen Umsturz, den die Erziehung der Jugend durch die Unterdrückung der Jesuiten erlitten, und klagte in edeln Worsten Choiseul der hieraus erfolgten Verbrechen an 348). Nicht

« sie werden hubsche Sachen sehen. »

Die Regierung, schrieb Ludwig XIV. in seiner 1777. entworfenen Schilderung Choiseuls, die man unter seinen Papieren fand, hat immer jener berühmten Gesellschaft, welche die Jugend im Gehorssame gegen die Regierung, in der Kenntniß der Künste, der Wissenschaften und der schönen Literatur erzog, ihren besondern Schutz angedeihen lassen, Choiseul allein hat diese berühmte Gesellschaft den Verfolgungen der Parlamente, ihrer Feinde, überliefert, und die

minber ruhrend drudt fich hierüber ber biebere Soulavie aus, der gleichfalls den Umsturz des Altars und des Thrones in ber durch die Philosophen eingeführten Erziehung findet. Der Herzog von Choiseul, die Frau von Pompadour und • die Parlamente, » sagt Soulavie, « haben die Gesellschaft - Jesu, die in dem merkwurdigen Zeitpunkte des Wiederauf-« lebens ber heutigen Monarchieen gestiftet worden war, um « bem herzen ber Jugend Grundsage einzufloßen, die ihnen a zur Stute bienen konnten, zerstort. Die nachwachsende - Generation ward seit dem Jahre 1762 der Erziehung der « Jesuiten beraubt, die die Verehrung der Konige und die « Liebe alles deffen, was gut und schon ist, zum Augenmerk a hatte, und dagegen leidenschaftlich der Lehre der philoso-- phischen Neuerungen entgegengesetzt war. Der Einfluß ber « Schriften Voltaires und der Lehre Rousseaus auf die Ge-- muther jener Generation, welche die franzosische Revolution • vollbracht hat, folgte auf den Einfluß des Unterrichts der a Jesniten auf die vorhergehenden Generationen. a ziehung hatte im Ganzen keinen Zusammenhang mehr. - ber einen Seite nahm Unglaube, von der andern die Verachtung aller Regeln bes ehemaligen gesellschaftlichen Ana fandes die Stelle der Hochachtung gegen moralische und a religiose Grundsage ein 349). »

Roch tühner in der Umgestaltung der Jugend ging Rosbespierre zu Werke. Er besorgte, daß auch die von den Encysclopädisten in eben erwähnter Weise gehandhabte Erziehungssmethode noch nicht hinreichend sei, Frankreichs Jugend zu guten Weltbürgern zu machen, und beschloß deßhalb deren

Jugend den Spstemen der Philosophie, oder dem Einstusse der gefährlichsten Meinungen der Parlamente Preis gegeben. — Seine Berstörung der Jesuiten hat eine Lücke gemacht, die keine andere Körperschaft zum großen Nachtheile der Erziehung der Jugend und der Wissenschaft hat ausfüllen können. S. Soulavie Mémoires du règne de Louis XVI. T. I. p. 88 und 91.

<sup>349)</sup> Soulavie Mémoires du règne de Louis XVI. Tom. II. discours prélim. p. 14 sq.

Erziehung ganzlich der Laune und dem Willen der Machthaber des Staates zu unterwerfen. Er sprach sich hierüber auf das traftigste in einer sturmischen Sigung des Comitees ber offentlichen Wohlfahrt aus, wo ihn sein wurdiger Gefährte Danton auf das entschiedenste bei seinem Gesetyvorschlage unterstütte. «Ihr werdet ohne Zweifel darauf bedacht sein,» redete hier Robespierre 350), « der Erziehung einen großartigen « Character zu geben, der mit unserer Regierungsform und « ber erhabenen Bestimmung unserer Republik übereinstim « mend ist. Ihr werdet die hohe Nothwendigkeit empfinden, « sie für alle Franzosen gemeinschaftlich und gleich zu machen. « Es handelt sich nun nicht mehr darum, Herren, sondern « Burger zu bilden; das Baterland allein besitt a bas Recht seine Kinber zu erziehen; es fann biesen « Schatz weber bem Stolze ber Familien anvertrauen, noch a den Vorurtheilen von Privaten, dieser ewigen Träger ber « Aristocratie und des häuslichen Föderalismus, der die « Seelen vertruppelt, indem er fie isolirt, und sammt der Gleiche a heit alle Grundfesten der gesellschaftlichen Ordnung ver-« nichtet.»

Wer schaubert nicht mit Recht vor solchen scheußlichen Erziehungsprincipien zuruck! Heißt dieses nicht alle menschliche Gesellschaft vernichten, die natürlichen Rechte zerstören und die Familien zu nichts weiter, als zu einer blinden, den Gewaltstreichen einer fanatischen Regierung unterworfenen Zeugungsanstalt für den Staat herabwürdigen, die keine andere Rechte haben soll, als die, eine Menge kleiner Geschöpfe hervorzubringen, aus denen alsdann der Staat machen kann, was ihm beliebt? Und diese von Robespierre auf der Bluttribune; der Volker ansgesprochenen Grundsäse sind mit mehr oder weniger Modificationen in die Grundgessese des Erziehungswesens der europäischen Staaten übers

<sup>350)</sup> Rapport fait au nom du Comité de salut publique, par M. Robespierre, sur le rapport des idées réligieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fêtes nationales.

gegangen. Robespierre hatte freilich nothig, solche Kirche und Thron vernichtende Grundsage auszusprechen, um bie Jugend in eine blutdurstige Tiger = und Hyanenbrut umzuges stalten und sie für die Ausführung seiner Plane, welche nichts anders als ganzliche Ausrottung des menschlichen Geschlechtes bezweden konnten, fahig zu machen. «Gehet biese Generation « an, » ruft der edle, früher selbst in den Fesseln des Wahnes der Zeit befangene La Harpe aus, « sehet diese Generation an, die das Ungluck gehabt hat, in diesen abscheulichen « Zeiten geboren zu werden und bazu verdammt ist, mitten in · ber verheerendsten Ansteckung von Grundsägen, Beispielen, Dandlungen und Reden, die je das menschliche Geschlecht · vergiftet haben, aufzuwachsen, ohne daß es in vier Jahren • ben Weltreformatoren möglich gewesen ware, eine Schule an errichten, in welcher die Rinder hatten lesen und schreiben, und Gott und ihre Eltern ehren lernen 351). » nach einem solchen Umsturze ber Dinge noch befremben, wenn man einen Deputirten ber französischen Nation — Sylvain Marechal — auf derselben blutigen Rednerbuhne, von welcher herab Robespierre so scheußliche Grundsätze gepredigt hatte, in jene mehr als verruchten Worte ausbrechen und behaupten «Die Menschen verdienen nicht einmal, daß man sich die Muhe gibt, sie zu unterrichten362).

Nehnliche Grundsätze mußten die Franzosen zu wahren Bandalen umschaffen. Alles siel unter den Händen dieser Henster; nichts blieb von ihnen verschont. Auch das Heiligste gaben sie der Zerstörung preis. Wie die Vandalen des sechzehnten Jahrhunderts, die sogenannten Reformatoren der Kirche, so sielen auch die Vandalen des achtzehnten Jahrhunderts, die von denen des sechzehnten nur durch die Zeit verschieden sind, über die reichen kirchlichen Bibliotheken her und steckten sie sämmtlich in Brand. «Die Zahl der Bücher,» schrie der eben erwähnte Marechal, «vermehrt sich auf eine schreckliche

<sup>351)</sup> De l'état des lettres en Europe. p. 28. 29.

<sup>352)</sup> Dictionnaire des Athées. p. 388.

" Weise. Man muß nachstens die kritische Brandfackel da « hineinwerfen und mit den ungeheuern theologischen Biblio-« theken anfangen 353). » Wer kennt nicht den scheußlichen Borschlag Condorcets, der die große reiche königliche Bibliothek zu Paris sammt den ungeheuern Schätzen von Handschriften auf dem Greveplat offentlich zu verbrennen in der Nationalversammlung ben Antrag gemacht hatte? — In Folge dieses granzenlosen Wahnsinns gingen jene herrlichen und an Handschriften jeder Art so reichen Bibliotheken der französischen Klöster und Bisthumer, welche der Stolz bes Landes und die Goldgrube der geschichtlichen und literarischen Denkmåler von Europa waren, sämmtlich im Brande auf ober wurden auf das schmählichste in öffentlichen Versteigerungen Frankreich wurde nun burch den Vandalismus seiner Philosophen eben so arm an handschriftlichen Schäßen, wie Teutschland durch den Bandalismus seiner Reformatoren im sechzehnten Jahrhundert.

Man blieb aber nicht bei ber Zerstörung der Bibliothefen Man richtete seinen Haß gegen alle firchlichen Unterrichtsanstalten und fiel mit einer unerhörten Wuth vorzüglich über die Seminarien her. Man hob sie auf, schloß sie, ver--bot unter Todesstrafen allen religiösen Unterricht in ihnen und zerstörte endlich die ehrwürdigen Gebäude selbst. verschont geblieben waren, wurden sie zu anderm Gebrauche bestimmt und auf eine Weise entweiht, deren Gegenstuck auch nur die Geschichte bes großen Reformationsbramas des sech= zehnten Jahrhunderts darbietet. Niemand fann die hierbei verübten Frevel rührender darstellen, als der beredte ka Harpe. Wie der geistreiche Symmachus die Verstummelung, Entweihung und Vernichtung der herrlichen und großen Kunst schätze des alten romischen Kaiserthums durch den Einfall der Barbaren und Bandalen beweint, so beweint auch la Harpe die unaufhörlichen Verherungen, welche von den philosophischen Bandalen seiner Zeit auf bem Gebiete ber Runft, ber Wiffen-

<sup>353)</sup> Dictionnaire des Athées. p. 122. 166.

schaft und der Religion verabt wurden. « Vormals, - redet er die großen und berühmten Männer der Vorzeit an, « vor-« mals konntet ihr noch mit Wohlgefallen auf die alten « Schulen herab sehen, wo euer Genius athmete, euer Namen « geehrt, euer Unterricht wiederholt wurde. Aber nun' « mußt ihr eure Blicke mit Abscheu oder mit Mitleid davon · wegwenden. Denn was wurdet ihr sehen? Gefangniße, · Einoden und Verwüstung! Es ist nicht allein ber niedrige, « blinde und tolle Reid, der alles verwüsten wollte, was ihn « demuthigen konnte; auch die unersättliche Raubsucht hat « da Beute gesucht, wo keine Reichthumer waren, die für sie Alles ist ausgeraubt, geplundert und hinwegge-« nommen worden, und Banditen, welche nicht einmal lesen · konnten, find über die Riederlagen und Denkmaler ber · Wissenschaften hergefallen, haben ihren Raub zur Versteis e gerung gebracht und benselben, ohne ihn zu kennen, im « Ramen der Nation verkauft 354). » Go sehr auch die Philos sophen die Gemuther der Jugend verpestet, und alle dristliche Erziehung bei ihr über den Haufen geworfen hatten, so war es ihnen gleichwohl nicht gelungen, den ehrwürdigen Klerus mit ihrem Gifte anzustecken. Der Klerus stand fest und unbeweglich auf dem heiligen Glauben der Kirche, und stellte sich mit einem wahren Heldenmuthe dem Eindringen solcher scheußlichen Lehren bei ber zu bildenben geistlichen Jugend entgegen. Er wollte wenigstens diese gegen den Frevel der Zeit sicher stellen. So war es ber Klerus allein, welcher in den heiligen Kampf für Tugend und Frommigkeit, für Altar und Thron mitten in jenen sturmischen Zeiten, wo sich alle Elemente bes Staates und der menschlichen Gesellschaft gegen sie verschworen hatten, zu treten wagte. Freilich gab es auch in seinem Schoope einige Frevler, die aus ihren heiligen Reihen heraustraten und sich dem Zeitwahne in die Arme warfen; den Rechten der Kirche, so wie aller Religion, aller Tugend, aller Sittlichkeit und Gerechtigkeit muthwillig Hohn sprachen.

<sup>554)</sup> De l'état des lettres en Europe. p. 26.

Aber was wollen diese, wenn gleich schenßliche Frevel jener Berworfenen, von denen die Meisten später zum gerechten Lohne ihrer Verbrechen selbst auf dem Blutgeruste ihr Leben aushauchten und hier, wie der abscheuliche Gobel, constitutioneller Bischof von Paris, als er zum Gericht geführt wurde, ausrufen konnten: «Ich habe den Tod verdient, da ich Christum verrathen; » — was wollen diese Frevel gegen jene unzähligen Priester sagen, die gleich jener thebais schen Legion unter dem Mordbeile ihrer Feinde als Märtyrer der Religion mit einem Heroismus und einer Gottergebenheit starben, welche das ungläubige Europa in Verwunderung und Staunen setzte? «Man wurde ganze Bande mit den « Ramen aller Priester füllen, » sagt Segur355), « die als \* Martyrer ihres Glaubens starben, — und nie wird man « die Hymnen vergessen, welche die Priester, die in den « berüchtigten Septembertagen erwürgt wurden, für ihre Mor-

Diese heiligen Priester haben mit ihrem Blute das Christensthum in Frankreich gerettet und der Kirche einen neuen Glanz, den Glanz des Martyrthums gegeben, der sie für jede künstige Versolgung stark machen und aus derselben stets siegreich hers vorgehen lassen wird. Mirabeau selbst konnte diesen Hels den des Glaubens seine Bewunderung nicht versagen. Er kannte ihre Stärke und widersetzte sich in der zweiten Natios nalversammlung am 21. September 1792 muthig dem Vorsschlage des verruchten Camus 366), des Abvokaten und wüthens

« der zum Himmel schickten. »

<sup>555)</sup> Tableau des prisons de Paris. T. I. p. 262.

ihn aus seiner Armuth gerettet und ihm das Leben gefristet hatten. Er und Bailly waren die wüthendsten Gegner des Klerus in der Nationalversammlung. Der edle Verfasser der Prise des Annonciades schildert auf eine rührende Weise den Undank des Camus gegen die Geistlichkeit:

<sup>-</sup> Foulant aux pieds d'importuns souvenirs, Fermant son oeil aux pleurs, son oreille aux soupirs, Enslammé d'un corroux que Quesnel autorise,

den Jansenisten, den Constitutionseid, dessen Ersinder er war, bei der Geistlichkeit mit Hulfe aller Mittel der Gewalt durchs zusezen. Mirabeau fürchtete noch zu sehr die allgemeine Stimmung der Nation, welche trot aller Bemühungen und angewandten Gewaltstreiche der Philosophen und Atheisten gleichwohl noch viele Hochschätzung für die Religion erhalten hatte. «Ihre verdammte Constitution der Geistlichkeit,» sagte Mirabeau im Donner seiner zornigen Rede zu Camus, «wird » noch der Constitution, die wir unsertwegen gemacht haben, » den Hals brechen 357).

Wie groß die moralische Kraft des Klerus bei dieser Geslegenheit gewesen, beweist unter andern der Umstand, daß von den hundert und achtunddreisig Erzbischöfen und Bischöfen unr vier den Constitutionseid geleistet haben. Ueber 50,000 Priester haben ihn heldenmuthig verweigert, bereit ihr edles Geständniß mit dem Tode zu besiegeln.

Der Alerus der übrigen katholischen Lander, wie in Spanien, Portugal und namentlich in Italien, obschon minder harten. Prüfungen als der Klerus des unglücklichen Frankreichs unterworsen, hatte gleichwohl in jener Umwälzung der Dinge mächtige Erschütterungen erlitten und nicht minder große Augenden in diesem Kampse entwickelt. Auch er hat unzählige Heldenthaten in die Annalen der Kirche mit unvergänglichen Bügen eingegraben, welche kommenden Geschlechtern stets unvergeßlich und heilig sein werden. Hatten die Künste der Aufklärer in diesen Ländern nicht solche Wirkungen, wie in Frankreich, so lag dieses in der biedern Gesinnung der Völker, welche der warnenden und heiligen Stimme ihrer Priester noch Gehor gaben und sich durch sie von dem Abgrunde zurückrusen ließen, in welche sie der Frevel dieser Scheusale hinabstürzen wollte.

Il combat, il poursuit, il renverse l'Eglise; Enfin aux remords toujours plus aguerri, Il s'attaque aux Prélats dont la main l'a nourri. 357) Barruel, histoire du Clergé de France. T. I.-p. 6.

Gang anders, und wer wollte bieses nicht mit Thrauen innigster Wehmuth eingestehen, ganz anders verhielt sich ber Klerus und namentlich der höhere in Teutschland in diesen verhängnisvollen Zeitumständen. Er frohnte mit blinder Befangenheit dem Wahne der Zeit und sah ruhig zu, wie man ihn aller auch der heiligsten Rechte beraubte. Ja! er gab wohl gar seinen Feinden die Mittel ihn zu todten in die Hande. Er war nicht einmal bedacht, die verworfene Frevlerhand von dem edelsten Kleinode, welches seiner Obhut anvertraut sein konnte, von der Erziehung des Klerus, abzuwehren. Woher nun diese traurige Erscheinung? Sei es uns vergonnt, hierüber einige Worte zu sprechen. Wir werden hierdurch am besten die Quelle entdecken, aus der alle jene Uebel hervorströmten, die gegenwärtig noch auf der Kirche Teutschlands lasten, und, so lange sie nicht mit heiligem Muthe von bem fraftigen Arme der vereinten Bischofe zurückgewiesen sein werden, noch lange und vielleicht immer auf ihr lasten werden.

In Teutschland war es vorzüglich ein Mann, welcher bes Vaterlandes religibse und politische Grundfesten von Grund aus erschütterte. Und dieser Mann war, was den Freund des wahren Staatenwohles zu tiesem Nachdenken auffordern wird, selbst Regent: der geseierte Friedrich II., König von Preußen.

Friedrich II., ein eifriger Anhänger und Vertheibiger ber franzosischen Encyslopädisten und Atheisten, irreligiös und Atheist wie sie, hatte mitten im Herzen von Teutschland den brennenden Feuerheerd angelegt, von wo aus in Kurzem die verheerenden Flammen zu einem allgemeinen Brande zussammenschlugen und Teutschland nach allen Seiten hin verwüsteten. Nicht zufrieden, seine Freunde, jene Verächter aller Religion, alles positiven Christenthumes und aller Obrigseit, in Frankreich zu besißen, gab er noch den Meisten jener Scheusale des Menschengeschlechtes eine freie Zusluchtsstätte an seinem Hofe, die nun hier denselben Unfug wie in Frankreich trieben und von hier aus Frankreich und Teutschland mit ihren abscheulichen Lehren verpesteten. Friedrich ging

ihnen in ihren Bestrebungen immer voran, und war die leis tende Seele aller jener furchterlichen Plane, welche wir in ben Jahren 1792 bis 1795 gegen die Kirche in Frankreich in Ausführung gebracht sehen. War er es nicht, ber den vasten und ungeheuern Plan zur Zerstörung der fatholischen Kirche und somit bes gesammten Christenthumes, ba er diese als die Stupe des driftlichen Aberglaubens ansah, nicht nur für Frankreich, sondern auch für Teutschland mit einer so durchdachten und kaltblutigen Ueberlegung entwarf, daß auch der Feind des Christenthums sich von Schauder durchdrungen fühlen muß? Friedrich II. überschickte diesen Plan den Parisern durch seinen Freund Voltaire. Und Boltaire selbst fonnte sich hierbei des Staunens nicht enthalten und gestand ein, daß dieses der Plan eines großen Feldherrn fei, den man jedoch noch nicht ausführen könne. Friedrich II. beabsichtigte nichts weniger, als die Ansrottung aller Rlofter, die Einziehung ihrer Guter, mit beren Golde er alsbann sein Berlin verschönern wollte, und die gangliche Schwächung und Demuthigung fo wie endlich bas Bersch win ben bes Episto. pats 358). Er arbeitete hierbei, wie es scheint, ben fran-

<sup>358)</sup> Friedrich schrieb an Woltaire, der ihn durch ein Schreiben vom 3. Marz 1767 aufgefordert hatte, Fraftige Maaßregeln zur Veruich= tung bes driftlichen Aberglaubens zu treffen, in einem Gegenschreiben vom 24. März desselben Jahres Folgendes: «Es ist a nicht der Gewalt der Waffen vorbehalten, die Infame (bas « Christenthum) zu zerstören; sie wird durch den Arm der a Wahrheit und burch die Verführung des In= « teresse umkommen. Wenn ihr wollt, daß ich euch diese « Idee entwickele, so sehet hier, was ich darunter verstehe . . . . « . . » « Ich habe es bemerkt, und Andere wie ich, daß diejeni= « gen Gegenden, wo die mehrsten Moncheklöster sich befinden, auch die find, wo das Wolk am blindesten dem Aberglauben an= « hangt. Es ist nicht zu bezweifeln, daß, wenn man es dahin « bringt, diese Bufluchtsorter bes Fanatismus zu zersto-« ren, das Bolk ein wenig gleichgültig und lau gegen eben die= a jenigen Gegenstände werden wird, welche gegenwärtig seine

zösischen Ministern Amelot, d'Argenson, Maurepas und Choiseul in die Hande, die aber nicht so fühn waren, wie er, und die

, « ganze Verehrung haben. Es kame alfo baranf an, die Risster « ju zerftoren, oder wenigstens damit den Anfang ju machen, daß « man ihre Anzahl verringerte» . . . . . . . . Dieser Angena blid, die Rlofter ju zerftoren, ober fie wenigstens agn verringern, ift gekommen, da die Regierungen « von Frankreich und Deftreich mit Schulden über: « hauft und alle Sulfsmittel der Runft, diese Schul « ben ju tilgen, vergebens erschöpft sind. Der Reip a ber reichen Abteien und mit gutem Einkommen ver: « sehenen Klöster ist verführerisch. Wenn man also Regierungen ben Nachtheil anschaulich «macht, den die Klosterleute der Bevolkerung in « ihren Staaten thun, so wie den Misbrauch der « großen Anjahl von Ruttenträgern, welche die Pro-« vinzen erfüllen und dabei zugleich einfließen läßt, « daß man auf eine leichte Weise einen Theil der « Staatsschulden bezahlen konnte, wenn man bie « Schäße dieser Klostergesellschaften, die doch ohne « hin teine Erben haben, dazu anwenden würde; so « glaube ich, daß man diese Regierungen dahin brin-« gen werde, diese Reform anzufangen, und es ift ju « vermuthen, daß, wenn sie einmal die Einziehung einiger solcher Pfründen geschmeckt haben, ihre « Gierigkeit auch das, mas übrig bleibt, verschlin-« gen wird. — Sehet da, ein kleines Projekt, welches ich dem « Patriarchen von Ferney zur Prüfung unterwerfe: ihm, als dem « Bater der Gläubigen, kommt es zu, dasselbe zu berichtigen und « auszuführen » . . . . . . « Der Patriarch wird mir vielleicht e einwenden: Bas man denn mit den Bischöfen machen werde? « Ich antworte ihm, daß es noch nicht Zeit ist, diese anzurüh-« ren und man damit anfangen muß, diejenigen zu zerstören, die a das Feuer des Fanatismus in den Herzen des Wolks ansachen-« Sobald das Feuer erkaltet sein wird, werden « die Bischofe nichts als kleine Buben sein, mit « welchen die Souverans in der Folge der Beit nach « Gefallen werden umspringen können.» Boltaire antwortete Friedrich am 8. April 1767: "Ihre Idee, ben

1

- 1

usführung bieses für den Staat in anderer Beziehung so sprießlichen Planes nicht für so leicht hielten.

Burke konnte demnach mit Recht sagen, daß Friedrich II., eser sonst so einsichtsvolle und gerechte Herrscher, die franssische Revolution ausgebrütet habe 359). Friedrich mag auch och so weise, gerecht und umsichtig für seine Staaten regiert aben, für Teutschland war er die größte feindliche Macht, üt der es je geschlagen worden war. Er lachte über dessen

<sup>«</sup> driftlichen Aberglauben von Seiten ber Monche anzugreifen, ist " diejenige eines großen Feldherrn. Sind die Monche einmal ab-« geschafft, so ist der Irrthum der allgemeinen Berachtung preis « gegeben. Man schreibt schon viel über biese Materie a in Frankreich; jedermann spricht davon; aber man «glaubt diese Sache noch nicht reif genng: man ift « in Frankreich noch nicht dreift genug, und die An-· dachtigen haben noch zu viel Credit. » Friedrich trug fich schon seit langer Beit mit diesen finstern Gedanken berum, und hatte wie aus einer geheimen Unterredung zwischen ihm und Woltaire im Jahre 1743 hervorgeht, sogar in Holland ein Pamphlet drucken lassen, in welchem er die Sakularistrung ber teutschen firchlichen Fürstenthumer zum Besten des Raisers und der Königin von Ungarn als die nothwendige Bedingung der Wiederherstellung des Friedens im teutschen Reiche darstellte. Voltaire macht uns hierüber in einem am 8. Oktober 1743 an den frangosischen Staatsminister Amelot gerichteten Briefe fehr interessante Mitthei= lungen: «Der König gestand mir hierauf,» sagt Boltaire in diesem Schreiben; « daß er dieses Projekt habe brucken lassen. « Auch ließ er mich merken, daß er es nicht übel neh= « men würde, wenn er auch seinen Antheil von dem « erhielte, mas die Priester bem Gewissen gemäß « ben Königen wiedergeben müßten, und daß er «gern Berlin von den Gütern der Kirche « verschönern möchte. So viel ist gewiß, daß er dieß « durchzuseten sucht, und daß er nur den Frieden schließen will, « wenn er solche Vortheile sieht. Es bleibt nun Ihrer Klugheit « überlassen, diese geheime Absicht des Königs zu nugen, die er « Niemanden als mir anvertraut hat. »

<sup>359)</sup> Ueber die französsische Revolution. Th. I. S. 268.

zössschen Winistern Amelot, die genfon, Maurepas und Choiseul in die Hände, die aber nicht. so kühn waren, wie er, und die

« ganze Verehrung haben. Es kame also baranf an, die Klöster a ju zerftoren, ober wenigftens damit den Anfang zu machen, daß « man ihre Anzahl verringerte» . . . . . . « Dieser Augen a blick, die Klöster zu zerstören, oder sie wenigstens agn perringern, ift gekommen, ba bie Regierungen « von Frankreich und Destreich mit Schulden über: « häuft und alle Hülfsmittel der Kunft, diese Schul-« ben zu tilgen, vergebens erschöpft find. Der Reib « ber reichen Abteien und mit gutem Einkommen ver « sehenen Klöster ist verführerisch. Wenn man also Regierungen ben Nachtheil anschaulich « diesen « macht, den bie Rlofterleute der Bevolkerung in aihren Staaten thun, so wie den Disbrauch ber « großen Anzahl von Ruttenträgern, welche die Pro: « vinzen erfüllen und dabei zugleich einfließen läßt, « daß man auf eine leichte Weise einen Theil ber « Staatsschulden bezahlen könnte, wenn man bie « Schäpe dieser Klostergesellschaften, die doch ohne « hin teine Erben haben, dazu anwenden würde; fo «glaube ich, daß man diese Regierungen dahin brin: « gen werde, diese Reform anzufangen, und es ift ju a vermuthen, daß, wenn sie einmal die Einzichung « einiger solcher Pfrunden geschmedt haben, ihre « Gierigkeit auch das, was übrig bleibt, verschlin-« gen wird. — Sehet da, ein kleines Projekt, welches ich dem « Patriarchen von Ferney zur Prüfung unterwerfe: ihm, als dem a Bater der Gläubigen, kommt es zu, dasselbe zu berichtigen und auszuführen»..... «Der Patriarch wird mir vielleicht e einwenden: Was man denn mit den Bischöfen machen werde? « Ich autworte ihm, daß es noch nicht Zeit ist, diese anzurüh: « ren und man hamit anfangen muß, diejenigen zu zerstören, die a das Feuer des Fanatismus in den Herzen des Wolks anfachen. - Sobald das Feuer erkaltet fein wird, werden « die Bischöfe nichts als kleine Buben sein, mit « welchen die Souverans in der Folge der Beit nach « Gefallen werden umspringen können.» Boltaire . antwortete Friedrich am 8. April 1767: « Ihre Idee, den

Wie Tentschland durch Friedrichs Beispiel und unter seinem 5chnze an dem pestartigen Fieber der Gallomanie gelitten, kzu bekannt 362). Was die französischen Atheisten auf Teutsch=

S

<sup>2)</sup> Teutschland allein hatte bereits im Jahre 1778 nach ber Ber= ficherung eines teutschen Reichsfürsten über vierhundert Sofmei= ster von der hand d'Alemberts erhalten. Journal de Luxembourg du 15. Novembre 1783. Wie es namentlich in Preußen zuge= gangen ift, berichtet uns Ulrich, Mitglied des protestanti= ichen Consistoriums ju Berlin, Beitgenoffe Dieser Umtriebe: « Woltaire hat mehr Schüler, als man glaubt. Von der Toilette « bis zum Weberstuhl wird er gelesen, wiedergekauet und nachge= « betet, und bis zum Eckel bei allen Gelegenheiten als ein erha= a bener Reformator der Welt dargestellt. Mit ihm in der Hand « schenet sich der berlin'sche Jüngling nicht mehr aller Sittlichkeit « Hohn zu sprechen, die ehrwürdigsten Dinge in der Belt zu « lästern, die sichersten Stupen der Ruhe und des Trostes für das « ganze menschliche Geschlecht zu untergraben, die fraftigsten « Grundfage des Rechts, der Ordnung und des Anstandes über « ben Saufen zu werfen, über Gott, Unsterblichkeit, Gericht und « Worsehung zu lachen, ben Werth ber Tugend und Unschulb « lediglich aus den außern Folgen, die sie auf unsere Gesundheit « und Reputation haben, herzuleiten, und überhaupt sich eine Ehre « daraus zu machen, Nichts zu glauben. Leider selbst ertonen « öffentliche dem Vergnügen und der Zerstreuung gewidmete Plate « von Lasterung gegen die Religion. Mehr als einmal habe ich « zu meiner innigen Betrübnif im Thiergarten bergleichen horen « muffen. » Ueber ben Religionszustand in den preußischen Staaten. Th. I. S. 508. Niemand kann den durch Friedrich's Freunde, Woltaire u. a. m., herbeigeführten Unglauben in den preußischen Staaten kräftiger schildern, als Gilet, Sof= prediger und Consistorialrath zu Halberstadt: Boltaire, der Reformator in Berlin; Deinzemann: Apell meine Nation; und de Marces: Briefe über die neuen Bachter der protestantischen Rirche. Ludke führte die Stimme der Gegenparthei und gab ihr den schönen Plan in die Hande, mit der Religion auch zugleich den Priestern, ihren Stugen, ben Garaus zu machen: Gespräche über bie Ab= schaffung bes geistlichen Stanbes. Berlin 1784. Diese Gallomanie hatte ganz Europa verpestet. « Seid versichert, »

ehrwardige Verfassung, deren Heiligkeit er kanm ahnte, viel weniger begriff. Wie hatte auch er dieselbe begreisen können, da er über alles Christenthum sich höhnisch hinwegsetzte und an dessen Sturze mit den Damonen der Zeit gewaltig mitar, beitete? — Wie hatte ein solcher Herrscher die Verfassung des teutschen Reiches kennen sollen, die auf der katholischen Religion wie auf ewigen Grundpseilern ruhte? — Das teutsche Reich sing in seinen heiligen Grundsesten mit den Reformatoren des sechszehnten Jahrhunderts zu wanken an, und war, wie Görres so schön sich ausdrückt, von der Zeit des westphälischen Friedens an ein auf dem Paradebette ausgestellter Cadaver geworden 360). Friedrich II. nahm ihn von diesem Paradebette herunter und hielt ihm mit Hilfeund im Gesolge französischer und teutscher Atheisten die letzten Exequien 361).

<sup>360)</sup> Teutschland und die Revolution. S. 67.

<sup>361)</sup> Friedrich II. wiederholte in einem am 29. Inli und 13. August 1775 an Woltaire erlassenen Briefe denselben vorigen Berstörungs: plan der katholischen Kirche in Bezug auf das heilige romische teutsche Reich und sagt hier: «Alles, was ihr mir von un-« sern teutschen Bischöfen sagt, ift nur zu mahr: eb a find Schweine, die von dem Zehenten Zions gemä-« stet sind; aber ihr wißt auch, baß im heiligen ro-« mischen Reiche das alte Herkommen, die goldene « Bulle und andere dergleichen alte Narrheiten, « die einmal bestehenden Migbrauche in Ansehen « erhalten. Man sieht sie, zuckt die Achseln, und « die Dinge gehen ihren Gang fort. Wenn man also den « Fanatismus stürzen will, so muß man nicht bei den Bischöfen « anfangen: aber wenn man es dahin bringet, die Monche zu ver: « ringern, vornehmlich die Bettelorden, so wird das Bolk lau « werden und weniger abergläubig wird es den Fürsten erlauben, die Bischöfe so zu stellen, wie es sich « gebührt. Dieß ist der einzige Gang, den man geben muß. « Man muß gang verstohlener Weiseund ohne « Lärm zu mach en bas Gebände ber Unvernunft untera graben und es so dahin bringen, daß es von selbst einstürzt.»

gelassen hatten, wurde von ihren Rivalen, den teutschen Atheisten, vollends darniedergerissen. Der Hebel zu diesem frevelhaften Unternehmen war die Allgemeine Teutsche Bibliothet, gestiftet von Nicolai, dem bekannten Buche drucker und Halbwisser, zu Berlin im Jahre 1762. Sie wurde für Teutschland, was die Encyklopädie für Frankreich war und hatte eine um so schädlichere Wirfung, da sie mit weit größerer Sachkenntnis, tieserem Scharssinne und ausgebreisteterem Wissen gearbeitet war, als diese. Sie wurde gewissers maaßen zum unerläslichen Bedürfnisse für Teutschland, da sie sich über alle Segenstände der Kunst, der Literatur, der Wissenschaft und der Religion so wohl im Inlande als im Anslande ausließ. «Der Plan zu diesem Werke», sagte de Warees 363), «war eben so arglistig entworfen als methos disch ausgeführt.»

Die Redactoren der teutschen Bibliothet, welche in einem turzen Zeitraume bald zu hundert und mehreren Banden ansschwoll, meistens Manner von Geist und Wissenschaft, an Zahl bei Einhundert und vierzig, griffen zunächst die Theolosgie in allen ihren Zweigen und Hilfswissenschaften an. Man warf das ganze positive Christenthum über den Haufen und stellte an dessen Stelle einen reinen Naturalismus, der von göttlicher Authorität nichts, nur allein die Vernunft, anerstannte. Die ausgezeichnetsten Köpfe Teutschlands und namentslich die des nördlichen: wie Lessing, Teller, Lüdte, Eberhard, Damm, Thieß, Abt, Ferusalem, Moses Men delssohn, Semmler, Bahrdt, Kant und Fichte, vereinten ihre ganzen Kräfte zu diesem unseligen Werke, welches bald der allgemeine Sammelplat aller Deisten und Atheisten Teutschlands wurde. Man bediente sich hierbei aller nur mögs

<sup>«</sup> losophie so nüslichen Tage Voltaire's zu verlängern!!» Welcher Hohn! welche Verblendung! Hier heißt es doch wirklich: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

<sup>365)</sup> Briefe über die neuen Wächter der protestantischen Kirche. Th. I. S. 9, Th. II. S. 58 sq.

lichen Kunstgriffe um sammtliche Gelehrten diesem Scepter der Impietat zu unterwerfen. Wer sich der Richtung dieses Zeitwerkes nur halb günstig zeigte und an ihm mitarbeiten half, wurde dis zu den Sternen erhoben und jene, wie Bursscher, Jakobi, Odderlein, Schubert, Seiler, Tychsen und Wolf, die ihre Zeitgenossen vor der gottlosen Tendenz eines solchen Strebens warnten, und noch einige Lehren des positiven Christenthumes aufrecht erhalten wollten, wurden als Dummköpfe, Wahnsinnige, schändliche Andächtler, verkappte Jesuiten, Orthodorenvieh und Offenbarungsknechte ausgeschrieen und verlästert 264),

<sup>364)</sup> Peinzemann Apell an meine Nation S. 531-533. Nikolai mar der Erfinder dieser schönen Taktik, welche von unfern heutigen ans tijesuitischen Charlatans treulich beibehalten wird, weil sie es eben fo bequem finden, wie er, jeden edeln und biedern Freund der Wahr: heit, des Christenthums und des Staatenwohls ohne weiteres als Jesuiten zu brandmarken. Robinson sagt von Nikolai sehr mahr: « Er machte die Vertheidiger der Religion dadurch verdächtig, daß « er sie als Anhänger des Aberglaubens oder als heimliche Jesuiten « schilderte. Er versicherte, daß die Abschaffung dieses Ordens « blos scheinbar ware, daß die Mitglieder noch immer Verbindun= « gen, so wie den größten Theil ihres Wermögens unter dem « heimlichen Schupe der katholischen Fürsten beibehielten. a in jedem Winkel, in jedem Rocke, in jedem Manne einen unauf= « hörlich mit der Wiederherstellung des Ordens beschäftigten Jesui= « ten. Er erregte einen allgemeinen Lärm, reisete burch Teutsch= « land und stellte allenthalben eine Jesuitenjagd an; er ward zu « diesem Endzwecke Freymaurer und Rosenkreuger, wozu ihm seine « beiden Freunde, Gedike und Biester, — und einige Befor-« derer der neuen Lehre behülflich waren. Seinen Dank dafür a bezeigte er ihnen dadurch, daß er bei seiner Burudkunft bie « Geheimnisse des Ordens verrieth und sie lächerlich machte. — « Dieser Mann fand die Methode, alle Wertheidiger des Bi-« belchristenthums als verkappte Jesuiten zu verschreien, sehr « gut. » Ueber geheime Gesellschaften. Seite 73. Am kräftigsten hat Hirsching, selbst Protestaut, die schamtose Insolenz des Berliner Buchdruckers Nikolai und seiner Deitredaktoren geschildert in seiner trefflichen Schrift: Erfreuli che

gelassen hatten, wurde von ihren Rivalen, den tentschen Atheisten, vollends darniedergerissen. Der Hebel zu diesem frevelhaften Unternehmen war die Allgemeine Teutsche Bibliothet, gestiftet von Nicolai, dem bekannten Buchschucker und Halbwisser, zu Berlin im Jahre 1762. Sie wurde sür Teutschland, was die Encyslopädie sür Frankreich war und hatte eine um so schädlichere Wirkung, da sie mit weit größerer Sachsenntniß, tieserem Scharssinne und ausgebreisteterem Wissen gearbeitet war, als diese. Sie wurde gewissers maaßen zum unerläßlichen Bedürsnisse für Teutschland, da sie sich über alle Segenstände der Kunst, der Literatur, der Wissenschaft und der Religion so wohl im Inlande als im Auslande ausließ. «Der Plan zu diesem Werke», sagte de Warees 363), «war eben so arglistig entworfen als methosbisch ausgeführt.»

Die Redactoren der teutschen Bibliothet, welche in einem turzen Zeitraume bald zu hundert und mehreren Banden ansschwoll, meistens Manner von Geist und Wissenschaft, an Zahl bei Einhundert und vierzig, griffen zunächst die Theolosgie in allen ihren Zweigen und Hilfswissenschaften an. Man warf das ganze positive Christenthum über den Hausen und stellte an dessen Stelle einen reinen Naturalismus, der von gottlicher Authorität nichts, nur allein die Bernunft, anerstannte. Die ausgezeichnetsten Köpfe Teutschlands und namentslich die des nördlichen: wie Lessing, Teller, Lüdte, Eberhard, Damm, Thieß, Abt, Ferusalem, Moses Mendelssohn, Semmler, Bahrdt, Kant und Fichte, vereinten ihre ganzen Kräfte zu diesem unseligen Werfe, welches bald der allgemeine Sammelplaß aller Deisten und Atheisten Teutschlands wurde. Man bediente sich hierbei aller nur mögs

<sup>«</sup> losophie so nüslichen Tage Voltaire's zu verlängern!!» Welcher Hohn! welche Verblendung! Hier heißt es doch wirklich: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

<sup>363)</sup> Briefe über die neuen Wächter der protestantischen Kirche. Th. I. S. 9, Th. II. S. 58 sq.

lichen Kunstgrisse um sammtliche Gelehrten diesem Scepter der Impietat zu unterwersen. Wer sich der Richtung dieses Zeitwerkes nur halb günstig zeigte und an ihm mitarbeiten half, wurde dis zu den Sternen erhoben und jene, wie Bursscher, Jakobi, Odberlein, Schubert, Seiler, Tychsen und Wolf, die ihre Zeitgenossen vor der gottlosen Tendenz eines solchen Strebens warnten, und noch einige Lehren des positiven Christenthumes aufrecht erhalten wollten, wurden als Dummköpfe, Wahnsinnige, schändliche Andächtler, verkappte Jesuiten, Orthodorenvieh und Offenbarungsknechte ausgeschrieen und verlästert 364),

redaktoren geschildert in seiner trefflichen Schrift: Erfreuliche

<sup>364)</sup> Peinzemann Apell an meine Nation S. 531-533. Nikolai war der Erfinder dieser schönen Taktik, welche von unfern heutigen autijesuitischen Charlatans treulich beibehalten wird, weil sie es eben so bequem finden, wie er, jeden edeln und biedern Freund der Wahr: heit, des Christenthums und des Staatenwohls ohne weiteres als Jesuiten zu brandmarken. Robinson sagt von Nikolai sehr mahr: « Er machte die Vertheidiger der Religion dadurch verdächtig, daß « er sie als Anhänger des Aberglaubens oder als heimliche Jesuiten « schilderte. Er versicherte, daß die Abschaffung dieses Ordens « blos scheinbar ware, daß die Mitglieder noch immer Verbindun-« gen, so wie den größten Theil ihres Vermögens unter dem « heimlichen Schupe ber katholischen Fürsten beibehielten. a in jedem Winkel, in jedem Rocke, in jedem Manne einen unauf-• hörlich mit der Wiederherstellung des Ordens beschäftigten Jesui-Er erregte einen allgemeinen Larm, reisete durch Teutsch-« land und stellte allenthalben eine Jesuitenjagd an; er ward zu « diesem Endzwecke Freymaurer und Rosenkreußer, wozu ihm seine « beiden Freunde, Gedife und Biester, — und einige Befor: « derer der neuen Lehre behülflich waren. Seinen Dank dafür a bezeigte er ihnen dadurch, daß er bei seiner Zuruckunft die « Geheimnisse des Ordens verrieth und sie lächerlich machte. — « Dieser Mann fand die Methode, alle Wertheidiger des Bi-« belchristenthums als verkappte Jesuiten zu verschreien, sehr a gut. » Ueber geheime Gesellschaften. Seite 73. Fraftigsten hat Dirsching, selbst Protestant, die schamlose Insolenz des Berliner Buchdruckers Nikolai und seiner Mit:

denthums und sank zu einem reinen Naturcultus herab, zu em er vermöge seiner innern Gestaltung auch nur hinführen ann.

Sanz Teutschland schrie über bieses Berbrechen. mrbe von allen Seiten angegriffen. Doch Friedrich II. thm die hohe Verbindlichkeit über sich, ihn, so wie die gleiche efinnten Mitarbeiter ber teutschen allgemeinen Bibliohet, die unter seinen Auspicien erschienen mar, zu beschüßen. derlin wurde so für das dristliche Teutschland, was Paris ir Frankreich war. Seine Macht war jedoch furchtbarer, a fich in Berlin mehr bie Gewalt der muhsamsten Arbeiten es bentenden Geistes aussprach und gegen bas Christenthum ntampfte; während in Frankreich nur die scheußlichste und lindeste Leidenschaft und die tollke Unvernunft die Religion etriegte. Aus Berlin ergingen nun alle jene horrenben Rauifeste, welche, wie sich ein geistreicher Augenzeuge ausradt 364), bem Christenthume das Messer an die Rehle segen Diese Brandmanifeste wurden später theilweise in Bien und in ihrem ganzen Umfange in Paris zur Ausfühung gebracht. So führte man auch schon bedeutend früher te-schenflichen Farcen eines Camus, eines Bailly, eines ioNot d'Herbois, eines Robespierre, wenn gleich nur in veringtem Maafstabe, in Berlin auf, die taum zehn Jahre später t Paris mit allem satanischen und theatralischen Pompe auf-Wollte ja schon ber berüchtigte von Loen führt wurden. Berlin die Einzig mahre Religion, ober wie man fie pater nannte, bie Friedenstirche, ben Tempel ber Merheiligsten Providenz, ben philanthropischen kultus, und ben Bernunftgottesbienst in ben siebiger Jahren bes verflossenen Sahrhunderts errichten? Will Mifes etwas anders fagen als die Proclamation des Etre bepreme, bes hochsten Wesens, des Robespierre? Friedrich Bithelm II., Nachfolger seines großen Onkels, sah sich endd genothigt, dieser Raserei durch Erlassung seines berühmten 1. 11

į

<sup>1865)</sup> Geheime Briefe über die preußische Staatsverfassung. S. 40. 41.

durch das empörende Berläumdungssystem der Berliner Bibliothet ihren wissenschaftlichen Ruf zu verlieren; — bie minder ausgezeichneten Schriftsteller, um schöne und einträgliche Pfründen, gute Lehrposten und dergleichen gesellschaftliche Vortheile zu erhalten. Der berühmte Haller Theolog Iohann Salomo Semmler gibt und hiervon in seiner eigenen Lebensbeschreibung den rührendsten Beleg und klagt in bittern Worten über den gottlosen Unfug dieser Leute, die ihn früher für den ersten Mann der Zeit ausposaunt hatten, in der Hossung, daß er in der Folge alles positive Christenthum abschleisen würde, und ihn später, da er bei seinen theologischen Arbeiten gleichwohl noch die christliche Religion behauptete, als den schändlichsten Heuchler und abscheulichsten Sesuiten versschreen. Und doch hat Niemand dem Christenthume mehr geschadet, als eben Semmler.

Um höchsten stieg die Animosität der Impietät und bes Atheismus ber Berliner und Brandenburgischen Theor logen, als Damm, Professor am colnischen Gymnasium zu Berlin, mit seiner Uebersepung bes neuen Tefta mentes und seinen beiden Werken vom historischen Glauben und über die Religion hervorgetreten war. Damm legte hier mit titanischer Vermeffenheit die Art an das Christenthum und ließ von ihm nichts mehr übrig. nicht einmal das historische Element der Entstehung des Chris stenthums an. Nichts als das Dasein eines höchsten Wesens und die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes, welche er noch dazu durch seichte und sophistische Bernunftgrunde barthat, wurde von ihm anerkannt. ber Erscheinung der Werke dieses Mannes war somit auch die lette, wenn gleich unfichere, Grundfeste des Protestantismus, die heilige Schrift, barniedergerissen, die eigentlich schon baburch, daß sie nach jedes Menschen Gutachten ausgelegt werben konnte, aufgehort hatte, Grundlage bes geoffenbarten Christenthums zu sein; — und Luthers fraftiger Ausspruch vernichtet: «Das Wort sie sollen lassen stahn.» Protestantismus verschwand nun aus dem Gebiete des Chris stenthums und sank zu einem reinen Naturcultus herab, zu dem er vermöge seiner innern Gestaltung auch nur hinführen tann.

Ganz Teutschland schrie über bieses Berbrechen. wurde von allen Seiten angegriffen. Doch Friedrich II. nahm die hohe Verbindlichkeit über sich, ihn, so wie die gleiche gesinnten Mitarbeiter ber teutschen allgemeinen Bibliothet, die unter seinen Auspicien erschienen war, zu beschüßen. Berlin wurde so für das christliche Teutschland, was Paris für Frankreich war. Seine Macht war jedoch furchtbarer, da sich in Berlin mehr die Gewalt der muhsamsten Arbeiten bes benkenden Geistes aussprach und gegen das Christenthum aufampfte; während in Frankreich nur die scheußlichste und blindeste Leidenschaft und die tollste Unvernunft die Religion befriegte. Aus Berlin ergingen nun alle jene horrenden Maniseste, welche, wie sich ein geistreicher Augenzeuge ausbruckt 368), dem Christenthume das Messer an die Kehle setzen sollten. Diese Brandmanifeste wurden spater theilweise in Wien und in ihrem ganzen Umfange in Paris zur Ausführung gebracht. So führte man auch schon bedeutend früher bie scheuflichen Farcen eines Camus, eines Bailly, eines Collot d'Herbois, eines Robespierre, wenn gleich nur in verjingtem Maakstabe, in Berlin auf, die kaum zehn Jahre später in Paris mit allem satanischen und theatralischen Pompe auf-Wollte ja schon der berüchtigte von Loen geführt wurden. p Berlin bie Einzig wahre Religion, ober wie man sie später nannte, die Friedenskirche, den Tempel der Allerheiligsten Providenz, den philanthropischen Cultus, und ben Vernunftgottesdienst in ben siebliger Jahren bes verflossenen Sahrhunderts errichten? Will dieses etwas anders sagen als die Proclamation des Etre suprême, des höchsten Wesens, des Robespierre? Friedrich Bilhelm II., Nachfolger seines großen Ontels, sah sich endlich genothigt, dieser Raserei burch Erlassung seines berühmten

<sup>365)</sup> Geheime Briefe über die preußische Staatsverfassung. S. 40. 41.

Meligionsedicts vom Jahre 1786 entgegen zu streiten. Doch Das Uebel hatte bereits zu weit um sich gegriffen und die personlichen religiosen und sittlichen Verhältnisse des Königs waren eben nicht geeignet, diesen sonst so weisen Berfügungen die nothige Kraft zu geben. Das Religionsedict goß viel mehr nur Del in das Fener und wurde der Gegenstand des bittersten Hohnes. Bahrdt, Professor der Theologie zu Halle, magte sogar eine schmähliche Sathre in Form einer Comodie unter bem Titel: das Religionsebict, pr schreiben, wegen welcher er einige Zeit in die Festung Spandau eingesperrt wurde. Der König selbst wurde in den öffents lichen Blättern ein Verbrecher und Tyrann gescholten und ber Minister von Wöllner, bem man das Religionsedict zw schrieb, ein landesverrätherischer Bosewicht genannt. (Deutscher Zuschauer, Band IX. Heft 26. S. 3 — 5.) Mat fuhr nur auf eine verstecktere und gewandtere Weise in der Untergrabung der Religion und des Christenthums fort, und Richte gelangte zur positiven Laugnung Gottes, megen welcher er vor Gericht geladen murde.

Doch war der Sieg zur Bernichtung des Christenthums in Teutschland erst halb errungen. Der Protestantismus margestürzt und es bedurfte somit nur noch der Durchsenung best großen Wagnisses, ein ähnliches Loos durch den Weg bet Presse auf eine gewandte Weise der katholischen Kirche zu bes reiten, die schon vielen Stoff zu einer Umwalzung in ihren Schooßemahrte. Der allgemeine Unglaube, hurch Friedrich Beispiel Mobeton der damaligen Zeit geworden, hatte sich so gar zu den Regentenstühlen der fatholischen Kirchenfürsten be Wege gebahnt und sie für die Aufrechthaltung ihrer beilige Rechte, obgleich alles um sie her in Trummer zerfalle zu wollen drohte, gleichgültig gemacht; und es bedurfte un noch eines Signales, um se selbst sogar in die zerstdrent Dieses Signa Werkstätte der Revolution hinabzuschleudern. gab Nicolaus von Hontheim, Weihbischof von Trie und Bischof von Myriophite, bekannter unter seinem ang nommenen Namen Justinus Febronius.

Man hat viel Aber Febronius und sein Buch gesprochen. Er und sein Product And gegenwärtig wie alle rauschenden und blendenden Zeiterscheinungen des achtzehnten Jahrhunderts der gerechten Vergessenheit und Verachtung anheim gefallen. Die Wahrheit hat sich endlich Geltung verschafft, und man fieht jest im berühmten Verfasser des vielbesprochenen Werkes: «de praesenti statu Ecclesiae» nur einen unbeholfenen, geistlosen, vom Wahnsinne bes Jahrhunderts mit fortgerissenen und den Leidenschaften der irreligiösen und antikirchlichen Zeit schmeichelnden Sammler von ungeordneten und sich widersprechenden geschichtlichen Denknälern; — einen Mann, dem ed an reinen und gesunden elementarischen Vorbegriffen von der katholischen Kirche fehlte, in deren reine Lebensadern er das Gift bes Jansenismns und Protestantismus einspriten wollte. Der schmähliche Stumpfsinn des Febronius hat selbst von biedern protestantischen Schriftstellern eine gerechte Würdigung erfahren. Die Zeit hielt sich freilich an ihm, wie an dem Anker der Hoffnung. Bischofe und Erzbischofe, wie nicht minder der größere Theil des niedern teutschen Klerus, nahmen sein Werk mit Beifall auf. Denn es wurde bald das Evan= gelium in den Handen der Fürsten, auf welches man schwos ren mußte, um reiche Pfrunden und ansehnliche geistliche Fürstenthumer zu erhalten 366). Der französische Klerus wählte in

Monsieur!

Les assurances que son Altesse Royale le Duc de Loraine, et son Excellence le Comte de Cobenzl ont eu la bonté de me donner, en considération des services que j'ai eu autrefois l'occasion de rendre à l'auguste maison d'Autriche, de vouloir

bekronius wollte mit dieser neuen Eidesleistung selbst sein Glück versuchen. Er beward sich auf eine nicht edle Weise um ein Bisthum in den östreichischen Niederlanden und schickte des halb ein Rundschreiben an sämmtliche Bischöfe dieser Provinzen. Doch die guten und katholischen Belgier ließen sich nicht irre führen und wollten von diesem Eide nichts wissen. Feller hat uns ein Schreiben von Hontheim — Febronius — mitgetheilt, welches er an das Kapitel von Antwerpen richtete:

war diesen elenden Geistern theuer, nichts mehr heilig, wenn es sich darum handelte, hier einer ruhmvollen Erwähnung theilhaftig zu werben. Berläugnung aller Grundfätze, Berletzung der heiligsten Pflichten, hochverrath an Religion und Rirche waren ihnen nur kleine Opfer, um von der Tribune der Impietat in Berlin als aufgeklarte und von den Fesseln der Vorurtheile, der Moncherei und des Pfaffenthums befreite Schriftsteller herabvertundet und gepriesen zu werben. groß war erst die Freude, als die Berliner Choragen mit hohnischem Beifallslächeln sogar die Bildnisse dieser katholischen Korpphaen jedesmal den in ihrer Bibliothet ausgesprochenen Panegyriken voranzusepen anfingen. Run geißte man auch nach der Ehre Mitglied und Mitarbeiter an dieser Bibliothet Welcher Umschwung der Dinge! Welche Thow au werden. heit!! — Katholische und protestantische Schriftsteller zogen nun gemeinschaftlich und, wie man sich vornehm ausbruckte, im traulichen Bruderbande ber Toleranz gegen die katholische Rirche, gegen ihre Institutionen, Glaubenslehren und heilige Gebräuche zu Felde, murdigten alles herab, rissen alles nieder und bauten nichts auf. Die pomposesten Manifeste und Projekte aller Art, die Kirche in capite et in membris zu reformiren, wurden ausgeheckt, die aber zu nichts weiter führen follten, als dem Ratholicismus den Garaus zu machen, um dann über seinen Ruinen den Naturalismus und Atheismus frank und frei zu proclamiren. Bon ben Sachen ging man auf die Personen über. Mit ihnen verfuhr man eben so unbarms Wer sich diesem scheußlichen Reformirungsfrevel nur einigermaßen entgegenzuschen -wagte, wurde mit einer Insolenz der Sprache, die nahe an Verrücktheit granzte, sogleich zu Boden geschlagen 367), und die wenigen biedern Gelehrten

<sup>367)</sup> Ueberaus schön schildert der große Bourdaloue dieses freche Berleumdungsgetriebe: Parmi les esprits factieux être leur adhèrent, c'est le souverain merite; n'en être pas, c'est le souverain décri. Si vous êtes devoués à leur parti, ne vous mettés pas en peine d'acquérir de la capacité, de la probité, de
la pieté: votre devouement vous tiendra lieu de tout le reste.

und Freunde der Religion fanden es kinger und den Zeitumkänden angemessener, sich zurückzuziehen, und ihren Gegnern, die im Besitze aller Mittel der Macht und des Einstusses waren, das Feld zu räumen, als den Bissen Brod zu verlieren und in die traurige Lage versetzt zu werden, auch noch das wenige Gute, was sie thun konnten, der Kirche zu entziehen.

Man konnte diesen Herren nie weit genug gehen. Als die geheimen Wiener Kirchenreformatoren ihrer brudenden Fesseln durch den Tod der Raiserin Maria Theresta, welche mit kräftigem Arme den schändlichen Aufklärungsunfug, der Tentschland wie ein verheerendes Fener verwüstete, von ihren Staaten abzuwehren wußte, endlich ledig geworden waren und wie eine Heuschreckenlegion über die Kirche hereindrachen, um sie in capito et in membris zu reformiren, und sie unter Ioseph's II Inspiration in den ersten fünf Regierungsmonaten diese Fürsten schon an eilf tausend und zwei und sies benzig irreligiöser Aufklärungspamphlete ausgespieen hatzten was.), so schienen diese Aufklärungsversuche der Berliner Lichtwarte noch immer nicht Licht genug zuzutragen und man machte sich über diese neuen Wiener Helden lustig<sup>360</sup>). Sie

Caractère particulier de l'héresie, dont le propre a toujours été d'éléver jusqu'au ciel ses fauteurs et ses spectateurs et d'abaisser jusqu'au néant ceux, qui osoient l'attaquer et la combattre. Homilie sur l'aveugle né. Oeuvres T. IV. p. 293.

<sup>368)</sup> Blumaner hat uns diese schöne Berechnung veranstaltet. Vollsständige Sammlung aller Schriften, die durch Versanlassung der Allerhöchsten Kaiserlichen Toleranzeund Reformations=Edikte, auch anderer Verordnungen, größtentheils zu Wien erschienen sind. Wien 1782.

<sup>369) «</sup>Die seit dem Tode Marien Theresiens angefangene Epoche des unaushörlichen Schmierens der Wiener Schriftsteller dauert noch immer fort. Es dauert noch immer fort, daß eine unsägliche Menge kleiner Schriften in Wien herauskommt, durch die weder wahre Selehrsamkeit, noch wirkliche Aufklärung der Nitzbürger, am wenigsten aber Belehrung der Ausländer

und ihr Heros, ber Kaiser, wurden der Gegenstand des bitstersten Hohnes für die Berliner. Nicht zufrieden, Beide in ihrem löschpapierenen Kanal, in der teutschen Bibliothek, mit allen Insamien zu überhäusen, ließ man noch ein alle Gesetze des Anstandes, der Ehrbarkeit und Gewissenhaftigkeit verletzendes Pamphlet unter dem Titel: «Der zwei und vierzigjährige Affe» erscheinen, in welchem der Kaiser, seine Minister und Räthe, welche doch sicherlich sattsam mit dent Lichte des Illuminatismus erleuchtet waren, auf eine beisspiellose Weise behandelt und herabgewürdigt wurden.

Die Augen der stolzen Preußen konnten den Glanz des unhmumstrahlten Lorbeers nicht ertragen, mit welchem das inreligiöse und revolutionäre Teutschland das Haupt Josephs

bewirkt wird. Man kann oft ein Dugend solcher Schriften hinter einander lesen, ohne etwas weiter, als die trivialsten locos communes, oder gang falsche Ideen zu finden. Nichts zeigt mehr, wie weit das Publikum in Oestreich und in Wien besonders noch zurück ist und wie starke Schritte zur mehrern Aufklärung es noch thun muß, ehe es den übrigen teutschen Provinzen gleichkommt, als daß diese Menge von schlechten Schriften in Wien so begierig gelesen wird . . . . . Jeder Leser der Wiener Reforms: broschuren wirds bemerken, daß die Herren Buchelschreiber fich zwar über ihre Kirche lustig machen, aber keiner traut sich die Sauptirrthumer, 3. B. von der Transsubstantiation, vom alleinfeligmachenden Glauben, von der Unfehle barkeit der Kirche, von dem aus Eigennut erfundenen Tegfeuer, vom Megopfer, von thörichter Meinung eines sichtbaren Oberhauptes ihrer Kirche und von dessen höchster Gewalt in spiritualibus u. s. w. anzutasten; das macht, daß den Herren die scholastische Distinction inter Dogmatica et Disciplinaria, inter Doctrinam ab Ecclesia definitam et a theologis vel conciliis particularibus ventilatam, inter accidentalia et essentialia fidei etc. noch immer anklebt, daß sie gerne eine Kirche stiften mögten, die römischkatholisch verbleiben, aber sich doch auf die Seite der protestantischen Lehrsätze neigen soll: kurz, die so ein originelles Mittelding zwischen einer reformirten und nichtre formirten, zwischen Schwarz und Weiß sein soll. » Allgemeine Deutsche Bibliothek. Band Ll. p. 219. 561.

II. eben so betränzte, wie es das Haupt Friedrichs II. bes
tränzt hatte; — sie konnten nicht ertragen, daß man Joseph
II. an der Seite Friedrichs II. mit zum Lichtherrn des Jahrs
hunderts proclamirte. Joseph hatte nun in Berlin seine Sache
verloren und wurde ein aus der Schule Friedrichs vor der
Zeit entlausener Lehrjunge, ein dummköpfiger und affenartiger
Rachahmer gescholten. Auch die Impietät hat ihre Scheels
such. Sie will in ihrem Reiche viele Unterthauen haben,
aber keinem Zweiten den ersten Rang einräumen, um unter
sie auch noch hier den Apfel der Zwietracht zu wersen und
Alle in diesem Wettkampse zu derselben hohen Natur zu erheben.

Die Impietat auf dem Gebiete ber protestantischen Kirche trat mit demselben Stolze ber Holle gegen den Katholicismus Nachdem der Protestantismus seine Metamorphose in anf. den Naturalismus und Deismus bereits fühn vollendet hatte mb der Katholicismus auch schon in den Tempel des Protesantismus eingetreten war, wo es nur noch weniger Zeit, bedurfte, um den letten Schritt zum Deismus zu thun; - fand der ansgekleidete Protestantismus seine Allianz mit der katholischen Impietät auch hier noch gefährlich und fürchtete, seine reine Lichthohe durch die Aufnahme des Katholiciss mus in diese Sphare zu verpesten und schrie aus hellem Halfe, jeboch immer unter ber Firma ber Tolerang: « daß es uns « moglich sei, daß eine so respectable Rirche, als · die protestantische, mit solchen Usurpatoren, wie die 4: Ratholiken, in die mindeste Gemeinschaft treten konne, und . bag man noch eher die muhamedanische Religion, a ja das Heidenthum, als das, was man jest zu Rom als. · Christenthum lehret, für Christenthum halten könne 370).» Mit

Roch verschwor sich eine dritte Macht gegen Thron und Altar in Teutschland. Es war die berüchtigte Secte der Iluminaten. Sie suchte ihren Einfluß vorzüglich auf die Ers

größerem Sohne konnte die Impietat ihren Unfug nicht treiben.

<sup>370)</sup> Millers Einleitung in die Mosheim'sche Moral. S. 360. 361. Les Wahrheit der christlichen Religion. S. 240. Vierte Ausgabe.

ziehung, so wohl die hohe wie die niedrige, geistliche und weltliche geltend zu machen, und so sich ber ganzen geistigen Riche tung der Zeit zu bemächtigen. Noch heute sigen auf Teutschlands academischen Lehrstühlen so manche versteckte Beteranen des Iluminatismus, welche die gutmuthige, talentvolle und hoffnungsreiche Jugend für Staat und Kirche frevelhafterweise verloren gehen laffen. Um vor ben Ginen zu warnen, bie Anderen bem Fluche der Verachtung preis zu geben und der Mitwelt zu zeigen, auf welchen steilen Abgrund des Unterganges sie sich und ihre kostbarste Habe, die Jugend, gestellt hat, zur Warnung vor ber alten Verblendung, welche bem Illuminatismus den Sieg verschafft hat, wollen wir hier einige Worte über die Secte der Illuminaten und beren Richtung einflechten. Sie hat Berechtigung genug, in den Bereich unserer Betrachtung hineingezogen zu werben.

Der Stifter bieser Secte mar Abam Weishaupt, Professor des kanonischen Rechts auf der berühmten Universität der Jesuiten zu Ingolstadt. Er legte am 1. Mai 1776 ben Grund Weishaupt war übrigens ein Mann ohne alle au derselben. Ehr = und gewissenlos von Natur, hatte er sich in den atheistischen Schriften der Franzosen gebildet und ihre Anschläge zum Sturze der Religion und der Thronen zur Ausführung zu bringen gesucht. Er fing zunächst damit an, die studirende Jugend zu verderben und sie dem Einfluße der Jesuiten, die in Ingolstadt noch einige Lehrstühle begleiteten und in München am Hofe sehr angesehen und beliebt waren, zu entziehen. Zuerst wollte er die Jesuiten stürzen, um alse dann seinen Krieg ganz auf dieselbe Weise, wie die franzostschen Atheisten, gegen Religion und Thron fuhren zu konnen. Sein Beispiel befolgten bald die Professoren der übrigen Unis versitäten, namentlich der sudteutschen. Selbst in Wien fanden Weishaupts Grundsätze vielen Eingang. Die berüchtigten Sonnenfels, Born, Pehem, Eybel und Stoger waren die eifrigsten Beforderer derselben.

Den größten Zuwachs erhielt Weishaupt durch den handverischen Freiherrn von Knigge, befannt durch sein wustes

II. eben so bekränzte, wie es das Haupt Friedrichs II. bes
kinzt hatte; — sie konnten nicht ertragen, daß man Joseph
II. an der Seite Friedrichs II. mit zum Lichtherrn des Jahrhunderts proclamirte. Joseph hatte nun in Berlin seine Sache verloren und wurde ein aus der Schule Friedrichs vor der Zeit entlausener Lehrzunge, ein dummköpsiger und affenartigen Rachahmer gescholten. Auch die Impietät hat ihre Scheelssucht. Sie will in ihrem Reiche viele Unterthanen haben, aber keinem Zweiten den ersten Rang einräumen, um unter sie auch noch hier den Apfel der Zwietracht zu wersen und Alle in diesem Wettkampse zu derselben hohen Natur zu erheben.

Die Impietat auf bem Gebiete ber protestautischen Kirche trat mit demselben Stolze ber Holle gegen den Katholicismus auf. Nachdem ber Protestantismus seine Metamorphose in den Naturalismus und Deismus bereits kuhn vollendet hatte mb der Katholicismus auch schon in den Tempel des Protes fantismus eingetreten mar, wo es nur noch weniger Zeit, bedurfte, um den letten Schritt zum Deismus zu thun; - fand ber ausgefleidete Protestantismus feine Allianz mit der katholischen Impietät auch hier noch gefährlich und fürchtete, seine reine Lichthohe durch die Aufnahme des Katholicismus in diese Sphare zu verpesten und schrie aus hellem Halfe, jeboch immer unter ber Firma ber Toleranz: « baß es uns « möglich sei, daß eine so respectable Rirche, als · die protestantische, mit solchen Usurpatoren, wie die \*: Ratholifen, in die mindeste Gemeinschaft treten konne, und · bag man noch eher die muhamedanische Religion, \* ja das Heidenthum, als das, was man jest zu Rom als. · Christenthum lehret, für Christenthum halten könne 370).» Mit größerem Hohne konnte die Impietat ihren Unfug nicht treiben.

Roch verschwor sich eine dritte Macht gegen Thron und Altar in Teutschland. Es war die berüchtigte Secte der Illuminaten. Sie suchte ihren Einfluß vorzüglich auf die Ers

<sup>370)</sup> Miller's Einleitung in die Mosheim'sche Moral. S. 360. 361. Les Wahrheit der dristlichen Religion. S. 240. Vierte Ausgabe.

Jahre 1787 unter dem Titel: «Rachtrag zu den Origis « nalschriften der Illuminaten » dem Ornde überges ben. Der Orden wurde nun durch landesherrlichen Beschl zersprengt, alle geheimen Gesellschaften verboten, die Logen der Freimaner geschlossen, die namhaftesten Mitglieder des Illuminatenordens eingezogen, andere ihrer Würde und ihres Amtes entsetz, aus dem Lande verwiesen und auf den Kopf Weishaupts ein Preis gesetzt. Doch er, so wie Knigge und Iwach, hatten sich durch die Flucht zu retten gewußt.

Der Orden war aber bereits schon zu sehr verbreitet und zu machtig, als daß er so leicht hatte zerstort werden konnen. In den Kabinetten der Fürsten, in den hohen Ditafte rien, in den angesehensten Posten der Kirche und des Staates faßen seine Abepten. Das eble Beispiel bes Churfürsten wurde nicht befolgt, da man den Ausgang nicht ahndete-Die Jünger bes Illuminatismus streuten mit vieler Gewandtheit ihr verführerisches Gift um sich her und suchten bie Mitwelt über die etwaigen Gefahren einzuschläfern. Go fanden fie bei ben übrigen kleinern Fürsten Teutschlands freundliche Aufnahme; — benn nach französischer Weise im Mantel bes teutschen Illuminatismus zu philosophiren, und einige Innger des Ordens in seiner Umgebung zu haben, welche im Angesichte der Volker den ehrwürdigsten Institutionen der Kirche, und ben großartigsten Anstalten bes Staates mit frechem Muthwillen Sohn sprachen, gehörte in diesen trubseligen Tagen zum ersten Schmucke ber Fürsten. Die Illuminaten wußten es durch ihre geheime Propaganda, welche sie in Baiern zurückgelassen hatten, bahin zu bringen, daß sie mit dem Tode des Churfürsten, dessen große Seele allein über die wahre Natur dieser Sette sich nicht hatte irre führen lassen, nach Baiern zurückehren und in ihre alte Stellung eintreten tounten.

Eine solche Verblendung muß um so unbegreislicher erscheis net, je offener die Grundsätze der Illuminaten in den eben erwähnten Schriften der Welt zur Beurtheilung vorgelegt waren. Man erstannt über die kühne Verruchtheit dieser Anf-

schwelgerisches Leben. Knigge war Protestant, wurde kathos lisch, nachher wieder Protestant, da der Plan, wegen bessen er katholisch geworden war, scheiterte und starb endlich zu Bremen als Amtmann an den Folgen seiner Ausschweifungen in tiefer Zurückgezogenheit und Berachtung. Er wußte bem Orden vorzüglich baburch große Ausbreitung und Kraft zu verschaffen, daß er die Logen der Freimaurer in einen Tempel des Illuminatismus umschuf und die Ordensmitglieder für den Bund der Muminaten gewann. Bon bieser Zeit an erhielt die Maurerei jene scheußliche, Staat, Rirche und Chris stenthum zerstörende Richtung, von welcher sie seither fo manches Probestuck geliefert hat. Obschon Anigge ein fo bee ruhmtes Buch über den Umgang mit Menschen, die Liebe lingslecture unserer Jugend, geschrieben, - die Quinteffenz des abgefeimtesten Muminatismus, und in gewisser Beziehung die theoretische Grundlage seines bewegten und wusten Lebens; so kounte er boch nicht lange mit Weishaupt umgehen, zew warf sich bald mit ihm, trat aus dem Orden und brohte die Geheimnisse desselben allen wahren Freunden der Relie gion, ben Jesuiten und Rosenkreugern so wie bem Wiener Hofe mitzutheilen, und diesem ihrem gemeinschaftlichen Tobfeinde zu entdecken. Bald barauf erlitt der Orden mehrere ansehnliche Verluste, welche ihn mehr und mehr der Deffentlich keit übergaben, bis endlich dessen Geheimnisse durch Auffindung der Ordensschriften und anderer wichtigen Papiere bei Lang, einem fatholischen Priester, ber eben auf seiner Missionsreiße als Apostel des Illuminatismus nach Schlessen zu Regensburg vom Blize erschlagen worden war, im Hause des Zwack zu kandshut und endlich bei dem Baron Bassus auf bem Schlosse zu Sandersdorf ganzlich entdeckt wurden. Bei Iwach fand man die sammtlichen geheimen. Ordensinstructionen in den eignen Handschriften von ihm, von Weishaupt und Enigge Der Churfürst von Pfalzbeiern ließ sie sammtlich im Jahre 1786 unter dem Titel: « Einige Originalschriften der Ste " luminaten » drucken. Die etwas spater zu Sandersdorf gefundenen Schriften wurden gleichstalls, auf seinen Befehl im

Jahre 1787 unter dem Titel: «Rachtrag zu den Origis » nalschriften der Illuminaten» dem Ornde überges ben. Der Orden wurde nun durch landesherrlichen Besehl zersprengt, alle geheimen Gesellschaften verboten, die Logen der Freimaner geschlossen, die namhaftesten Mitglieder des Illuminatenordens eingezogen, andere ihrer Würde und ihres Amtes entsetz, aus dem Lande verwiesen und auf den Kopf Weishaupts ein Preis gesetzt. Doch er, so wie Knigge und Zwach, hatten sich durch die Flucht zu retten gewußt.

Der Orden war aber bereits schon zu sehr verbreitet und zu måchtig, als daß er so leicht hatte zerstort werden konnen. In den Rabinetten der Fürsten, in den hohen Ditafte rien, in den angesehensten Posten der Rirche und des Staates faßen seine Abepten. Das eble Beispiel bes Churfursten wurde nicht befolgt, da man den Ausgang nicht ahndete-Die Junger des Illuminatismus streuten mit vieler Gewandtheit ihr verführerisches Gift um fich her und suchten bie Mite welt über die etwaigen Gefahren einzuschläfern. Go fanden sie bei den übrigen kleinern Fürsten Teutschlands freundliche Aufnahme; — benn uach französischer Weise im Mantel bes teutschen Illuminatismus zu philosophiren, und einige Innger des Ordens in seiner Umgebung zu haben, welche im Angesichte der Bolter den ehrwürdigsten Institutionen der Rirche, und ben großartigsten Anstalten bes Staates mit frechem Muthwillen Sohn sprachen, gehörte in diesen trübseligen Tagen zum ersten Schmucke ber Fürsten. Die Illuminaten wußten es burch ihre geheime Propaganda, welche sie in Baiern zurückgelassen hatten, babin zu bringen, baß fie mit bem Tode bes Churfürsten, bessen große Seele allein über bie wahre Natur dieser Sette sich nicht hatte irre führen laffen, nach Baiern zurücktehren und in ihre alte Stellung eintreten fonnten.

Eine solche Verblendung muß um so unbegreislicher erscheis nen, je offener die Grundsätze der Illuminaten in den eben erwähnten Schriften der Welt zur Beurtheilung vorgelegt waren. Man erstant über die kühne Verruchtheit dieser Anfklarer, mit welcher sie sich als Lehrer der Jugend, als Freunde der Freiheit und des Vaterlandes, als Beschützer der Religion und des Thrones so huchmuthig ankundigten, wenn man bedenkt, daß diese schönen Versprechungen nur Zauberworte waren, deren sie sich bedienten, um im Finstern und undemerkt die Jugend zu verderben, die Freiheit zu schänsden, das Vaterland zu verwüsten, die Religion zu verrathen, und die Throne umzustürzen.

Der Orden ber Illuminaten war ein Gemisch von frank zöfisch = atheistischer Philosophie und Freimaurerei. Man ging, wie in der Maurerei, durch mehrere Grade hindurch, um fich burch viele Prufungen und Reinigungen endlich bem mahren lichte der Lehre zu nahen. Unsichere Personen und minder sähige Köpfe wurden nur zu den sieben niedern Graden zugelassen. Man füllte mit ihnen die großen Räume der nach einem coloffalen Plane gegründeten Corporation aus, und bediente sich ihrer als Vorposten des Ordens, um ihm Ansehen zu geben. Das eigentliche Geheimnis der Verruchtheit wurde den Mitgliedern nicht eher als in den zwei letten Gras ben, bem Magus und Rer, ober Priester und Regene tengrabe, mitgetheilt. Im ersteren wurde die Religion für lauter Betrug ausgegeben, und in letterem die Könige und Fürsten für Usurpatoren, und jeder Hausvater für sons verain erklart. Man wollte hiedurch alle gesellschaftlichen Unterscheidungen aufheben und die Menschheit zu jenem fans tastisch patriarchalischen Leben zurücksühren, bessen Grundlage die Abwesenheit aller Religion und aller menschlichen Ords nung bildet. Die Menschheit sollte auf die Stufe des rohes sten Naturzustandes herabsinken, auf daß endlich, wie sich Weishaupt und Knigge ausdrucken, « allem Pfaffen \* und Bhurkenregimente ber Garaus gemacht werbe, " und Pfaffen und Fürsten als bie Bosen von ber " Erde verschwänden. » 371).

Acid the

<sup>371)</sup> Nachtrag zu den Originalschriften der Juminaten. S. 41. 68. 69. 105. 106. Neusste Arbeiten des Spattacus (Weishaupt)

Rogenten um den Credit dei seinen Unterthanen dungen, so strende man nur das Gerücht aus, er habe einen Jesuiten bis sich und wolle katholischen. Wollte was disdere Winister oder andere hahe Bedmten an protestantischen und katholischen Josephreien. Der als Jesuit verschriesne, wenn, gleich tadel toseste und achtbarste Gelehrte fand weder bei Kathalisen noch Protestanten Anstellung, mußte sich zurücksichen, oder der Berireung der Zeit huldigen.

Was man nicht burch den Weg der Presse bewirken konnte, blieb niner: geheimen Legion: von. Spionen vorbehalben, der trutschen Union, zu welcher Bahrdt 3783. Ineminat,

for the section and the section of t

Ben. S. 88. 89. Die weber an Gott noch Obrigkeit glaubenben Berliner waren die gewandtesten in der Jesuitenjagd. Bode, Biefter und Gedike, ohne Micolais zu ermahnen, marcu die Hauptleute. Alle diese Abertraf jedoch Leuch sen ring bei diesem Geschäfte an Wahnfinn und Tollheit. Die übrigen eben Genannten liehen nur feiner Erfindung der Jeftitenjagt ihre Gelehrfamkeit, ihren Scharffinn und ihren Wis. Es mug nicht un: interessant fein, 'bie Schieberung, welche und berfelbe Bimmer: i mann bon diesem elenden Fanatiker geliefert hat; hier beizusepen: « Er war, » fagt er, « in alle Weiber verliebt, warbafar geheimt « Orden, eiferte gegen alle Schwärmer und war setife: ber größte a von allen. Er verdrehte die Augen, ward blas und roth, gri: - maßirte und gesticulirte so jammerlich in meinem Hanse, daß ich " hatte glauben follen, unter allen meinen Schranken, Bareau, " Kommoden, Tischen, Stühlen, Defen und Betten, unter mei-" nem Dache, in meinem Keller und unter bem Feuerheetd meiner « Rüche, stäcken Jesuiten! Er bat mich um Gotteswissen; wenn « ich mendlichem Dorb und Cobtschlag vorbengen wollte, so möcht « ich boch eiligst at die Kaiferin von Rugland schreiben, am sie \* zu warnen vor diesem allenthalben im Finstern Schleichenben jesui-« tischen Rattergezückte.» Ueber Friedrich den Großen. **E. 87. 88.** 

375) Bahrdt starb an den Folgen seiner Ausschweifungen am 24. April 1792 in der Nähe von Palle, wo at vom Prosessore der Abeologie endlich bis zum Gastwirthe herabgesunken war. Wie Weißhaupt

Protestant und Professor der Theologie zu Halle in Preußen. berüchtigt burch seine Schriften, welche die Impietat und den Atheismus mit unerhörter Schamlosigkeit und unglaublichem Cynismus predigen, den Plan entworfen hatte. Der Zweck bieser Union mar, bem Orben der Illuminaten eine unsichthare und allgemeine Gewalt über die Meinung zu verschaffen und es, wie ein erfahrener Schriftsteller, Bobe 376), Mitglied des Illuminatenordens und der Union, sagt, dahin zu bringen, « daß nichts gedruckt oder gelesen werden sollte, was nicht « den Abfichten der Verbrüderung gemäß sei; eine unumschränkte " Gewalt über die Lesegesellschaften zu erhalten, so daß nur e von den Berbündeten die Bücher derselben gewählt würden; • ja den ganzen Buchhandel an sich zu ziehen, so daß Schrift-"steller, die für den Aberglauben (die Religion) schrieben, « weder Berleger, noch Publikum erhalten könnten; endlich, · die Aufflärung (b. i. die religions - und staats -

beim Anblide der großen Sahl ber Junger, welche in so kurzer-Beit unter feine Fahne zusammen geflogen waren, ausrief: «O! « Menschon, zu was kann man euch bereben! Ich hatte nie gea glaubt, daß ich noch einmal ein neuer: Glaubenskifter werden \* wurde! » — so entgegnete, auch Bahrdt mit gleich gemei; ner Seele einem achtbaren hollaudischen Gelehrten, als dieser ihn fragte, warum er doch so sehr gegen das Christenthum stürme: « Wenn die Orthodoren (der Protestanten) mich dafür bezahlt · hatten, so hatte ich für sie und fürs System geschrieben, nun « aber schreibe ich für die Andern?» Nachtrag zu den Schrif= ten ber Illuminaten. S. 38. 76. Pott's Leben Bahrdts. Bollands Beitrage und Erläuterungen zu Bahrdts Leben. 1791. Die Sauptschriften Bahrdts sind: Die kleine Bibel; -Kirchen = und Reper = Almanach; — Bersuch eines biblischen Sp= stems ber Dogmatik; — Briefe über die spstematische Theologie; — Vorschläge zur Berichtigung des Lehrbegriffs; — Ueber die Person und das Amt Christi; — Die neuesten Offenbarungen Gottes. 376) Bode hat die Geheimnisse dieses schönen Bundes der Oeffentlich= keit übergeben in der überaus interessanten Schrift: Mehr Noten als Text, ober die Deutsche Union der Zwey und Zwanzig. Leipzig 1789.

" wibrigen Grundsage) bis zu ben Satten bes Bolts ju « verbreiten. Sogar in den Familien sollte die Union im & Verborgenen wirken, ste sollte Hosmeister=, Pfarrer= und · Sefretärstellen durch ihren Einfluß besetzen, die Entthro-" nung des Fanatismus und Despotismus, und so ben 3med « des erhabenen Stifters des Christenthums befordern. Der freche Uebermnth ber Illuminaten und Aufkfarer, welche nun gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, stieg so hoch, daß sie öffentlich den Fürsten und Regenten ins Gesicht sage ten: « daß eine Conjuration von Philosophen, die sich für a die Wahrheit bewaffnet hatten, existire, das dieses nichts « weniger, als eine ohnmächtige Ligue, und daß es für die « Fürsten hochst gefährlich sei, die bentende und schreis " bende Raste der Staatsburger zu erbittern und sie « ber Regierung abhold zu machen. » Ja, diese Schriftsteller besassen sogar die Ruhnheit, sich die eigentlich gesetzgebende Macht im Staate zu nennen und zu sagen: « daß die Scep-" ter der Fürsten nebst ihrer Freiheit, ja ihr Leben in den « Handen der Schriftsteller stunden » 377). Rannte sich boch auch der Orden der Illuminaten eine heilige durch die ganze Welt zerstreute Legion, die haß aller Ru ligion und Tod allen Priestern und Tyrannen go schworen 378). Wir kennen bie fürchterliche Gibesformel, durch welche sich die Mitglieder hierzu vereideten.

<sup>377)</sup> Geheime Briefe über die preußische Staatsverfassung. S. 65. Freis müthige Betrachtungen über die neuen preußischen Verordnunges in geistlichen Sachen. S. 67. 84.

Originalschriften der Jluminaten. S. 106—111. 76. 77. 85. 88. 92. 96. 98. 103. 201. 216. Große Absichten des Juminatens ordens. S. 190. System und Folgen des Juminatenordens. S. 63 st. Die Elubs der Jakobiner in Frankreich sind nur eine Nachahmung der Elubs der teutschen Brüder — frères Allemands—, welche der Herzog von Orleans und Mirabeau schon im Jahre 1789 in die Pariser Freimaurerlogen les neuf soeurs und de la grandeur, deren Großmeister der Herzog von Orleans war, als einen geheimen Ausschuß, comités secrèts, organisateurs et poli-

Die teutschen Muminaten sahen es bald ein, daß, um große und dauernde Fortschritte zu machen, sie sich der Erziehung der Jugend bemächtigen müßten. Ohne uns hier bei der höhern Erziehung auf Symnassen und Lyceen lange aufzuhalten, welche dieselbe Richtung wie in Frankreich nahm, wo der höchste Charlatanismus mit der größten Impietät gleichen Schritt hielt <sup>379</sup>); wollen wir nur einen Blick auf die so berühmten Hochschulen, Atademien oder Universitäten, werfen.

Fast sammtliche Lehrstühle der Universitäten Teutschlands wurden von Muminaten besetzt. Sie verbreiteten von hier

tiques, verpflanzt hatten. Orleans hatte in dem kurzen Zeitraume von kaum drei Jahren über 366 soscher Elubs, eben so viele Versschwörungshöhlen und Schlachtbanke für die Menschheit, in den Logen angelegt, die nun in Frankreich zur Ausführung brachten, was die teutschen Illuminaten nicht vermochten, da sie an dem biedern Charakter der Nation scheiterten. Cf. Barruel hist. da Jacobinisme. T. IV. p. 358—370.

379) Wer kennt nicht den Unfug, welcher durch die philanthropischen Erziehungsanstalten von Basedow, Reiche und Bahrdt angerichtet wurde. Es genüge einen Augenzengen hierüber sprechen zu hören: « Man muß in einem Jahrhunderte leben, wie das unfrige « ist, um zu sehen, wie die Edukations = Charlatane die thorichte « Leichtgläubigkeit der Eltern misbrauchen, und fich große Penfio-« nen von ihnen bezahlen lassen, da sie in prahlhaften Ankundis « gungen versprechen, in wenig Jahren ihre Kinder bas Lateinische, « Englische, Italienische, Französische, Geschichte, Geographie, « Naturgeschichte, Physik, Geometrie, Wigebra, Reiten, Sechten, « Tangen, Beichnen, Musit und mas fonft noch alles zu lehren. -« Welche junge Leute find aber aus ihren Sanden gekommen? « Wahre Ignoranten, deren Köpfe mit lauter verworrenen Be-« griffen angefüllt waren und von welchen die mehrsten nur Bor= " ter zu wiederhohlen mußten, ohne einen rechten Sinn damit fu « verbinden: und die Eltern waren nachmals ganz erstaunt, auf « ihre Erziehung so viel Geld verwendet und doch nichts anders « damit erreicht zu haben, als daß: fie Narren für ihr ganzes künf: « tiges Leben blieben. Aber es mußte also sein. » Du rétablissement des Jésuites. p. 215. 217.

ihr Licht durch Lehre und Beispiel unter die arme Ingend, beren sie sich zu ihren verkehrten und herrschfächtigen Zweiten bebienten. Nach dem Beispiele ihrer Lehrer und anfgeforbert von ihnen bildeten nun auch die Studenten unter einander ihre Orben, denen sie verschiedene Ramen beilegten, wir Amiciften, Unitiften, schwarze Braber, Conftan tisten n. a., welche sattsam bas Streben bieser irregeld teten Jünglinge zu erkennen geben. Aus biesen Bereinen gingen unsere heutigen hundertnamigen Burschen . und Land mannschaften hervor, die in unsern Tagen so viel Aufsehen erregt haben und noch erregen, wo so mancher Dolch geget Fürsten geschliffen und in Bereitschaft gehalten wurde. Die Universitäten wurden unter den Handen der Ikuminaten eine Schule aller Laster, aller Immoralität, Impietät mb Anarchie, wo man weder Achtung für bestehende Gesete, noch Liebe zur Religion, noch treue Anhänglichkeit an bie! Throne fannte.

« Bater Teutschlands, ruft ein ebler Augenzeuge biefer « traurigen Scenen aus, Bater Teutschlands! wacht über « eure Jugend! Die Schwärmerei ber Revolution, von ber « jungen Leuten angebornen Reigung zur Ungebundenheit! « unterstützt, hat die zahlreichsten Anhänger unter ihnen, und « ber größte Theil der Lehrer und Erzieher, der Apostel ber « Reuerungen, impft ihnen die Grundsätze unserer Tage noch « mehr ein. Ich rede aus Erfahrung und zittere für bie « Früchte einer Zukunft, die unter einer solchen Pflege rei-« fen 280). » Welchen ungeheuren für Kirche und Staat gleich gefährlichen Rachtheil mußte ein solcher Umschwung in der Erziehung der Jugend hervorbringen! Ihn hat ein tiefer Bo vbachter mit so herrlichen und für unsere Zeit noch so wahren Worten geschildert, wenn er sagt: « Die ganze Jugend von « Europa halt es mit der Revolution, weil diese ihrer Ein-« bildungstraft und ihren Rraften einen größern Spielraum « bietet. Mit jedem emportommenden Geschlechte wachset

<sup>580)</sup> Revolutions = Almanach vom Jahre 1795. S. 265. 295. 296.

- e der Renerung, ein Erupp unternehmender Bundesgenossen
- . zu und mit jebem suffenden entzieht fich ber venjaheten Deis
- einung ein Stockwerf nach dem andern, das sie fützet. ---
- « Ein ganz weues Menschengeschlecht steht uns in Europa
- bevor: unsere Bücher haben die Jugend von fogenannten
- « theologischen und bürgerlichen Borurtheilen befreiet und
- « nuu bildet sie sich durch Thaten aus 381).

Roch war für die Helben des Illuminatismus und der Auftlarung ein großer Streich zu vollsihren. Die Erziehung der teutschen Jugend, welche sich dem Dienste des Altars widmete, mußte eben so wie die Erziehung im Allgemeiners ungestaltet und unter ben Einfluß des Illuminationnes gesetzt werben. Brunner, ober wie er in ber Orbenssprache hieß, Picus Merandolanus, Pfarrer zu Tiefenbach, einer den Erken im hohen Arevpag, entwarf den Plan zur Errichtung einer Avademie ber Wissenschaften für das katholische Teutschland, die ausschließlich von Illuminaten besetzt sein sollte 382). Die Universität Bonn scheint die Ehre gehabt zu haben, diese schone Mission zu vollenden. Sie ward mindestens gleich bei ihrer Eröffnung im Jahre 1786 der Schlupfwinkel aller liberalen Theologen, welche im Angesichte des fatholischen Publis fund und unter dem Schutze ber hohen Pralaten Teutschlands ber heiligen Schrift, ben heiligen Saxungen ber katholischen Kirche, beren heiligsten Institutionen und Gebräuchen, so wie dem ehrwürdigen Haupte der Christenheit öffentlich Hohn sprachen. Dereser, aus dem Orden der unbeschuhten Kar= meliten, damals bekannter unter dem Namen Bruder Thaddaus a sancto Adamo und Erzieher der Sohne des Churfursten von der Pfalz, hatte großen Antheil an der Errichtung biefer neuen Academie, auf welcher er mit so ungsanblicher Berschmistheit wirkte. Die Bosheit und Verwegenheit dieser Priester, welche zu Bonn als Lehrer für die jungen Leviten

<sup>381)</sup> Friedenspräliminarien. Bb. K. S. 509.

<sup>382)</sup> Die Originaldokumente hierüber in der Eudämonia. Bd. IV. S. 287 sf.

der katholischen Kirche auftraten, überstieg allen Glauben und emporte felbst die Zeitgenossen. Doch ihr Warnungeruf wurde nicht gehört! Niemand kann das freche Spiel dieser Elenden besser darstellen, als der geseierte Pacca<sup>363</sup>), dieser erlauchte Kirchenfürst, welcher sich als Augenzeuge auf dem Theater dieser Scenen befand. Wöge seine edle Stimme uns warnend zurusen und uns die Tiesen des Abgrundes zeigen, in welchen jene Priester der Aufklärung die Kirche hinabstürzen wollten; möge sie uns die Schmach der Fesseln empsinden lassen, in welche die Kirche durch diese neuen Freiheitsmänner geschmie det worden ist!

Bonn wurde nun Stimmführerin für die katholischstheologische Bildung in Teutschland. Bon hier aus wurde der Krieg dem vermeintlichen Obscurantismus und Romanismus erklärt. Zunächst griff man die alte Universität Coln, jene berühmte Festung des Glaubens an, und ruhte nicht eher, bis ihre ehr

<sup>383)</sup> Memorie storiche di Monsignore Bartolomeo Pacca ora cardinale di S. Chiesa sul di lui soggiorno in Germania dell' anno 1786-1794. Roma 1832. Dieses Werk ist nunmehr in Teutschland woll bekannt, da es felbst in die teutsche Sprache übersett ift. Es-Mit steigt jedes Lob in Bezug auf Wahrhaftigkeit und natürliche Unf richtigkeit, mit der die unter den Augen des berühmten Berfasser vorgefallenen Thatsachen erzählt sind, an denen er wegen seiner apostolischen Stellung selbst Theil nehmen mußte. Die soliden und durchaus nühlichen Betrachtungen, die da vorkommen, find bas Refultat eines mit tiefem Scharfsinne begabten und in der Behand lung der schwierigsten kirchlichen und politischen Geschäfte gewandten Geistes. Die allgemeine Meinung hat in Teutschland über den Klassischen Werth dieses Werkes bereits entschieden. Ra vergleiche nur die Recensson Dreps in der Tübinger Quartal schrift und das kleine außerst interessante Werkchen: Ginige Ge genbemerkungen über die Schrift des Herrn E. G. Ropp gegen Seine Eminenz Herrn Gardinaldecan Barth. Pacca in Rom. Augeburg 1834. Bon großer Wichtigkeit ift namentlich bas, mae der Herr Cardinal von der Eröffnung der Bonner Akademie erzählt. Denkwürdigkeiten Th. IV. S. 31 ff. der teutschen Uebersepung. Augsburg 1832.

wirdigen Manern zusammengefallen waren. Mit Coln siel eines der stärtsten Bollwerke des Katholicismus in Teutschland darnieder. Ein ähnliches Loos wurde hald allen übrigen Asplen der Religion, der Gottesfurcht und des Glandens im tatholischen Teutschlande zu Theil. Was Bonn nicht leisten tonnte, sollte durch die Academie zu Freiburg im Breisgan geschehen. Ihre Professonn wetteiserten mit denen von Bonn, ja haben die letzteren in ibrem Wirken überboten. Die Schriften der Theologen dieser zwei Academien fanden in den meisten Geminarien und theologischen Bildungsanstalten Teutschlands Eingang. Sie wurden bei öffentlichen Borträgen zu Grunde gelegt.

Bu bem Schwesterpaare, welches über bas tatholische Tentschland die verheerende Fackel ber Aufklärung schwang und seine Altare, die bas Blut ber Martyrer errichtet und geheiliget hatte, umsturzte; - zu ben Academien von Freiburg und Bonn, gesellte sich endlich noch die britte, die Academie von Mainz, welche sich über die Trümmer der alten und gefeierten Apostelstadt in frechem Hochmuthe erhob. Friedrich Rarl von Erthal, Churfurst und Erzbischof von Mainz, einer der eifrigsten Beforderer des Illuminatismus und ber Aufklarung und darum ein unserer Zeit so theurer Rame, war ihr Stifter. Er hatte sie über bie noch rauchenben Ruinen der alten berühmten Universität der Jesuiten durch schmählichen hochverrath gegen die Rirche und gemeine hintergehung des heiligen Baters Pius VI. errichtet, und bebiente fich ihrer als Mittel, den Illuminatismus und die Auf-Marung bei seinem Klerus zu verbreiten 384). Schon die Wahl der Professoren, welche auf die metamorphosirte Academie von Mainz berufen wurden, verrieth sattsam die Gesinnung des Dorsch, Vorsteher bes erzbischöflichen Semis Churfürsten. nars, weihte sammtliche Zöglinge in die Geheimnisse des Ilu-

<sup>384)</sup> Vergleiche: Die Unterdrückungsbulle der drei respectiven in der Stadt Mainz liegenden Klöster. Franksfurt 1782. 8.

deinatenordens ein <sup>264</sup>). Welche Folgen mußten hieraus entstehen! Der berüchtigte Beder, Freund des Chursürfen, selbst Illuminat und Revolutionsmann, bardet die ganze Last der Uebel, welche über die Mainzer Kirche und das Erzstist in einer kurzen Neihe von Jahren ergingen, diesem Pralaten auf. Er gesteht seihst ein, daß der Chursürst durch seine Toleranz und Aufslärungsbemühungen die Hand zur Revolution geboten habe, da er die Lehrstühle der Mainzer Unsversicht mit entschiedenen Freunden derselben, wie Forster, Eidemaner, Dorsch, Hoffmann, Blan, Gregor Köhler und Webekind beseihet, die hier össentlich lehrten, was man in Mannheim und Coblenz im Zirkel der Freundsschaft kanm zu sagen sich getrante <sup>284</sup>). Der Versasser des Nevolutionsalmanachs hatte demnach nicht Unrecht, wenn er sagtes<sup>287</sup>): «So viel ich alte und jüngere Theologen nach dem

<sup>385)</sup> Wichtige Anekdoten über die französische Revolution. Th. II. S. 61 ff.

<sup>386)</sup> Vergleiche besonders hierstber: Darstellung der Mainzer Revolustion. Frankfurt und Leipzig 1794. 2 Bände. Revolutions: almanach. Jahrgang 1800. S. 186.

<sup>887)</sup> Jahrgang 1794. S. 218. 219. Sehr schön drieft fich der Ersauchte Cardinal Pacca über die Uebel, welche durch die Blindheit und Schlechtheit des hohen tentschen Klerus die Kuche unsers Baterlandes trafen und treffen mußten, aus: Die teutsche Nation betrachtete mit der größten Gleichgültigkeit jene ungerechte Beraubung, welche die Guten als eine Strafe des Himmels für die Arreligiosität und Sittenlosigkeit der Geistlichen ansahen; und der romische Papst konnte über jenes Attentat wehklagen, aber burch bie Sould eben jener Geistlichen niedergebengt und unterbrückt, sah er sich jenes Einflusses und jener Rechte berandt, welche in andern Zeiten von ihm angewendet worden waren, um die großen Besitzungen jeuer berühmten Kirchen zu vertheidigen und unverletzt zu erhalten. dem 1803 herausgekommenen und von mir oben angeführten Werke « der Triumph der Philosophie, » welches, wie ich schon angedeutet habe, einem Protestanten zugeschrieben murde, bricht der Ber: fasser, nachdem er kurz die Absichten der vier teutschen Erzbischofe im Congresse pon Ems gegen ben römischen Stuht auseinguberge: sett hat, in diese merkwürdigem Worte aus: « Die, welche damals

neuen Schritte habe kennen lernen, so viel Demokraten und
Bertheidiger der französsichen Revolution habe ich an ihnen
gefunden. In katholischen Ländern sonderlich unter den
Weltgeistlichen, Seminaristen und Studenten.

Die katholischen Anhänger derselden möchten.

gerne Weiber haben, wie die neufräntischen, und die
protestantischen möchten gerne auch Rollen spielen; denn
nichts ist stolzer und eigendünklicher, als ein solcher revolus
tionärer Geistlicher.

Der bekannte Verfasser der Reisen
durch Tentschland, ein Augenzeuge, gibt und hiervon noch
viele andere Belege, und bemerkt nicht ohne Wehnunth, daß
vorzüglich unter der katholischen Geistlichkeit, namentlich der
hohen, der Illuminatismus zu Hause war. Rach seiner Aussage waren sast die meisten Seminaristen Illuminaten 2003).

Die Werke eines Dorsch, Blan, Dereser und Werk meister, so wie die berüchtigten katholischen Zeitschriften, der Freimuthige von Freiburg und die Beiträge zur Beförderung des ältesten Christenthums und der neuesten Philosophie von Ruef und später die Ulmer Jahresschrift für Theologie und Kirchensrecht der Katholiken mußten allerdings diese fürchterliche Kriss herbeiführen.

Kann es nun befremden, wenn wir die Seminarienanstalt in Teutschland von Tag zu Tage mehr und mehr dem Berfalle entgegen eilen sahen, so zwar daß sie ihre kirchliche Bedeuts samteit verlor und endlich nur zu einer Drestranstalt herabsank, wo die jungen Leviten, nachdem sie sich durch mehrore Jahre im Pfuhle aller Laster und Ausschweisungen auf den Universitäten gewälzt hatten, nun zur Erlernung der gottesdienstlichen Seremonien und anderer mit, ihrem Stande verbundenen liturgischen Gebräuche, an die sie ost felbst nicht

<sup>«</sup> solche Absichten hegten, was find sie jest geworden? Justa ju-« dicia Domini. » Denkwürdigkeiten Th. IV. S. 89. der teutschen Uebersetzung.

<sup>388)</sup> Th. I. S. 154 ff.

glaubten und über die sie sie sich kustig machten, handwerksmäßig durch vier hochstens sechs Monate sich vorbereiteten, um als. dann als rüstige Kämpfer in den Weinberg des Herrn einzutreten.

Die blinden und unerhorten Gewaltstreiche, welche sich die Emser Punctatoren im Auftrage ber drei geistlichen Chursur ften gegen die Rirche erlaubten, tonnen nun eben fo wenig befremden. Sie sind die unmittelbaren Folgen ber eben bezeich neten Geistebrichtung. Was Voltaire in seinem bittern Hohne über die Parlamente von Paris und von Frankreich sagt, daß sie Bollstrecker ber hohen Philosophie des achtzehnten Sahrhunderts maren, und ihre Befehle von den Philosophen erhielten; kann füglich von den geistlichen Churfürsten zu Ems Auch sie waren die Polistrecker der hohen gesagt werben. Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in Teutschland und erhielten ihre Befehle von den Illuminaten. Sie haben in ihrer Blindheit die Dolche, die man ihnen gegen die Kirche in die Hande reichte, in ihr eignes Herz gestoßen, und murden, mas sie verdienten. Sie sind aus den Fasten der Geschichte Teutschlands verschwunden und, wie Friedrich II. fagte und wollte, zu fleinen Buben herabgesunken, mit benen man nach Lust und Launen umgehen fann.

narienanstalt den Stad zu brechen. Sie versetzen ihr jedoch die empsindlichsten Streiche, an denen sie zum Theil mit unterliegen mußte. Die pompose Sprache, mit welcher man die geistliche Jugend nach Boun einlud, von wo aus man ihr den Aufgang einer neuen Morgenrothe für die theologischen Wissenschaften versprach, zog die jungen Zöglinge des Priesterthums dahin. Welches Licht erhielten sie aber! Mit der Fackel des Illuminatismus suchte man ihren Glauben an das positive Christenthum zu untergraben. Mit der Fackel des Illuminatismus lehrte man sie den planmäßigsten Aufruhr gegen die Kirche, gegen deren Oberhaupt und gegen ihre eigenen Obern, die Bischöse. Man predigte und dieses im Angesichte und zum Hohne der Bischöse, unter denen es immer noch

trop der allgemeinen Verirrung, die das teutsche Episcopat; wie vielleicht das Episcopat keines andern Landes, ergriffen hatte, einige vom Geiste des Herrn beseelte Manner gab, die den frechen Uebermuth und die antifirchliche Tendenz dies ser neuen Lehrer begriffen, obgleich sie zu schwach waren sich ihnen, wie es die heilige Pflicht ihres Standes erforbert haben würde, muthig entgegen zu fegen; -- man predigte ihnen, sagen wir es breist heraus, ba die Erfahrung ber vergangenen Zeit uns hierzu berechtigt und die traurige Lage ber Kirche in unsern Tagen dieselbe Thatsache bestätigt, eine monstrose Unabhängigkeit, die in wilde, alle kirchliche Dierardie zerstörende Anardie ausartete. Wir wollen nicht er wähnen, daß dieses ruchlose Panier der Unabhängigkeit und Anarchie auf den Trummern der Moralität und Sittlichkeit dieser jungen Priesterzöglinge vorerst aufgepflanzt werden mußte; — werfen wir nur einen Blick auf die heutige Erziehung der geistlichen Jugend, so wie sie sich gestaltet hat, und betrachten wir alsbann die Früchte, die fie hervorbringk Was ist aus ben heiligen und unveräußerlichen Rechten ber Bischofe, jener heiligen Wächter des Glaubens, des christlichen Unterrichts und des theologischen Studiums gewordent Fast mochte man sagen, ihre Rechte beschränken sich nur bas rauf, Jungkinge, welche der verpestete Schlund der Unsitts lichkeit unserer Akademien verkräppelt an Körper und Geist der menschlichen Gestuschaft liefert, auf vier bis fechs Monate in ihre Bildungsanstalten, welche kaum den Namen von Seminarien mehr verdienen, aufzunehmen und sie binnen Weser Zeit zu Mitarbeitern im Weinberge des Herrn umzus schaffen; — binnen einer Zeit also, welche diesen Ungluck lichen kaum hinreichend sein durfte, ihre begangenen Gunden und Verbrechen, die sie ins Seminar mitgebracht haben, mit würdigen Thränen der Reue zu beweinen, und sich von ihnen zu reinigen. Sahen wir nicht und sehen wir nicht noch die so gebildeten Priester ins offene Feld des Aufruhrs und der Verschwörung gegen ihre Bischöfe treten, um im Uebermuthe ihrer Zuchtlosigkeit und ihres Ungehorsams sich zu fast eben

so vielen selbstständigen Pfarrbisch den aufzuwerfen, als es Gemeinden gibt? Doch über diese traurigen Erscheinungen werden wir bald mehr zu sprechen haben. Verfolgen wir nun das Loos der Seminarienanstalt weiter.

Die Seminarienanstalt zerfiel nun ganzlich in Teutschland, oder erlitt mindestens, eine Umgestaltung, die sie ihrer frühern Bestimmung unähnlich machen mußte. In Preußen und nas mentlich in der Provinz Schlessen hat sie sich am längsten in ihrer alten Ursprünglichkeit und Reinheit erhalten. blieb die Erziehung der theologischen Jugend auch nach der Unterbruckung der Gesellschaft Jesu den Jesuiten überlassen. Das bischöfliche Seminar von Breslau stand in unmittelbarer Berbindung mit ber bortigen berühmten Univerståt ber Jesuiten, die so viele ausgezeichnete Manner in allen Kächern der Missenschaft gebildet hatte. Die Zöglinge des Seminars besuchten auf ihr, jetzt noch wie früher, die Lehreurse. Die übrigen herrlichen und prachtvollen Collegien ber Jesuiten in der Proving, wie zu Neustadt, Reiße, Schweidnig, Jauer und Liegnig, ber Stolz und die Zierde Schlessens, lieferten gleichfalls eine große Anzahl junger Zöglinge für bie Theologie, welche ihre Studien alsbann auf der Afabemie zu Breslau vollendeten.

Friedrich II., der größte Gegner des Christenthums im achtzehnten Jahrhundert, ließ sich bei all seinem Hasse gegen dasselbe gleichwohl durch die französischen und teutschen Phis losophen über die katholische Kirche und deren wohlthätige Anstalten für die Erziehung nicht irre führen, wenn es das materielle Interesse des Staates betraf. Bon diesem Standpunkte aus müssen wir seine Bemühungen für die Aufrechthaltung der Gesellschaft Iesu in seinen Staaten beurtheilen. Friedrich liebte die Iesuiten, er ehrte an ihnen das Verdiensk. Obgleich Voltaire und d'Alembert ihn in vielen Briesen außgesordert hatten 389), die Iesuitische Canaille aus Schlessen

<sup>389)</sup> Wir wollen nur den Brief von d'Alembert an Voltaire vom Jahri 1763 beisehen: « Mein ehrwürdiger Patriarch, beschuldigen Si

fortzirjagen, und die Benliner Deroen ben teutschen Bibliothot die rührendsten Commentare über die Nothwendigkeit der Bollpiehimgebieses Drakelspruches geschrieben hatten; so erhielten sie dach für alle ihre Mühen: keine andere Belohnung, als daß Friedricht am 5. Mai 1767: und am 7. Juli 1770 fchriebe » Ich « werde diesen kostbaren Saamen (die Jesuiten) aufbewahren, « um einmal denen bavous nittheilen zu können, die diese sek \* tene. Pflange bei fich anzubauen: Luft haben mochten. - Friedrich hatte seine Unsache. - Schiwerde, » schrieb er am B. Movember: 1777 an Boltgire, ... so sehr ich win Keper, und woch . dazu ein Unglaubiger bin, die Jefniten beibehalten, fiemd « genigut ober bose sein, und bas aus folgenden Grunden. Man . findet in unsern Gegenden teine gelehrten Catholifen, ale Anter " den Jesuiten. Wir haften Riemanden, der im Stande po-« wesen ware, einen gelehrten Unterricht zu ertheilen. Wir « hatten weber Båter des Dretoriums, : noch Piaristen i mede « mußte alfa die Jesuiten beibehalten ober alle Schulen unter gehen laffen. Der Orden mußte also bleiben, jum

a mich nicht, daß ich ber guten Sache nicht biene; Riemand les " stet ihr vielleicht größere Dienste als ich. Wissen Gie, wohrk " ich jest arbeite? Die jeswitische Compille aus Solle « sien zu vertreiben, die Ihr alter Schüler nungar \* ju gerne pom Salse haben möchte, wegen ber Der= «räthereien und Treulosigkeiten nämlich, die er « während des letten Krieges, wie er mir felbst " fagte, von ihnen erfahren. Ich fcreibe feinen Brief nach « Berlin, ohne zu sagen, daß die Philosophen in Frankreich sich a febr munbern, dag ber Ronig ber Philosophien, Der et a klärte Beschützer der Philosophie, so lange sämmet, dem Könige « von Frankreich und Portugal nachzuahnen. Diese Briefe wera ben dem Könige vorgelesen, dem es gar nicht gleichgültig ist, « wie die mahren Gläubrigen von ihm denken, wie Sie « wohl wiffen, and dieser Same wird mit ber Hulfe Gottes, der, " wie die Schrift sehr richtig sagt, das harz der Könige wie « Wafferbliche tenfet, eine gute. Wirkung herverbeingen. »: Man sehe in ben nächhen Noten, mas: Friedrich. von diesen angeblichen Verräthereien der Jesuiten sagt und was von ihnen zu halten ift.

» Professoren, mo fie fehtten; liefern zu tonnen, a und die Stiftung komnte zu biefem Aufwande bie werforderlichen Kosten bestreiten, da sie hingegen a nicht zureichend gewesen wäre, um andere, nicht waus dem Orden genommene Professoren zu be a folden. Roch mehr; auf der Universität der Jo a suiten wurden bie zu Pfarreien bestimmten Theo \* logen gebildet; ware ber. Orben unterbruck « worden, fo hatte die Universität micht mehr be a fan den, und man ware genothigt gewesen, die Schleser a mach Bohmen zu schicken, um dort ihre Theologie zu studieren, m welches ben Grundfäßen ber Staatsverfasjung entgegen ift. Friedrich war von der Rothwendigkeit des Fortbestandes ber Jesuiten in seinen Staaten so fehr überzeugt, baß er so gar bedeutende Schritte zu Rom für die Aufrechthaltung ber Sefellschaft Jesu that. Er schweb deshalb au Papik Pins VI. butch seinen Geschäftsträger zu Rom; Abt Columbini, einen eben so lannigen, wie werdwurdigen Brief, in welchem er gegen die Aufhebung der Gesellschaft Jesu protestirte und seinen Ge fandten beauftragte, dem Papste bei dieser Gelegenheit vorzüge lich zu bemerken, «daß der heilige Nater ihn, als einen Keper, a nicht bavon enthinden konne, bas Wort eines ehrlichen \* Mannes und eines Königs zu halten, ba er in bem Trac a tate von Breslau versprochen, den Status quo der kathos "lischen Religion in seinen Staaten bestehen zu lassen 390). » Doch die Jesuiten machten keinen Gebrauch von diesem könige

<sup>390)</sup> Friedrich bemerkte in diesem Schreiben, daß er nie bessere Priester gekannt habe, als die Jesuiten, und daß er sie in Bausch und Bogen — tels qu'ils sont — in seinen Staaten beibehalten wolle, und sett hinzu: J'ai garanti au traité de Breslau in statu quo la religion catholique et je n'ai jamais trouvé de meilleurs prétres à leur égard. Vous ajouterés, que parceque j'appartiens à la classe des hérétiques, le saint pere ne peut pas me dispenser de temir ma parole, ni da dévoir d'un honnête homme et d'un roi. Bei Murt über die Aushebung des Jesuitensedens.

Dest III. S. 100.

und wollten als Heroen auch in Schlessen vom Schauplage ihres Wirtens, abtreten, auf dem sie unvergängliche Dentsmäler hinterlassen haben, die noch heute die Bewunderung aller Schlesser sind und bleiben werden. Sie machten dem Binige die dringendsten Borstellungen gegen den Fortbestand der Sesellschaft, da es ihm nicht erlaubt sein könne, eine Batung des heiligen Stuhles umzustoßen und ersuchten ihn seierlich, ihre Aushebung zu dewilligen. Erstaunt über imen solchen Gehorsam gegen den heiligen Stuhl, schrieb er imen zurück: "Weil Ihr denn nicht von meiner Güte Gesenbrauch machen wollt, so will ich Euerem Gewissen keinen machen mollt, so will ich Euerem Gewissen keinen Kures Ordens, welchen ich erhalten wollte, eingeschlossen «seines Ordens, welchen ich erhalten wollte, eingeschlossen «seines).»

Die Gesellschaft blieb zwar im Bestze aller ihrer Collegien und der Universität von Breslau bis zur traurigen Epoche ion 1806 und 1811; trat sedoch in den Weltpriesterstand und nahm keine Rovizen mehr auf. Im Jahre 1806 wurden gegen den feierlichen Traktat von Breslau nicht allein die Iesuiten, sondern auch alle übrigen Monches und Ordensstände ihrer heiligen Rechte und Besithümer versiestig erklärt. Diese That konnte früher süglich nicht gestschen.

Friedrich, den es sonst so sehr nach den Gutern der katholichen Geistlichkeit gelüstet hatte und der den feisten Schweis nen Sions, wie er die Bischöfe nannte, den Zehnten entziehen zu können wünschte, um sie zu kleinen und ohnmachtigen Buben herunterzubringen, hatte diese herrliche konigliche Taktik, den Plan eines großen Feldherrn, wie sie Boltaire nannte, bei der unter seinen Schwertstreichen noch senkzenden Provinz Schlessen nicht wohl in Anwendung bringen können. Er sah mit philosophischer Schadenfreude der kudsührung seines Werkes in Destreich zu und zukte mit der

<sup>391)</sup> Du rétablissement des Jésuites. p. 180. und Murr 1. cit.

schonen Phrase: "Ich resputvine Das Giffenticht mij., welche er bem schlesischen Rierus zur Bernhigung sagte, als dieser, erschrest über Josephs Operationen im kstreiche vielleicht nur darum die Achseln, weil er ihm noch nicht sok gen konnte." Zudem war Friedrich dem katholischen Klerus viele Verbindlichkeiten schuldig. Er verbankte einem armen Monche seine Freiheit und vielleicht die Erhältung seiner Krone; mahrend dem es ein Priester seiner eigien Religion war, der gegen ihn ben Hochverrath beging nat ihn und sein Reich aufs Spiel setzte 1993? Continue to the top the continue to

1392) Ganz in ahnlichem Sinne schrieb Friedelch auf boulombett über Joseph: « Der Kaiser fahrt unaushörlich wit! kausu Gaeulerise « tionen fort; bei mir bleibt jeder, wie er ist. Die Mechte die « Eigenthums, auf welche die buggertiche Gefettschaft gegründet

a ift, find mir heilig! » . 393) Kurz vor der glücklichen Schlacht bei Czaslau in Mähren wurde Friedrich und seine Armee von den Destreichern unweit des Klostere Ramenz in Schlesten geschlagen. Friedrich ergriff die Flucht und zog sich nach Kamenz gurfick. Mis er aber bemerkte, daß Lauden .. ihm auf dem Buße nuchfolge und bereits vor dem Dorfs stehe, fo nahm er seine Bukucht ins Kloket undrergab ifich dem Pater Guardigg auf Gnade und Ungugde, mit dem Bemerken, daß, wem er ihn rette, es ihn nicht gereuen sollte. Dem launigen Pater gefiel diese Herablaffung Friedrichs so sehr, daß er ihm auf der Stelle eine Rutte anzog, zu den Horen fanten tieß und ihn mit ten übrigen Brüdern ins Chor stellte, um zn singen. ' Friedrich sang die Horen trefffith, während bie östreichischen Truppen bas Roster und die ganze Kirche bom Dachftuble bis zu ven' Gruften bueihmublten Dan verfuhr und einer: Art Bandalisums bei ber Durchsuchung der Kieche, dassich das gewisse Gerniche upm Friedrichs, Flucht und Kamenz verhreitet hatze. Die Altare wurden abgebeckt, die Ban umgeworfen, die Schränke eröffnet. Niegends aber konnte Frich rich gefunden werden. Die erzurnten und ihrer Beute sichern Sy daten durchliefen sogar bas Chor, wo die Monche noch fange "itnd Friedrich" halfe "boit niehreren ans ihnen tüchtige Rippenston erhalten. Die Destreicher zogen ab und Friedrich und feine film tige "Herrichaft ciber Shlessen war geretteten Griebrich verfichte bil

Die Beitel, thelche Friadrich II. aus politischen Schubent nicht angreifen mochte; Blieb' etter spätenteite Zeit Sorbehalten. Auch in Schlesten wurden bie Klöster gegen die heiligsten. Berträge mit einem Bandalismus tutfgehoben, der sethst utwesten biedern protestäntisitien Mitbeliven. Thranen der Schund und des Unwillens übgendehigt hat 300. Den Katholisens müßte ein foldlies Berfahren um so tiefere Wunden schlagen in fich mit bem Stolze der Sieger des Zeitgeisted nich verkhaft der Kolze der Gieger des Zeitgeisted nich verkhaft der Freisen gegen ihrei Kirche verschwor.

Die masestätische Akademie von Breslau, mie wahchaft faiserlicher Pracht von Léopold, Erzherzog von Destrouteperbaut und daher Leopoldina genannt, eines ver prächtigsend Gebände der neuen preußischen Mönatchie, entzing nicht der allgemeinen Verstimmelung, vie-diese ahmolisdigen Dentucked des heiligen Eisers, der Frankussert und kutholischen Katholischen Gescheichen Eisers, der Frankussert und kutholischen Katholischen Gescheichen Geschlichen Gescheichen Gescheiche Gescheichen Gesch

Pater Guardian, fich von ihm eine Gnade auszubitten. Doch dieser forderte nichts. Bald darauf übersandte ihm der König von Berlin 'ans' 'einen Selvenftofp won' großein Werthe, mit bem Ges suche, sich hierwort eine bestere Kutte zu machen, Als er Briedrich) zur Beit im Kirfter getragen habt. Wie Berschwörung von Brestauligegen Friedrich, an beten Spise Schulze, En protestanitischer Geistlicher, Kand, sit bekannt I Ghulze hatte Biezu den Plan entworfen und sich auch anheischigsgemacht, den Konig nöthi= gen Falls dill'dem Wege zu Phaffen! Wie hatte uns Friedrich die Killstor" bes katholischen Schröslung TheepiGüter alich zur Zeit berauben können, ivo Joseph foldhes in bem sitreichkich gesliebenen Theife Schkesiens that. Was zwanzig Jahre nacht der Bestimahme dieser Preving nicht geschehen konnte, war nach brei andern Dezennien fischer leithter! Wozu alfo die schaken und hochtrabenden De= Planiationen Abet Friedriche Großmuth gegen die Batholische Airche ? Friedrich fah es am besteh ein; welchen Grund sie hatter Wit dem Auffibren bieses Grundes! verschwand auch idie gepriesent Großmuth. Beigteiche vorzügkich Klose\*s Briefe über Schleften.

394) Vergteiche Kierlibet Klose, einen Protestanten, im seinem Briefent über Schlesich Th. IV: und I. Sch. Peithet, Prosessen Brokkson Berkaltat zu Brestau; in seiner Stätistik bes Visthams Brestau. Einteitung.

thätigkeit ersuhren. Um bas foganannte, Licht ber Wissen schaften in Schlesien, mehr, zu, verhneiten »; merlegte man in Jahre 1811; die calvinistische Universität von Frankfurt an der Oder nach Breslau und vereinigte fie mit der berühmten Leopoldings Die Jesuisen wurden nun zum Theil pensionirt, zum Theib beibehalten, wie namentlich die Professorzn ber Physik, Mathematik und Astronomie, da man in Preußen keine geschickteren Leute auffinden konnte. Für die Theologie und die orientalischen Sprachen blieb der gefeierte Rohler. Doch man wollte den Sieg des Lichtes der Wissenschaft, namentlich für die katholische Kirche in Schlessen, noch polk tommner machen. Man berief zu diesem Ende den bekannten Derefer nach Breslau, und übertrug ihm die Lehrstühle der Dogmatik und der Exegese. Dereser, berüchtigt als Illuminat und Aufklarer, wie und folden bereits ber gefeierte Pacca so treffend beschreibt 385), hatte alle möglichen Rollen gespielt,

o branco de controles estas portarios de la constante de la co

re articla bish a dis-895) Wir sepen das Urtheil dieses großen Kirchenfürsten bei: «Ich habe . .... uicht die Absicht, hier allen derfelben zu erwähnen, sondern ich ner e werde nur zwei von ihnen nennen, welche ich als Professoren ..... a ber nahen in Bonn bestehenden Universität gekannt habe. Der -: « eine war der Pater Derefer aus dem Orden der barfüßigen Karmeliten, welcher in seinem Orden der Water Tadhans, non St. Mham hieß. Dieser mar Professor der Permengutik, sind indem gie mer die Systeme der neuern Protestanten annahm, iso gab er in :-- e feinen Worlefungen von den übernatürlichen Begebenheiten, welche a in der heiligen Schrift angeführt werden, Erklarungen, die a ihnen alles Wunderbare und Uebernatürliche benahmen. Er ließ mehrere Differtationen drucken, von denen einige von dem heivigen Stuhle verurtheilt worden find. Er begeb, sich nach Frank: erreich, aber ich weiß nicht, mie, lange er fich daselbst: aufgehalten hat. Rach vielen Jahren habe ich erfahren, daß er sich von da a in has Bisthum Konftanz begeben, wo er unter den Auspicien - ... a bes bekannten Freiherrn Dalberg und seines Generalvikars 💉 🗷 Wessenberg ungehindert seine irrigen Lehren verbreiten kounte. - Pierauf ging er unch Breslau, wo er, wie ich glaube, starb, « und wo er einen Theil des einst portrefflichen katholischen Klerus

niegenbo aber kange bleiben tounen; bat ihn überalt feine tells giofen "Grundfape verbachtig machten. Rurg vor feiner Berufung nach Brestau war er aus der moralischen und religiösen Schweiz vertrieben worben, wo bie Erbitterung ber bitech ihn irregeleiteten Jugend so groß war, daß man ihm kutj vor seiner Abreise von Eugern eine tuchtige Tracht Prügel zugebächt hatte, ware es gludlicher Beise nicht verhindert worden. Selbst in Würtemberg, in Rotenburg an ber Tauber, hatten die fonst nicht obscuren Seminaristen ihn aus dem Seminare vertrieben und sogar einige Pistolenschusse nach den Fenstern seiner Wohnstube abgefeuert. Seit seiner Ankunft in Breslau und baseibst gegen die feierlichsten Reklamationen bes Fürstbischofs erfolgten Installation als Professor und Domherr, war fein Leben nichts, als ein Gewebe ber feinsten und schlauesten Intriguen gegen die theologische Fakultat, gegen den Fürstbischof und felbst gegen die Regierung, ber er doch vielen Dank schuldig war. Dereser wußte mit ungkaublicher Berschmittheit die Katholiken und Protestanten zu verhöhnen, die ihn gegenseitig fürchteten. Die protestantischen Theologen, Mitglieder der Universität, wie sehr se ihm auch den größten Beifall ob feiner Lehren gaben und den Hervismus feiner Aufklarung bewunderten, verachteten ihn boch wegen seiner beispiellosen Zweideutigkeit. Mit Dereser begann eine neue Richtung in der theologischen Jugend der katholischen Kirche Die neuesten Begebenheiten in der Kirche dieser Schlessens. gluctlichen Provinz, welche bis auf Dereser teine anderen Gegner, als die natürlichen, die protestantischen hatte, und stets durch ihre treue Anhänglichkeit an den heiligen Stuhl und ihre Liebe und ben Gehorsam zu ihren eigenen Landesbischöfen

<sup>«</sup> verführte und verdarb, so daß er mahrend seines ganzen Lebens

<sup>«</sup> ben gottlosen Fußstapfen eines Bucer, hieronymus Banchi,

<sup>«</sup> Pietro Martin und anderer Ordensgeistlichen folgte, welche

apostasirten und ihre Klöster verließen, um Apostel und Ber-

<sup>«</sup> breiter der vorgeblichen Reform von Martin Luther zu werden.» Denkwürdigkeiten Th. IV. S. 120 der teutschen Uebersetzung.

sich so sehr ausgezeichnet hatte, benrtunden sattsam biefe tranrige Thatsache, wegen derer Dereser allein vor dem Rich terstuhle des Höchsten Rechenschaft wird ablegen mussen.

Ein ähnliches Loos traf die übrigen eben erwähnten Provincialcollegien der Jesuiten in Schlessen. Sie wurden in Gymnasien für die katholische Jugend umgeschaffen, wobei mat auch hier einige ber alteren Lehrer, Jesuiten, beibehielt. Bal suchte man aber alle Geistlichen aus ihnen zu entfernen. Die Erziehung der Jugend wurde ganzlich den Sanden junger Lehrer aus dem Laienstande anvertraut, über welche ber Bischof nicht das geringste Anfsichtsrecht ausüben darf. Ge bildet auf unsern unfittlichen Universitäten, zeichnen fie fich sammtlich durch eine bochtrabende Irreligiosität aus, die fie ungescheut im Angesichte der katholischen Jugend ausüben und hochpreisen. Doch der Bischof muß schweigen und sich noch glucklich fühlen, wenn man in diesen früher der Religion go heiligten Anstalten noch einen Geistlichen wohnen läßt, dem man erlaubt, wochentlich eine, hochstens zwei Stunden vor ber Jugend etwas über die Religion zu sprechen; wobei mas ihm wohl noch unter der Hand beibringt, allen sogenannten religiosen Zelotismus zu vermeiden, um nicht das Go wissen der protestantischen Zöglinge, . denen man ebenfalls ben Besuch dieser katholischen Lehranstalten erlaubt und er leichtert, zu verleten. Welche Leviten konnen aus diesen Unstalten, wo der Religionsunterricht so gut wie ausgeschlos sen ist und als eine reine Nebensache betrachtet wird, bem Priesterthume erwachsen ?!

Die größten Wunden wurden aber der Seminarienanstalt in Oesterreich geschlagen. Joseph II. ein Regent von sonk so herrlichen Eigenschaften und gewiß vom innigsten Wunsche durchdrungen, das Glük seiner Staaten zu befördern, war so ungläcklich, in die Hände eines Komplots von schlechten, verworfenen und irreligiösen geistlichen wie weltlichen Ministern zu fallen, die seine Güte, seinen Eiser und sein für jedes Gute begeistertes Herz auf eine beispiellose Weise mißbrauchten und ihn zu Maaßregeln verleiteten, die gerade das Gegenthei

von dem 3 Joak er deschiechtigte, herbeischern mußten. Das Feuer der extigiosen Revolution glimmte schon sauge unter der Afche auch exwartete nur den günstigen Augenblick zum Ausbruche.

Die kehich von Hontheim, bekannter unter dem Namen Febronium, batten zuerst das religiose Gebäude von Destreich untergraben und zerrüttet. Sie fanden hier nicht nur Einsgang, sondern wurden sogar mit einem Terrorismus in die Wirklichkeitzeingeführt, wie vielleicht in keinem andern kande. Ein geistvoller Englander 396) giebt zuns hiervon einen eben so interessanten, als werkwürdigen Bericht. Zu den Lehren des Fehreniuß geschten sich die Lehren der neuen Philosophen. Beide bekämpsten nun mit gegenseitigem Wetteiser die Kirche und ihre heiligen Institutionen.

Die ganzliche Zerstörung der Kirche war aber einem cist sigen Manne vorbehalten; und dieser Mann war jener schniche Jansenist, der Baron van Swicten, ein Hollander, der durch seine beispiellose Heuchelei und durch den Einstuß, den and teuts sine Verbindungen mit den frauzösischen und teuts schen Philosophen, namentlich mit denen von Berlin, erworhen

<sup>596)</sup> Le Clergé (Autrichien) porte dans son sein un serpeut, qui lui causcra la mort. Ce serpent est la Philosophie, qui, sous l'apparence de la Théologie, s'est glissée même jusqu'au trône Episcopal. Un grand nombre de jeunes Ecclésiastiques sont insectés du poison de ce serpent, dans les universités. Ils savent tous qu'il y a un Febronius dans le monde, et quelques-uns seulement le connoissent comme un hérétique; cependant, comme la cour le favorise évidemment, ils sont très-portés à se reconcilier avec lui. Les Bellarministes, qui possèdent tous les grands bénéfices, forment encore, il est vrai, le plus grand nombre; mais s'ils se voient une fois en danger de perdre leurs bénéfices, ou si les 25,000 avocats des Etats Impériaux, qui ont fait depuis long-temps leur provision d'argumens, ont ordre d'aller à la charge, ils ne feront vraisemblablement que fort peu de résistance. Voyage en Allemagne, traduit de l'Anglois. T. II. p. 107.

hatte, vo beim Ruifer baifin zu bringen wuste, Bag et Bir stehet bed Unterrichtswesens in Destreich wurde Berklist durch Gonnen fele, Born und Cybel, welche bereit als die eifrigsten Beförderer des Illuminatismus genannt haben, wußte er ben Kaifer bergestalt zu umstricken, baß er burd: thn alles, was er nur wollte, butchfegen konnte, und mit einer Harte, die, wie selbst der Biograph Josephs II. und Clemens XIV., Caraccióli, fagt, den Handingen des Raifers den Anstrich von Despotismus gab. Van Swieten verband mit seiner philosophischen Impietat ben sanguinaren Character eines Calvinisten und wußte mit unglanblicher hinterlift, Tude und Kuhnheit den Sturz der fatholischen Kirche in Destreich vorzubereiten. Er ift es, beffen fich bie verruchte Secte vom heiligen Medardus als Instrumentes bediente, um ihre teuflischen Zwecke in ben öftreichischen Staaten burchzusegen und, wie sich Voltaire so hohnisch ausbräckt, die Destreicher zu becapuciniren und zu enttolpeln.

Als Studiendirector beförderte van Swieten nur Menschen ohne Gewissen, ohne Religion, ohne Tugend, Frommigkeit, Sittlichkeit und Menschenwurde. Wahres Wissen wurde bei ihm gar nicht in Anschlag gebracht. Wo es sich vorsand, wurde es verdrängt, weil man es fürchtete. Man mußte Philosoph oder Illuminat sein, um Lehrstühle, namentlich theologische, zu erhalten. Für die Lehrstühle der übrigen Wissenschaften brauchte man gar keine Religion zu besten; denn das Toleranzedict tolerirte alle Welt. Impietistische Charlatane wurden am liebsten befördert; — denn sie waren am meisten geeignet, das Volk aus den Fesseln der so genanzten Vorurtheile des Aberglaubens und des Vigottismus zu befreien.

Welchen traurigen Anblick gewährt das schöne und fromme Destreich in der kurzen Regierungszeit Josephs II! Der Blick des Geschichtforschers, mehr noch der des Freundes des Völkerwohles, wendet sich mit einem heiligen Abscheu von jenen barbarischen Greuelscenen hinweg, deren Theater dieses herrliche Land zu dieser Zeit war. Das Gift dieser Schauspieler witkle unt so kliefer, da Kerini-Gewinde bet Populi larität und der Boldeigenthamklichteit aufzutreten wußten.

Weichem Christen; von welcher Confession er and seis mochte nicht Pius VI. Aufenthalt in Wien eine ewige und unverlöschliche Erinnerung zurückgelaffen haben! Hier zeigte fich am besten, welcher Berruchtheit die frivole Impfetat ber Wiener Auftlarer fahig war. War es nicht zu dieser Zeit, bei Gelegenheit bes hohen und feierlichen Amtes, welches Pins VI. in der Augustinerfirche halten, und wo er nach dem Amts ber frommen Stadt ben apostolischen Segen ertheilen sollte; -baß man überall, trop bem baß ber gute Raiser unter farten Strafen alle Pamphlete gegen ben Papft verboten hatte, unter : bas Bolf Zettel ausstreute des Inhalts: daß der Papst am nachsten Sonntage eine große Haupt - und Staatsaction in t wei Anfzügen geben werbe, das Hochamt und die Ertheilung bes Segens; - war es nicht hier, wo man ebenfalls zur rührenben auch den Heiden erhebenden Feier des grunen Donnerss : tags beffelben heiligen Baters, Pamphlete unter das betrogene Volk warf, die ihm meldeten, daß Pius VI. den zwölf Aposteln der östreichischen Monarchie die Füße waschen würde, unter welchen ber Fürst Kaunit als Petrus, Sonnensels als der ungläubige Thomas und Eybel als Im das Ischarioth aufgeführt wurden 397). Es war aber auch hier, hier, mitten in jenem feierlichen Augenblicke, wo ber treffliche Johannes von Müller, zur ewigen Beschämung jener katholischen Vandalen der Aufklärung, gerührt über die Unbilden, denen das ehrwürdige Oberhaupt der Christenheit selbst in der weltlichen Hauptstadt des Christenthumes preis gegeben war, und die Mißhandlungen, die ihm, obgleich nicht Katholiken, edle Thranen des Schmerzes abnothigten, sein msterbliches Werk: « die Reisen der Papste» schrieb! Pius hat unter Thranen Wien verlassen und unter Thranen die schönen Fluren Teutschlands, welches in der Geschichte ber Volker unter dem Schutze der Nachfolger des heiligen

<sup>7)</sup> Politisches Journal. April 1782.

Petens so herrlich und so groß geworben war, durchwaudelt Welche Gefühle mußten sich vor die Seele dieses großen Pakstes stellen! Diese Gefühle mußten um so mehr seine edle und große Seele beugen, da er sah, mit welcher heiligen Ehrfurcht die armen und frommen unter dem Joche der Impietät und Gottlosigkeit ihrer Vorsteher und Vorgesetzten seufzenden Völkerschaaren sich um ihn drangen und sich zu seinen Füßen warfen, gleich als wollten alle ihm ihr Ungluck klagen und ihn zum heiligen Vertreter ihrer Sache ausfordern, wie sie es in den frühern Jahrhunderten des Glückes und des Gegens so oft gethan.

Wie in Frankreich, nit welcher Gewaltthätigkeit die Ille minaten in Destreich auf den Sturz der Religion hinarbeiteten. Wie in Frankreich, so sing man auch hier mit der Erziehung der Jugend an. War diese einmal verdorben, so hatte man mit dem Uebrigen gewonnenes Spiel. Die Brücke zu einer vollständigen kirchlichen Nevolution war alsdann geschlagen, und das Gebäude der Kirche mußte von selbst zusammenfallen. Untergräbt man die Grundlagen eines Gebäudes, es fällt zu sammen, wäre es auch das größte und colosalste Meisterwert.

Um der Erziehung der geistlichen Jugend jene Richtung zu geben, welche ben Geist bes Priesterthums todten und die Priester für Staat und Kirche vernichten mußte, entriß man, wie Robespierre einige Jahre spåter in Frankreich es gethan, alle Erziehung der Jugend der Kirche, ging sogar weiter als Robespierre und alle Religionsfeinde der franzosischen Revo lution, und entzog die Leitung der Seminarien der Aufsicht ber Bischofe und stellte sie unter Laien, die weder Religion, noch Gewissen noch Menschenwurde hatten. Ein ähnlicher Gewaltstreich war in den Annalen der Kirche unerhört. gen ihn zeuget die Geschichte aller Jahrhunderte. Gegen ihr ist der Ausspruch unsers gottlichen Lehrmeisters und Stifters unserer heiligen Religion, der den Bischofen das ausdrucklich und ausschließliche Necht des Unterrichts und des Lehramte anvertraut hat. Doch die Bischofe Destreichs nahrten jen Schlange, die Philosophie, in ihrem Herzen, und sahen ruhi

der Beeinträchtigung eines der heiligsten Vorrechte ihrer Würde m., schwiegen und ließen es sich nicht einmal einfallen, gegen diesen Act der Ungerechtigkeit und Barbarei den göttlichen Lehr, meister, die Geschichte der Jahrhunderte und die Vernunft zu ihrer Vertheidigung zu Hulfe zu rufen.

Belche Lehren wurden nun in den bischöflichen Seminarien porgetragen! — Wir wollen bem Urtheile unserer Leser nicht Horen wir den eblen Klageruf eines frommen mrgreifen. Mreichischen Bischofs. Er wird uns besser, als Alles, die irreligiose und untirchliche Richtung dieser Lehranstalten dars « Es ist gewiß, » schrieb dieser murdige Pralat 308), Belgien im Jahre 1789, m einen Bischof von • in unsern Seminarien die Religion und Sittlichkeit ganglich \* vernichtet find und daß die schädlichsten Irrthumer hier nicht \* nur begunstigt, sondern auch offentlich vorgetragen werben. \* Dieses zeigt fich flar in Wien, Presburg, Lemberg, Prag, . Grat, Freiburg und Insbruck. 3ch will nur einige jener · Propositionen anführen, welche in den meisten jener Orte soffentlich vorgetragen werden ober wenigstens im Schwunge 1) Die Unfehlbarkeit der Kirche wird nur noch von einer kleinen Anzahl Schwachkopfe geglaubt; sie ist zweifel 2) Das Concil von Trient hat mehrere Dogmen gemacht, die feine Gemahrleistung im Alterthum haben. · Concil ist nicht unfehlbar. 3) Es ist schwer, ben gottlichen · Ursprung der Beichte darzuthun. 4) Die Kirche hat keine · gesetzgebende Gewalt; wenigstens konnen ihre Satungen auf keine Rechtskraft Unspruch machen, in soweit sie nicht • bie Sanction des Staates erhalten haben. 5) Die Kirche 6) Der Colis • hat teine Gewalt Chehindernisse aufzustellen. s bat ist kein vollkommnerer Stand als die Ehe. \* 3weck des Menschen ist feineswegs Gott und die Berherre

<sup>598)</sup> Lettre d'un Evèque Autrichien à un Evèque Belgique, dont la traduction françoise a éte imprimée à Bruxelles en mai 1789; — se trouve dans le supplément aux Réclamations Belgiques . etc. Tom. XIII p. 193—197.

Mensch ist sich selbst seine Seligkeit. 8) Die Sakramente Gehören dem Neußern der Religion am; und diese besteht nicht im Gebrauche der Sakramente, die nicht die Religion ansmachen. 9) Das Fasten ist gegen die Gesetze der Natur wom Augenblicke an, wo es die gewöhnlichen Borschriften der Mäßigkeit übersteigt. 10) Die Strafen der Solle sind nicht ewig. 11) Die Kirche hat viele rein scholastische Kopissindigkeiten als Dogmen aufgestellt. 12) Die Liebe zu sich ist die alleinige Augend, welche alles in sich fast. 13) a Der Teusel versucht nicht die Menschen.

Unter den Professoren der Theologie gab es Männer, welche Effentliche Verführer der Jugend waren und nicht allein ihre Meligion, fondern auch die Sittlichkeit untergruben. Seminar zu Freiburg im Breisgau zeichnete fich namentlich burch die Immoralität und Verworfenheit seiner Professoren aus. Dier wurde alles verhöhnt und mit Füßen getreten. Defters geschah es auch, daß die armen Landleute und Baw ern mehr Religion, Sittlichkeit und Vernunft hatten, als die Wiener Illuminaten, welche diese Eigenschaften aus den Unstalten, welche ber Gottesfurcht und Sittlichkeit gewibmet fein souten, unter Spott und Hohn vertrieben. Doch wenn ber Widerstand nicht ernster Natur war, gab man tein Ge bor in Wien. Alle, auch die gerechtesten Klagen scheiterten an der jansenistischen Halsstärrigkeit und Verruchtheit van Smietens. So erging es mit Johann Kolb, einem gebores nen Wiener, Priester und Professor der Pastoraltheologie im Seminar zu Rattenberg in Tyrol. Rolb war in alle kaster versunken. Er sprach öffentlich im Angesichte ber Seminaristen und der Laien der Religion und der Sittlichkeit Hohn. führte seine Zöglinge am Freitage in die gemeinsten Schenken und Kneipen, frag und foff mit ihnen und forberte sie auf, zum Trope der kirchlichen Fastengebote Fleisch und andere untersagte Speisen zu essen. Er lehrte sie diffentlich, daß bie simple Hurerei keine Sunde, erlaubt, ja sogar nothwendig sei. Um ihnen diese neue Sittenlehre besto begreiflicher zu

maden, sührte er sie selbst auf die Wakgrüben der Stadt ip jenen Stunden, wo die Goldaten gewöhnlich ihre Bachange lien seierten, weidete seine teussischen Blicke an jenem anporenden Schauspiele und forderte seine Seminaristen auf, diese verruchte That mit gleich verruchtem Gewissen zu verüben 30036 Kold wurde das Rergernist der ganzen Stadt. Man protestirte dsentlich gegen ihn in Wien; doch ohne Erselg. Nan Swies ten war sein Veschüßen und Kold blieb, sünf volke Jahre in Kattenberg. Nur der Tod konnte dieses Scheusal vom Scham plaze seiner Perbrechen sidzssen.

Doch man ging im Zerkörungswerke der theologischen Bille dung noch rascher und sicherer zu Worke. Um sie mit einem hiebe zu vernichten und dier Quelle der reinen Zehra: auf eine nat zu verpeken, hob man alle bischtstichen Seminarien auf simolz-sie zusammen und schuf die in der Folge so berücktigt zewordenan Generalseminarien. Iede: große Araving des äfte nichtschen Kaiserstagtes sollte ein solches Institut haben. Naue michtete ihrer vorzäglich vier, und zwar zu Wien. Pastige naben das Edwen. Die Seminarien zu Gräß, Olmätz: Progradbruck und Auszendung waren nur Filialseminarien den aben

<sup>·</sup> Participation of the first of 899) Das, Gewissen ließ uns nicht zu, Rolbs Anrobe an die Semigaris fin bei diefer Golegenhait zu überfepen. Sie mag hier, im Lageis nischen einen Plat sinden: «En, ajebat, miseri ac pauperes isti milites de die vix sex aut septem crucigeros habent, nil minus tantam parcimoniam exercent, ut aliquid pecuniae sibi reservent ad meretrices solvendas, quia lex naturae hoc exigit indiscriminatim ab omnibues nusquam, simplicem fornicationem vetitam fuisse a lege divina liquido constat; sed solum adultezium, propter expressam injuriam, quae tertiae personas; infertur; , vos ergo, discipuli mei, macie animo estote, et a mente vestra jomnia inania scrupula abigite; civili ex stemmate vocati, concubinas, in domibus vestris ad explendam libidisem retinere potestis; et quando pastores facti, caute solum debetis incedere in Parochiis vestris, ut avertatis qualemeumque admirationem a rustica plebe, » Lettre d'un Religioux de S. François de l'ancienne observance, in Recueil XIII. des Réclamations Belgiques. p. 199—214. S. weiter unten Mota 4010 mille

. berüchtigte Freigeist und Freimaner Albertini. — Diesen a fürchterlichen Sturg unserer heiligen Kirche, Diese Bernich e tung des Glaubens, diesen Berfall der Sitten, hatten « unsere Bischofe mit leichter Muhe burch einen edlen Miber a stand abwenden konnen. Doch! o des Schmerzens! alle a haben fast gemeinsam hierzu die Hand geboten, und die bem \* Fürsten gebührende Huldigung ber Huldigung Gottes von gezogen. Wenn Sie nur drei von ihnen ausuehmen: ben « Carbinal Migazzi, Erzbischof von Wien, ben Gargen - Esterhazy, Bischof von Agram in Ungarn, einen Manu e von wahrhaft apostolischen Tugenden, und den Grafen a von Etling, Erzbischof von Gore in Friaul, so tonnen a bie übrigen sammtlich mit allem Rechte eher Berwüster als - Wächter ihrer Heerden genannt werden. Ich will ihnen a nicht, aus Aurcht Gie zu betrüben, bas traurige Andenfen a an Coloredo, Primas von Teutschland und Erzbischof von • Salzburg ins Gedächtniß zurückrufen; noch bes eleuben - Rerens, Bischofs von St. Polten und geheimen Rathes a bes Raisers, erwähnen, ba er zu berüchtigt und, wie bas « Sprichwort sagt, lippis et tonsoribus bekannt ist 401).

Die kaiserliche Ministerialschöpfung der Generalseminarien wurde bald der Gegenstand der allgemeinen Execuation. In keinem Lande der östreichischen Staaten fand dieses Institut

hol) Lettre d'un Réligieux de St. François de l'ancienne observance, nommé professeur dans une Académie du Tirol, à M... à ... le 17. Septembre 1788, en françois et en latin dans le Recueil XIII. des Reclamations Belgiques. p. 199—214. Det edle Wönch hat sich wegen dieses freimuthigen Briefes viele Bersolgungen zugezogen; man wollte ihn sogar zum Wiederruse zwinzen, doch er that's nicht. Noch interessantere Belege über die östreichischen Generalseminare sinden sich in der vortresslichen Schrift: De la décadence du Sacerdoce dans les Etats Autrichiens. Traduit de l'Allemand par M. E. D. W. avec des notes. Liège 1790 & In diesem Buche, welches einen frommen Desterreichischen Priester zum Bersasser hat, liest man Thatsachen, welche die Hanne priester zum Bersasser und anderer Natur sind als die eben von unsern Pronche beigebrachten Berichte.

jeboch mehr Widerstand als im frommen und katholischen Bels gien. Während Destreichs Bischofe und Pralaten unter ber Zuchtruthe der fanatischen Wiener Studiencommission seufzten, waren es die Pralaten und ber Klerus Belgiens, welche muthig und fuhn in heiliger Begeisterung fur Gott ihre Stimme erhoben und dieses Institut von den Tempeln ihres Vaterlandes abwiesen. Nie hat Belgien schönere und herois schere Thaten ber Mit = und Nachwelt zur Bewunderung dars gelegt, als in jenem heiligen dreijährigen Kampfe von 1786 bis 1789 für die Altare des Herrn. Und dieser heilige Kampf der Bischofe Belgiens wurde nicht, wie so viele in ihrem hasse gegen die fromme Priesterschaft dieses Landes so gern uns überreden mochten, mit Verletzung der schuldigen Ehrfurcht und Treue gegen die Fürsten unternommen. Wie edel und groß bewies sich bieser gefeierte Klerus nach ben Schreckenstagen zu Bruffel am 22. Januar 1788, zu Mecheln und Antwerpen am 2. und 4. August desselben Jahres und endlich zu köwen am 6. Juli 1789, welche das Signal zum allgemeinen Aufstande gaben? — Hier trat er als heiliger Bermittler und Versöhner zwischen Volk und Thron auf. officiellen Actenstücke über diese traurigen Zeitbewegungen und namentlich die am ersten Januar 1.790 vom Erzherzoge Leopold, nachherigem Raiser Leopold II. und die vom Grafen. von Cobenzl unter bem 12. 25. und 28. Februar erlassenen Manifeste sprechen in deutlichen Worten von dem wurdigen Verhalten des Klerus bei dieser Gelegenheit. Nicht minder schon spricht sich hierüber Pius VI. in einem herrlichen und salbungsreichen Briefe an den Cardinal Frankenberg aus 402). Der belgische

<sup>102)</sup> Nos profecto non ignoramus, in ista rerum conversione vos nullam prorsus habuisse partem, quippe quibus nihil fuit umquam antiquius, quam ut debitum a vobis obsequium cum pastorali conjungeretis officio ad sartam tectamque religionem servandam, ad sacra vestra jura tuenda, et ad doctrinam ab omni errore vindicandam: quemadmodum vestrae expostulationes ostendunt saepius renovatae atque in vulgus jam editae. Epist. Pii Papae VI. ad Archiep. Mechlin. Episc. Antverp. aliosque Episcopos in pro-

Rlerus blieb unerschütterlich in seiner Liebe und Anhänglichkeit an das alte geseierte Regentenhaus. Als Frankreich Belgien mit Wassengewalt 1797 erobert hatte, so sehen wir diesen tugend haften Klerus lieber Gesängniß, Verfolgungen und Eril wählen, als daß er der königlichen Würde Haß geschworen und seinem Herrscher Gehorsam und Unterthänigkeit versagt hätte. Welche heilige Sehnsucht hat das katholische Belgien nicht in der neuesten Zeit gezeigt, wiederum unter die glückliche Krone des katholischen Destreichs zu kommen?

vinciis Belgii et Flandriae Austriae degentes. 13. Januar. 1790. Mit schönen und gleichsautenden Worten antwortet der Cardinal Frankenberg in einem Schreiben auf das päpstliche Breve im Namen seiner Collegen: Laetissimum . . . nobis ac gratissimum fuit, Beatissime Pater, ex iisdem litteris intelligere. Sanctitatis tuae animo plane infixam esse hanc de nobis verissimam opinionem, minime per nos, per episcopos Belgii et ductores christiani gregis stetisse, quominus civium inter se et cum principe suo nexus ac concordia intacta intemerataque servarentur. Fecimus, Beatissime Pater, secimus profecto aut certe sacere conati sumus quidquid ad hunc finem assequendum conducere arbitrati fuimus: intactum nihil, nihil in hac re intentatum reliquimus . . . Et quod invicta ratione sanctitati tuae totique orbi christiano fidem faciet, nihil hic ab episcopis, nihil a reliquo clero peccatum; summa ubique reipublicae tranquillitas perduravit, nullibi exserti gladii, nullibi in armis pro civibus miles, quamdiu ecclesiasticae res ac personae . . . solae impetebantur, Epist. Card. Mechlin. et Episc. Antverp. ad Pium VI. 8. Mart. 1790.

Quid ad leniendam vulnerum nostrorum acerbitatem efficacius sit nobis quam cognoscere... Te caeterosque Belgii antistites confessores fidei constantissimos, infinitum praeterea sacerdotum fidelissimorum numerum, rapinam bonorum, carcerem, exilium, rerum omnium egestatem perferre? quam scire, nullum calamitatum vel asperrimarum genus efficere posse, quin tot invicti Christi athletae... a juramenti (contra monarchicam auctoritatem) impietate abhorreant. Epist. Pii VI. ad Emin. Card. Archiep. Mechlinien. in Emmerick exulantem 50. Jul. 1798.

Belgien war, was für die Natur seines Kampses übers aus characteristisch ist, wenn gleich das Nachbarland des atheissischen Frankreichs, doch der einzige Staat, welcher die Tensdenz des Jahrhunderts zu würdigen verstand und solche mit den rechten Wassen bekämpste. Nie hat ein Klerus so schön seinen Standpunct zu Staat und Kirche begriffen, wie der belgische am Ende des verstossenen Jahrhunderts. Nie hat ein Klerus mit einer so bewunderungswürdigen Sachkenntniß und einer so heiligen Begeisterung die wahre christiche Bildung der jungen Zöglinge des Priesterthumes dargethan und sie gegen die Angrisse der Impietät des Zeitgeistes mit so siegreichen Wassen vertheidigt und sicher gestellt, als die fromme, tugendhafte und gotterleuchtete Priesterschaar Belgiens unter der heiligen Fahne ihres Oberhirten des Cardinals von Frankenberg, Erzbischoss von Mecheln 403). An diesem Herven des

<sup>403)</sup> Wir konnen und nicht enthalten, hier bas schone Gemälde eines belgischen Patrioten über den religiösen Bustand seines Baterlandes in dieser Beit beizusepen. Er zeichnet mit Meisterhaud die Wer= heerungen der Philosophie auf dem Gebiete der Religion und stellt mit fraftigen Jügen das Unglück dar, wolches die Kirche von Belgien durch das Institut der Generalseminare treffen sollte: « avoit encore dans le monde un numbre de bons Catholiques, « que la Providence avoit conservés pour cultiver ce champ « arrosé du sang de Jesus - Christ: et on sait, combien le zèle « de ce qu'il reste encore de Catholiques se renforce à la vue « des ravages exercés par la Philosophie!......... Il y avoit « encore des Prêtres, oui des Prêtres de l'Eternel, d'une saint-« eté éminente, dont l'existence seule fait fremir la Philoso-« phie, et dont le courage était propre à décencerter ses ope-« rations . . . Il y avoit encore des Evêques, qui conservoient « fidelement le précieux dépôt de la foi, qui étoient les dignes administrateurs de ce trésor, qui comme les Apôtres e étoient prêts à passer par le fer et le feu plutôt que de se « laisser ravir ce que Dieu même leur avoit confié . . . . . . « Toutes ces barrières, opposées par le Tout - Puissant même « aux efforts de l'Enfer, pour la désense du Sanctuaire, ne « parurent pas insurmontables à la Philosophie. Il lui restoit « un projet, long-temps médité, subtilement ourdis qui vigou-

Priesterthumes scheiterten die mit beispieltoser Anstrengung und unerhörten Gewaltstreichen gemachten Versuche, das Institut

« reusement exécuté, devoit jetter le dernier rayon de gloire « sur la grande 'idole du siècle, et entrainer l'anéantissement « de la Religion dans la plus belle Chrétienté de l'Europe, je « veux dire, dans la très-catholique et religieuse Belgique. « C'est là que brille encore une foi vive qui éclaire et édifie « au loin les nations étrangères; c'est la qu'un Clergé admiré « de l'Univers Catholique pour sa science, la sainteté de ses « moeurs, la regularité de sa discipline, forme autant de bons « Catholiques qu'il y a de citoyens; c'est là que la dignité, « la sollicitude et la vigueur des Evêques soutiennent la splen-« deur du culte, perpétuent par des soins immediats une doc-« trine pure et une discipline admirable parmi les candidats « du sacerdoce, écartent toute espece de séduction et l'appa-« rence même de l'erreur; ct c'est là que l'irréligion étoit in-« téressée à frapper les grands coups qui devoient se faire sen-« tir ensuite dans toute la Catholicité.

« Quel étoit donc ce projet si funeste à l'Eglise de Dieu? « Ah! qui le croiroit? Ce projet etoit d'empoisonner dans une « même source toute la jeunesse Belgique, et avec elle les gé-« nérations futures; de dépouiller les Evêques de leurs droits « inaliénables, de leur ôter tout moyen de s'opposer à la se-« duction générale systematiquement combinée; de leur arra-« cher même violemment de dessous l'ombre des autels les « tendres nourrissons du ministère, de leur interdire à jamais « tous les soins paternels dont le caractère Episcopal leur fait « un premier devoir; de soustraire enun l'espérance du Clergé « à la discipline de leurs Pasteurs, d'en faire des ensans sans « père, des candidats sans instituteur; mais, ce qui est le « comble de l'iniquité, de confier étuellement ces jeunes « Ciercs à des hommes slétris par une conduite scandaleuse, « par des principes qui ne sont pas ceux de l'Eglise . . . . « C'est ce qui alloit s'exécuter dans un établissement connu « sous le nom de Séminaire-Général, nom devenu si odicux « à la religion du pays, qu'on ne peut plus le prononcer sans w une horreur profondément sentie. Mais la Providence qui « veille toujours à la conservation de son edifice, n'a pas per-« mis jusqu'ici que la nation fût frappée d'un tel malheur;

ber Generalseminarien auf Kosten ber bischöflichen Seminarien in Belgien einzuführen.

Frankenbergs theologisches Gutachten vom 26. Juni 1789 über das Generalseminar von Kowen, bekannt unter dem Namen Déclaration doctrinale, welche das Loos der ungöttlichen Schöpfung des Wiener Illuminatismus, der Generalseminare, entschieden und sie für immer verurtheilt hat, ist ein Meisters werk und eines der herrlichsten Denkmäler für die Beurtheilung des irrekigissen Zeitgeistes des achtzehnten Jahrhunderts. Diese Declaration, welche die Bewunderung der Mitwelt und die kirchliche Approbation des heiligen Stuhles erhalten hat, ist eine Arbeit von nur zehn Tagen 404). Sie wird aber für alle Zeiten dieselbe heilige und segreiche Aegide für die Rechtserstigung der bischössichen Seminare und die Bertheidigung der ausschließlichen Gewalt der Bischöse über diese Anstalten sein und bleiben, welche sie zur Zeit ihrer Erscheinung war.

Frankenberg, einer der größten Pralaten des achtzehnten Jahrhunderts, war entschlossen, lieber am Fuße seiner Altare

<sup>«</sup> elle n'a pas encore sermé les trésors de ses misericordes à ce « peuple sidele, mais elle a éclairé son Eglise Belgique en lui « saisant voir le goussie où elle alloit être précipitée. » Voyez: Demolition raisonnée du Séminaire profane érigé à Louvain en 1786. Louvain, de l'imprimerie de l'ancienne Religion. 1787. Preface.

Der Zweck unsers Werkes erlaubt uns nicht, hier diesen merkwürsdigen Kampf in seiner ganzen Ausdehnung und Bedeutsamkeit darzustellen. Das Material ist zu groß und zu reichhaltig, als daß es hier unbeschabet der Einheit vorliegender Schrift hätte bearbeiztet werden können. Auch sind diese Thatsachen für die Beurtheizlung der theologischen Richtung dieser Zeit zu wichtig, um sie nur stücktig darzustellen. Wir haben sie uns demnach für ein größeres vollständiges Werk vorbehalten, welches in Kurzem vorliegender Schrift nachfolgen soll unter dem Titel: Der Cardinal von Frankenberg, oder der Sturz und Triumph der theozlogischen Bildungsanstalten im Kampfe gegen Janzsen ism us und Ausklärung im achtzehnten Jahrhunzbert.

zu sterben und sich unter den Trümmern seiner Seminare bei graben zu lassen, als den Wölfen und Schändern des Priesterthums zu erlauben, ihre Höhlen, die Generalseminarien, in den Bisthümern seiner Provinz zu errichten. Er starb als Martyrer der heiligen Sache, welche er vertheidigte, und wurde der Etretter des katholischen Glaubens in Belgien wir. Er und seine heiligen Mitstreiter, die Bischöse, werden steis in den Annalen der Kirche unvergeslich sein. Durch ihr vereintes Streben haben sie die List Satans überwunden und das kostdare Kleinod, dessen er sich bemächtigen wollte, um die Welt seiner Dienstdarkeit zu unterwersen, seiner Gewalt entrissen.

In Baiern hatte die geistliche Erziehung der Jugend das selbe Loos wie in Destreich. Was der Illuminatismus, der hier vorzüglich seine Werkstätte hatte und sogar die bischöslichen Sitze umgab, nicht bewirken konnte, wurde durch blinde und leidenschaftliche Nachahmung des herrschenden Zeitgeistes im Auslande bewerkstelligt. Die Generalseminarien in Destreich fanden auch sogleich in Baiern Eingang. Die bischöslichen Seminarien wurden an manchen Orten aufgehoben, ihrer Stipendiensonds beraubt, der Leitung der Bischöse entrissen und der Staatsgewalt unterworfen, um in ihnen die irrelis

<sup>405)</sup> Leberaus schön drückt sich der würdige Priester E. H. Wolf über Frankenberg aus:

At tu, Belgiadum decus, invictissime Praesul!

Per te stant Arae, Dogmata, Jura, Scholae.

Illa, illa horriferis immanis hiatibus hydra,

Haeresis, ecce sacro sub pede fracta jacet!

Quod redivivae artes florent, quod pollet honestas,

Hoc Belgae clamant muneris esse tui.

Dum Christi fulgebit opus, dum Roma manebit,

Roma caput Mundi, christiadumque Pharus,

Catholicos inter populos, gentesque remotas,

Henrici nomen fama secunda vehet.

Universitatis Lovaniensis Resurrectio Kal. Martii MDCCXC.

p. 154. du Recueil XVI. des Réclamations Belgiques.

gibse Richtung verbreiten zu konnen und den Geist des Priesters thums zu zerstören.

Auch in Baiern fehlte es nicht an einer zahllosen Soldnersschaar von Elenden, unter denen sich namentlich die Theologen vor allen auszeichneten, welche sich zu dienstdaren Geistern der Zeitrichtung herabwürdigten und das Wohl der Kirche und des Staates mit einer unerhörten Gewissenlosisseit versiethen. Der berüchtigte Montgelas, Staatsminister und Chef der Illuminaten, konnte keinen Mann von Religion und Gewissen um sich dulden, und beförderte nur Illuminaten zu Nemtern in der Kirche wie im Staate 406). Die Ramen eines Buchner, Michl, Günderode und Salat sind zu bekannt, als daß wir über ihr Handwerk nur ein Wort verlieren durfsten. Sie sind gegenwärtig gefallen und figuriren nur noch in der Liste derjenigen, welche sich gegen Religion und Wissensschaft schmählich versündigt haben.

Wir hätten nun die Seminarienanstalt bis zu der traurigen Epoche herabgeführt, wo sie gegen den irreligiösen Zeitgeist des Jahrhunderts siel oder wenigstens durch ihn eine Richtung

<sup>406)</sup> Unter den vielen Klagen über die an den Seminarien in Baieru verübten Ungerechtigkeiten wollen wir nur beiläufig anführeu, wie Scheill sich hierüber ausdrückt: « In Baiern wollte man « nach der Gakularisation auch hierin das verunglückte Beispiel " Destreichs nachahmen, zerstörte die bischöflichen Seminarien durch « Einziehung ihrer Fonds und errichtete landesherrliche Bilbungs= « anstalten ohne allen Einfluß der Bischöfe auf dieselben. Seminar= « statuten, die Bestellung der Vorstände, und darunter Manner, « welche wegen ihrer antikatholischen Grundsäpe für die Bischöfe « oder Vikariate personae odiosae sein mußten, wovon für - bie « Religion und Kirche das gefährlichste zu besorgen mar, alles ging « von der Regierung, und größtentheils von einem Ministerial = « referenten aus, der überdieß ein Laie war und dessen Willkühr « das ganze Bildungswesen diefer Seminaristen untergestellt wurde. « Und ein solches unkanonisches Institut hieß nun zum Hohne der « Rirchengewalt ein Klerikalseminar!» Fortsetzung des kritischen Commentars über das Kirchenrecht von Dr. F. A. Frep. Th. IV. Abth. 1. S. 77.

Bestimmung ganz entfremden mußte. Der Dümon der Zeit, welcher diese tranzige Erscheinung hervorgebrucht hatte, ift nun auch gefallen, und zog mit seinem Falle nuch den gestim Theil seiner Schöpfung mit sich. Die menschliche Geschlaft mußte wiederum auf ihre alten, festen, unwandelkann und heiligen Grundlagen gesetzt werden. Seinen mir nun, wie und in welcher Gestalt auch das Institut der Seminamien bei der neuen Wiederherstellung der Dinge in seiner alten Gerecht same wieder eingetreten ist.

Bevor wir aber den Gang, welchen die Wiedenheuserigen der Seminarienanstalt auf dem Continence genommen hat, versolgen, wird es nothig sein, einen kurzen Stick auf das katholische Irland zu wersen, um zu sehen, auf welche Weise der Alerus desselben der Erziehung seiner Priester zu Disse kam, da der Strom der Revolution alle seine geistlichen Erziehungshäuser in Tentschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal mit sich sortgerissen hatte.

Während dem man in den meisten fatholischen Ländern ber Seminarienanstalt Sohn sprach und fie zu vernichten brohte, und Priester wohl gar hierzu hie und da hulfreiche Dand dar boten, andere aber, wie wir eben fahen, auf eine helben \$ muthige Weise für die Aufrechthaltung dieser heiligen Asple = ber Tugend, der Frommigkeit, der Wissenschaft und der Re = ligion stritten; — so war es der edle Klerus von Irland, a welcher dem verirrten katholischen Europa zeigte, wie das = Seil ber Priester und das Wohl der Christen nur auf jener & frommen und kirchlichen Erziehungsweise beruhe, man sich ganglich emancipiren zu konnen glaubte. Er erkannte in der Seminarienanstalt den Anker, an welchen sich bas von & den Allellen des Ungtanbens und der Impietät hin = und her t geschleuberte Schiff der Kirche wiederum fest anklammern musse k um in den Hafen des Peiles einzulaufen und sich in ihm gegen neue Stheme zu sichern und zu waffnen,

Der Erzbischof von Dublin, Johann Thomas Trop, übers reichte im Ramen der gesammten Prälaten der Kirche Irlands am 14. Januar 1794 bem Könige von England burch ben Grafen von Westmoreland, Statthalter von Irland, ein Mes moire, in welchem er die hohe Nothwendigkeit der Errichtung von Seminarien für die Rirche Irlands barthat, und zugleich ben Schut und die Beisteuer der Regierung erflehte. Ungelegenheit wurde vor das irlandische Parlament gebracht und hier zu Gunsten bes Gesuches entschieden. Die eingeholte Erlaubniß, Seminarien zu errichten, wurde bewilligt und ber Aussührung dieses Unternehmens die Beisteuer ber Regies rung, so wie die der Glaubigen, verheißen. Die Pralaten beschlossen ein großes Collegium für die Erziehung der Priester m Maynooth zu errichten und holten hierfur die weitere Bestätigung in Rom ein. Die heil. Congregation ber Propaganda erließ die Bestätigungsbulle bieser Anstalt am 9. Juli 1796 im Auftrage Pius VI. Die Bulle, ausgefertigt von dem berühmten Cardinale Gerbil, dem zeitigen Prafekten der Propaganda, bestimmte zugleich ben Studienplan, der hier zu Grunde gelegt werden sollte. Der lettere erhielt urch eine andere Bulle vom 17. November desselben Jahres einige Erweiterungen.

So war es doch immer der heilige Stuhl, welcher mitten in den Stürmen der Zeit seine heilige Mission für das Wohl der Kirche mit unermüdetem Eifer verfolgte. Um unsere Bestrachtungen über die Wiederherstellung der Seminarien, namentlich auf dem Continente, später nicht unterbrechen zu dürfen, mag es nicht am unrechten Orte sein, hier einige Worte über das Wirken Pius VII. und seines Nachfolgers zu sprechen.

Pius VII. richtete bei der Rückfehr in seine Staaten sein vorzügliches Augenmerk darauf, die Spuren, welche der Schritt der gewaltigen Krieger auch hier tief eingegraben hatte, versschwinden zu machen. Die Wiederherstellung der theologischen Erziehung, wo die Wissenschaft in heiliger Eintracht mit dem Glauben geht, war seine erste Sorge. In der heiligen Uebersteugung, daß die christlichen Fürsten durch eine schmerzliche suchundzwanzigiährige Erfahrung, welche ihr Leben und ihre

Bestimmung ganz entfremden mußte. Der Damon der Zeit, welcher diese traurige Erscheinung hervorgebracht hatte, ist nun auch gefallen, und zog mit seinem Falle auch den größten Theil seiner Schöpfung mit sich. Die menschliche Gesellschaft mußte wiederum auf ihre alten, festen, unwandelbaren und heiligen Grundlagen gesetzt werden. Sehen wir nun, wie und in welcher Gestalt auch das Institut der Seminarien bei der neuen Wiederherstellung der Dinge in seine alten Gerechtsame wieder eingetreten ist.

Bevor wir aber den Gang, welchen die Wiederherstellung der Seminarienanstalt auf dem Continente genommen hat, verfolgen, wird es nothig sein, einen kurzen Blick auf das katholische Irland zu werfen, um zu sehen, auf welche Weise der Klerus desselben der Erziehung seiner Priester zu Hilfe kam, da der Strom der Revolution alle seine geistlichen Erziehungs, häuser in Teutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal mit sich fortgerissen hatte.

Während dem man in den meisten katholischen Kändern der Seminarienanstalt Hohn sprach und sie zu vernichten brohte, und Priester wohl gar hierzu hie und da hülfreiche Hand dar boten, andere aber, wie wir eben sahen, auf eine helden muthige Weise für die Aufrechthaltung dieser heiligen Asple ber Tugend, ber Frommigkeit, der Wissenschaft und der Religion stritten; — so war es der edle Klerus von Irland, welcher dem verirrten katholischen Europa zeigte, wie das Heil der Priester und das Wohl der Christen nur auf jener frommen und kirchlichen Erziehungsweise beruhe, man sich ganzlich emancipiren zu können glaubte. Er erkannte in der Seminarienanstalt ben Anker, an welchen sich das von den Wellen des Ungkaubens und der Impietat hin= und her geschleuderte Schiff der Kirche wiederum fest anklammern musse, um in den Hafen bes Heiles einzulaufen und sich in ihm gegen neue Sturme zu sichern und zu maffnen,

Der Erzbischof von Dublin, Johann Thomas Trop, überreichte im Namen der gesammten Prälaten der Kirche Irlands

am 14. Januar 1794 bem Könige von England durch ben Grafen von Westmoreland, Statthalter von Irland, ein Memoire, in welchem er die hohe Rothwendigkeit ber Errichtung von Seminarien für die Kirche Irlands darthat, und zugleich ben Schutz und bie Beisteuer ber Regierung erflehte. Angelegenheit wurde vor das irlandische Parlament gebracht und hier zu Gunsten bes Gesuches entschieden. Die eingeholte Erlaubniß, Seminarien zu errichten, wurde bewilligt und der Ansführung dieses Unternehmens die Beisteuer der Regies rung, so wie die der Gläubigen, verheißen. Die Pralaten beschlossen ein großes Collegium für die Erziehung der Priester zu Maynooth zu errichten und holten hierfür die weitere Bestätigung in Rom ein. Die heil. Congregation der Propaganda erließ die Bestätigungsbulle dieser Anstalt am 9. Juli 1796 im Auftrage Pius VI. Die Bulle, ausgefertigt von dem berühmten Cardinale Gerbil, dem zeitigen Prafekten der Propaganda, bestimmte zugleich den Studienplan, der hier zu Grunde gelegt werden sollte. Der lettere erhielt durch eine andere Bulle vom 17. November besselben Jahres einige Erweiterungen.

So war es doch immer der heilige Stuhl, welcher mitten in den Stürmen der Zeit seine heilige Mission für das Wohl der Kirche mit unermüdetem Eifer verfolgte. Um unsere Bestrachtungen über die Wiederherstellung der Seminarien, namentlich auf dem Continente, später nicht unterbrechen zu dürsen, mag es nicht am unrechten Orte sein, hier einige Worte über das Wirken Pius VII. und seines Nachfolgers zu sprechen.

Pius VII. richtete bei der Ruckfehr in seine Staaten sein vorzügliches Augenmerk darauf, die Spuren, welche der Schritt der gewaltigen Krieger auch hier tief eingegraben hatte, versichwinden zu machen. Die Wiederherstellung der theologischen Erziehung, wo die Wissenschaft in heiliger Eintracht mit dem Glauben geht, war seine erste Sorge. In der heiligen Ueberstengung, daß die christlichen Fürsten durch eine schmerzliche suchundzwanzigjährige Erfahrung, welche ihr Leben und ihre

Mit der Ruckkehr dieses ruhmgekrönten Papstes und unter bem Ministerium eines ausgezeichneten und in diplomatischen Geschäftsgängen sehr gewandten, wenn gleich nicht fehlerlosen Mannes, dessen Andenken Allen stets theuer sein wird, bes Cardinals Herfules Consalvi, sah sich Rom von Neuem mit allen jenen herrlichen geistlichen Unterrichtsanstalten geschmuck, welche der heilige Eifer der Nachfolger des heil. Petrus hier zum Besten der Kirche errichtet hatte. Das Collegium ber geistlichen Afademie, für welches der unsterbliche Pius VI. fo große Liebe hatte, bluhte nun wieber auf. Das englische und schottische Collegium wurde ebenfalls eröffnet 407). Das Ans benten Pius VII. wird und and allen frommen und aufrichtis gen Christen die Wiederherstellung des berühmten Instituts der Propaganda noch besonders theuer und unvergeßlich machen. Denn auch diese Anstalt, welche die Achtung des gesammten Erdfreises sich erworben hatte und sogar die Bewunderung und der Reid unserer protestantischen Bruber geworben war, war gleichwohl ben Mißhandlungen und Unbilden ber wilben Krieger Frankreichs nicht entgangen. Sie siel als Opfer ihrer Raubsucht, und noch jest sind die Spuren des an ihr verübten Vandalismus nicht ganz verwischt. Was nicht genug bedauert werden kann, ist der Verlust der herrlichen Bibliothek, welche an literarischen Kunstschäßen des Drients so reich war. wurde auf das schmählichste zerstreut und vernichtet. Gluck wurden noch einige der alteren und bedeutenderen toptischen, sprischen, arabischen, persischen, chaldaischen, athiopischen, armenischen, malabarischen, mongolischen, tartaris schen, hindostanischen und samstrit'schen handschriften, so wie einige bis jest noch nicht entzifferte Denkmaler ber altesten Urbialefte von Amerika erhalten.

<sup>407)</sup> Der jetzige Rector des englischen Collegiums ist der als Orientalist rühmlichst bekannte Monsignore Wieseman. Die Wissenschaft hat viel von diesem ausgezeichneten Priester zu erwarten, der durch seine Horae syriacae auf eine so überraschende Weise die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der gelehrten Welt erhalten hat.

Wir durfen hier der Nachwelt die Bemühungen eines großen und gefeierten Rirchenfürsten, dem ein nicht geringer Theil in der Aufrechthaltung und Vervollkommnung der Propaganda gebührt, nicht verschweigen. Dieser ehrwürdige Pralat, an welchem Rom die erleuchtete Frommigfeit eben so bewundert, wie seine tiefen Blicke in den Berkehr und bas Geschäftsleben ber Rirche, ift ber von uns allen geliebte und verehrte Pedicini, Cardinal der heil. Kirche, Bischof von Palastrina und Prafett ber heil. Congregation der Propaganda. Pedicini hat diese Anstalt, die in unsern Tagen wieder von Reuem die Hoffnung der Kirche geworden ist, aus ihren Ruis nen hervorgerufen und sie durch seine unermublichen Kraftanstrengungen zu einer ber blubendsten Unstalten von Rom und ber Rirche erhoben. Raum mar es ihm gelungen, beim Biederaufbau seines Werkes achtzehn jener kostbaren Pfeiler der Rirche Christi, welche der Sturm der Zeit zerstreut hatte, vorzufinden und zu erhalten. Gegenwärtig zählt bas Institut an hundert jener edeln Steine, welche, als eben so viele lichtvolle Saulen, ben von ben Finsternissen bes Irrthums bes Aberglaubens und des Seidenthums bedeckten Erdfreis zu erleuchten, bie Kirche des Herrn in den verschiedenen Theilen der Welt aufrecht zu erhalten und zu verbreiten bestimmt find.

Die Sorge und der Schutz der Nachfolger des heiligen Petrus spricht sich an dieser Anstalt wunderdar in den ihr gewordenen heiligen. Segnungen aus. Immer hat sie die würdigsten Manner zu ihren Leitern und Borstehern. Cardinal Caprano, Setretär der Propaganda, war bemüht, in sie den alten Glanz und Nuhm der Wisseuschaft wiederum zurückzuführen, und Cardinal Castracani, sein würdiger Nachfolger, hat ihr durch Einführung und Wiederherstellung einer eremplarischen Disciplin jene innere beseligende und belebende Kraft versliehen, welche die Zierde des Priesterthumes bildet und die durch sie erzogenen Jünglinge zu unbesiegbaren und heiligen heroen im Kampse des Glaubens umschafft. Welche schöne hossnungen sind dieser Anstalt durch ihren zeitigen Sefretär, den berühmten Angelo Majo, welcher durch seine vaste

Mit der Rucktehr bieses ruhmgefronten Papstes und unter bem Ministerium eines ausgezeichneten und in diplomatischen Geschäftsgängen sehr gewandten, wenn gleich nicht fehlerlosen Mannes, dessen Andenken Allen stets theuer sein wird, des Cardinals Herfules Consalvi, sah sich Rom von Neuem mit allen jenen herrlichen geistlichen Unterrichtsanstalten geschmuck, welche der heilige Eifer der Nachfolger des heil. Petrus hier zum Besten der Kirche errichtet hatte. Das Collegium ber geistlichen Afabemie, für welches ber unsterbliche Pius VI. fo große Liebe hatte, bluhte nun wieder auf. Das englische und schottische Collegium murde ebenfalls eröffnet 407). Das Ans benken Pius VII. wird und und allen frommen und aufrichtis gen Christen die Wiederherstellung des berühmten Instituts ber Propaganda noch besonders theuer und unvergeßlich machen. Denn auch diese Anstalt, welche die Achtung des gesammten Erdfreises sich erworben hatte und sogar die Bewunderung und ber Reid unferer protestantischen Bruber geworben war, war gleichwohl ben Mißhandlungen und Unbilden ber wilben Krieger Frankreichs nicht entgangen. Sie siel als Opfer ihrer Raubsucht, und noch jest sind die Spuren des an ihr verübten Vandalismus nicht ganz verwischt. Was nicht genug bedauert werden fann, ist der Verlust der herrlichen Bibliothef, welche an literarischen Kunstschäßen bes Drients so reich war. wurde auf das schmählichste zerstreut und vernichtet. Gluck wurden noch einige der alteren und bedeutenderen toptischen, sprischen, arabischen, persischen, chaldaischen, athiopischen, armenischen, malabarischen, mongolischen, tartaris schen, hindostanischen und samskrit'schen Handschriften, so wie einige bis jest noch nicht entzifferte Denkmaler ber altesten Urdialette von Amerika erhalten.

<sup>407)</sup> Der jetzige Rector des englischen Eollegiums ist der als Orientalist rühmlichst bekannte Monsignore Wieseman. Die Wissenschaft hat viel von diesem ausgezeichneten Priester zu erwarten, der durch seine Horae syriacae auf eine so überraschende Weise die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der gelehrten Welt erhalten hat.

Wir durfen hier der Nachwelt die Bemühungen eines großen und gefeierten Rirchenfürsten, dem ein nicht geringer Theil in der Aufrechthaltung und Vervollkommnung der Propaganda gebührt, nicht verschweigen. Dieser ehrwürdige Pralat, an welchem Rom die erleuchtete Frommigkeit eben fo bewundert, wie seine tiefen Blicke in den Berkehr und das Geschäftsleben ber Rirche, ist ber von uns allen geliebte und verehrte Pedicini, Cardinal ber heil. Rirche, Bischof von Palastrina und Prafett ber heil. Congregation ber Propaganda. Pedicini hat diese Anstalt, die in unsern Tagen wieder von Reuem die Hoffnung der Kirche geworden ift, aus ihren Ruis nen hervorgerufen und sie durch seine unermudlichen Rrafts anstrengungen zu einer ber blubendsten Unstalten von Rom und ber Rirche erhoben. Raum war es ihm gelungen, beim Biederaufbau seines Werkes achtzehn jener kostbaren Pfeiler ber Rirche Christi, welche ber Sturm ber Zeit zerstreut hatte, vorzufinden und zu erhalten. Gegenwärtig zählt bas Institut an hundert jener edeln Steine, welche, als eben so viele lichtvolle Saulen, ben von den Finsternissen des Irrthums bes Aberglaubens und des Heidenthums bedeckten Erdfreis zu erleuchten, bie Kirche des Herrn in den verschiedenen Theilen der Welt aufrecht zu erhalten und zu verbreiten bestimmt find.

Die Sorge und der Schutz der Nachfolger des heiligen Petrus spricht sich an dieser Anstalt wunderdar in den ihr gewordenen heiligen Segnungen aus. Immer hat sie die würdigsten Manner zu ihren Leitern und Vorstehern. Cardinal Caprano, Setretär der Propaganda, war bemüht, in sie den alten Glanz und Ruhm der Wissenschaft wiederum zurückzuführen, und Cardinal Castracani, sein würdiger Nachfolger, hat ihr durch Einführung und Wiederherstellung einer eremplarischen Disciplin jene innere beseligende und belebende Kraft verslieben, welche die Zierde des Priesterthumes bildet und die durch sie erzogenen Jünglinge zu undessegbaren und heiligen Heroen im Kampse des Glaubens umschafft. Welche schöne Hoffnungen sind dieser Anstalt durch ihren zeitigen Setretär, den berühmten Angelo Majo, welcher durch seine vaste

Erndition schon langst die Zierde bes literarischen Europa's geworden ist, des würdigen Nachfolgers der Holsteine, der Scheelstraate und der Assemani eröffnet! Ging doch aus der Reihe der neuen Präsette der Propaganda der unsterblicke Gregor XVI. hervor, der nun mit derselben Weisheit, mit welcher er seine Lieblingsanstalt leitete, die gesammte Rirche des Herrn regieret. Wir wissen, welche heilige Erinnerungen er in diesem Institute zurückgelassen hat, welche heilige Liebe er für dasselbe heget. Kaum hatte er den heiligen Stuhl seiner Vorsahren bestiegen, so kehrte er nach den ersten Tagen seines Regierungsantrittes in die Witte seiner Zöglinge zurück, wo er sich und den Seinigen so viele glückliche Augenblicke zu verschaffen gewußt hatte, um sie der heiligen Segnungen, zu deren Verwaltung ihn Gott auserwählt hatte, theilhaftig zu machen.

Was Pius VII. nicht vollenden konnte, blieb seinem wurdigen Rachfolger, Leo XII., vorbehalten. Die Kirche wird sich stets mit einem heiligen Entzücken des Pontistates dieses wahrhaft ausgezeichneten Papstes erinnern. Man kann von Leo mit vollem Rechte sagen, daß er die Heiligkeit Pins VII. mit der Herrscherweisheit Pins VI. vereint habe.

Leo brachte die von Pius VII. mit den auswärtigen Machten eingeleiteten Verträge über die neue Gestaltung der kirchelichen Berhältnisse dieser Länder zu Ende und verfolgte sür die Wiederherstellung des Glückes seiner Staaten den Weg, welchen Pius mit so viesem Ruhme angetreten und zurücker legt hatte. Leo that noch mehr. Er schloß sich noch fester an die heiligen und unwandelbaren Grundlagen der menschlichen Wiesellschaft an, und construirte über sie sein Regierungssystem.

Als würdiger Erbe der Tugenden seines Borgängers hatte er dieselbe wohlmeinende Gesinnung für die Gesellschaft Jesü, und suchte, wie dieser, die ihr geschlagenen Wunden zu heisen. Ueberzeugt von dem bewunderungswürdigen Erzies hungstalente der Issuiten, — welche, wie Chateaubriand sich so tressend ausdrückt, Jünglinge, wenn auch von den verschies densten Glücksumsänden, gleichwohl zu jener erhabenen Repus

blit ber Wiffenschaften heranzubilden wußten, welche zwischen dem Fürsten und dem Gelehrten jene alten und edeln Freunds schaftsbande knupft, die einst zwischen den Scipionen und den kalius stattfanden 408); — sette er die Gesellschaft Jesu wieder in den Besitz des romischen Collegiums, welches die hehre Mutter aller großen Kopfe bes Ordens und die Wiege so vieler ausgezeichneter Manner der Kirche und der katholis schen Staaten gewesen war. Der tugenbhafte Klerus von Rom, der seit der Aufhebung der Gesellschaft die Leitung dieser berühmten Academie führte und mit dem edelsten Gifer die fühlbare Lucke, welche hierdurch auf dem Gebiete der Kirche und der Wiffenschaft gebildet worden war, auszufüllen sich bemuhte, erhielt als neuen Wirkungsfreis das romische Seminar. Das Collegium konnte in der That in keine bessete hande gerathen. Wenn gleich in einen traurigen und burftigen Zustand versett, so wurde es doch durch die ebeln Bemuhungen des frommen, gelehrten und musterhaft bisciplinir= ten Klerns von Rom, der in den Fußtapfen seiner wurdigen Borganger, der Jesuiten, fortwandelte, die fruthtbare und gesegnete Pflanzschule aller jener großen Pralaten und Manner, welche in den letten stürmischen Zeiten so muthig und mit so fraftigem Arme die heitigen Rechte der Kirche vertheidigt und aufrecht erhalten hatten. Ihr früher weiser und herrs licher Hausbestand war in demselben guten Zustande erhalten worden. Das romische Seminar verdankt seine neue Geburt

L'Europe savante a fait une perte irreparable dans les jésuites: l'éducation ne s'est jamais bien relevée depuis leur chute. Comme la plupart de leurs professeurs étoient des hommes de lettres recherchés dans le monde, les jeunes gens ne se croyoient avec eux que dans une illustre académie. Ils avoient su établir entre leurs écoliers de différentes fortunes une sorte du patronage qui tournoit au profit des sciences. Ces liens, formés dans l'âge où le coeur s'ouvre aux sentimens généreux, ne se brisosent point dans la suite; ils établissoient entre le prince et l'homme de lettres ces artiques et nobles amitiés qui vivoient entre les Sospiens et les Lélius. Génie du christianisme.

ben rastlosen Bemühungen bes Cardinals Zurla. Unter ber Leitung dieses gelehrten, frommen, mildthätigen und weisen Kirchenfürsten ist es zu einer Hohe bes Glanzes gestiegen, baß es mit den ersten Bildungsanstalten von Rom wetteisern kann.

Das Convict ber Ablichen wurde ebenfalls der Gesellsschaft Jesu zurückgegeben. Les konnte sich um seine Staaten keine besseren Berdienste erwerben, als dadurch, daß er die Sohne dieses Theiles der Nation, welche die Hossnung, die Zierde und die Wohlfahrt des Landes zu bilden bestimmt sind, und die deshalb die d'Alemberts, die Condillacs, die Condovcets, die Caracciolis und Leira's mit dem Giste ihrer Lehren vorzüglich zu verpesten und für Kirche und Staat zu vernichten gesucht hatten, dem Schutze so würdiger Männer anvertrante, welche bei der Jugend mit der Liebe zur Religion treue Anhänglichkeit an die Throne und wahre Einsichten in die heiligen Interessen der Volker auf eine so herrliche Weise zu entwickeln verstehen. Leo eröffnete ferner das irländische Collegium von Neuem 109).

Auch das teutsche Collegium, durch ein Decret von Pius VII. am 8. September 1817 ins Leben zurückgerusen, hatte sich der Gnade Leo's viel zu erfreuen. Er verbesserte dessen Zustand bedeutend. So ist nun auch diese schöne Anstalt, welche vormals der Stolz des teutschen Baterlandes und die Bierde Roms und der Kirche war, aus welcher eine so große Anzahl der ausgezeichnetsten Cardinale, Primaten, Erzbischöse, Bischöse, Pralaten und gefürsteten Reichsäbte hervorgingen, wiederum durch den heiligen Eiser und den mildthätigen Sinn der Nachsolger Gregor's XIII. auserstanden. Es ist ein rührendes Schauspiel für den Teutschen, wahrzunehmen, wie

<sup>409)</sup> Monsignore Eulen hat sich überaus große Verdienste um diese berühmte Anstalt erworben. Ihm verdankt sie ihren jezigen blühenz den Zustand. Man ist zweiselhaft, ob man bei diesem würdigen Priester mehr die ausnehmende Frömmigkeit und Beschoidenheit, oder den Scharssun seines Urtheils und die Tiese seiner Kenntnisse namentlich in den alten Sprachen bewundern soll.

I

land ihrer Gnade und ihres Wohlwollens zu würdigen forts sahren, und unter den mißlichsten Zeitumständen, die auch das kleinste Opfer so sehr erschweren, über das Wohl der Kirche dieses Landes wachen. Die würdigen Mitglieder der Gesellschaft Jesu wetteisern nicht minder, die heiligen Bemühungen der Papste mit dem gewünschten Erfolge zu kronen und der Anstalt ihren alten Ruhm zu erwerben. Kein Opfer ist ihnen zu theuer, wenn es sich um das Wohl dieses Institutes, des zweitgeborenen Kindes des heiligen Ignatius, handelt.

Moge es uns Teutschen erlaubt sein, einige heiße Thranen bes Dankes am Fuße biefer garten Pflanze, welche mit jungfräulicher Schönheit wiederum ihr Haupt gegen Himmel emporhebt, zu weinen, um ihre Wurzeln zu befeuchten, auf baß sie in der Gnade des Herrn zum alten, großen und astreichen Baume heranreife, welcher die Kirche Teutschlands mit seinem erquidenden Schatten so oft gestärft hat. Raum erfreut sich diese Anstalt weniger Tage des Daseins, so prangen ihre Zöglinge schon wieber in dem alten Glanze ber tirchlichen und wissenschaftlichen Disciplin, welches um so mehr zum Lobe ihrer ebeln Meister gereicht, als diese Junglinge aus einem Lande kommen, wo die moralische Entsitts lichung mit ber intellectuellen gleichen Schritt halt. Wie zu ben Zeiten bes heiligen Ignatius, so find auch heute noch die Böglinge bes teutschen Collegiums burch ihre musterhafte Disciplin die Erbauung von Rom und man kann von ihnen wohl fagen, was der große und sittenstrenge Benedict XIII. bei Ahnlicher Gelegenheit sagte: • Möchten boch an ihnen alle Rlerifer und bie Alumnen ber übrigen Colles gien ein Beispiel nehmen410). »

Die dankbare Nachwelt wird einst die Verdienste, welche die gefeierten Männer Fortis und Roothaan, die letzten Generale der Gesellschaft Jesu, um das Wiederausleben des teut-

<sup>410)</sup> Cordara hist. Colleg. Germ. Lib. VI. 5. 18. p. 168.

schen Collegiums sich erworben haben, eben so segnen und preisen, wie sie Bemühungen eines Ignatius, eines kainez und eines Lauretanus gepriesen und gesegnet hat. Noch ist der Mund zum Lobe dieser Männer nicht verstummt. Die Kirche Teutschlands trägt noch heute unvergängliche Spuren von Größe an sich, welche dem Wechsel der Zeiten Troß geboten haben, und die besser als Alles von der Gewalt des Geistes, welcher diese Denkmäler der Religion hervorgerusen, Zeugniß ablegen. Alles, was seit der Reformation Großes in ihr erstand, verdankt sie dem hehren Sinne der Prälaten, welche aus dem teutschen Collegium in Rom hervorgingen.

Rehren wir nun zu unserer Aufgabe zurück und sehen wir, welchen Gang die Seminarienanstalt in den verschiedenen europäischen Staaten unter Mitwirkung des heiligen Stuhles nahm.

In Destreich siel das Institut der Generalseminarien mit dem Tode Josephs II. Der hohe Gerechtigkeitssinn seines Nachfolgers erkannte die großen Nachtheile, welche aus dem Fortbestand einer solchen Schule für Kirche und Staat ers wachsen waren und noch hätten erwachsen müssen. Leopold hob die Generalseminarien auf und stellte die bischössischen Seminarien wieder her, die nun zum Theile ihre frühere Gestalt aus nahmen. Auch Baiern folgte im Ganzen in seinen alten Provinzen dem edeln Beispiele Destreichs nach. Hier ging man jedoch langsamer zu Werke und die eigentliche Wieders herstellung der theologischen Erziehung fand hier weit mehrt Schwierigkeit.

Rein Klerus war aber so sehr bemüht, die Seminarien wieder herzustellen, als der französische. Sobald Napoleon sein Ansehen als Chef der Republik begründet hatte, versuchte der Klerus sogleich bei ihm die Erlaubniß auszuwirken, in jedem Bisthume ein Seminar, wie es früher war, errichten zu dürsen. Das zwischen Napoleon und dem heiligen Stuhlereingegangene Concordat vom Jahre 1801 sprach die Garantisch der Didcesanseminarien aus, ohne ihnen übrigens irgend einen, weitern Staatsschus zu ertheilen, der einer günstigern und

gerechteren Zeit vorbehalten blieb. Der heilige Eifer der Bischoffe und des niedern Klerns, so wie der fromme Mildthätigsteitssinn diederer Laien, ergänzte bald, was zur thunkichen Wiesderherstellung dieser Anstalten unter so mißlichen Umständen nothig war.

Am 9. April 1809 und am 24. April 1810 wurde das bes rihmte Seminariengesetz erlassen, welches die Bischofe in der freien Leitung dieser Institute bedeutend beeintrachtigte und den schnoden Plan Napoleons, die gesammte Erziehung der Jugend, sowohl der kirchlichen wie der weltlichen, an sich zu reißen und sie zum Instrumente seiner Launen und herrsch= süchtigen Absichten zu machen, sattsam verrieth; wie er ja solches schon am 17. Marz 1808 durch die Errichtung der nachher so berüchtigt gewordenen Universität von Frankreich beutlich zu erkennen gegeben hatte. Napoleon unterwarf biesem Unterrichtstribunale auch die Seminarien badurch, daß er die Sorbonne durch eine Ordonnanz vom 17. September 1808 wiederherstellte und das Episcopat so wie die höhere Leitung der Seminarien von dieser neuen theologischen Facultät der Pariser Universität in gewisser Beziehung abhängig machte. Ieder Bischof, so wie jeder Professor in einer theologischen Bildungsanstalt, mußte jest, wie früher, vor der Gorbonne sein Eramen bestehen und hier den Doctorgrad sich erwerben. Auch suchte man balb den jungen Leviten, welche vermöge ihrer Geburt und ihrer Kenntnisse ben Weg zu höheren Aemtern in der Kirche sich bahnen wollten, die Bedingung aufzulegen, in der Sorbonne ihre Studien zu vollenden.

Auch Rapoleon schmeichelte sich mit der Hoffnung., sich in Aurzem mit dem Glanze der großen Hoftheologen Ludwigs XIV. umgeben zu können, indem er übersah, daß Zeit und Umstände nicht mehr die nämlichen seien und die theologische Denkart eine ganz andere Richtung genommen habe. Er ließ sich viel durch den Nimbus großer Erscheinungen der Vorzeit täuschen, copirte sie getren nach, stellte sie aber auf ein morsches Gestell, wo sie nur durch seine eiserne Hand aufrecht erhalten werden konnten, und als diese in ihrer Kraft erschlaffte,

Bonrbaloues, die Fenelons, ließen sich nicht so leicht hervor rufen, wie die große und unberufene Schaar von Marquis Grafen, Herzogen und Fürsten, die, unter dem geborgter Glanze alter Erinnerungen, ihre Zeit in die Glückseligkeit der Bergangenheit hinüberwiegen und ihr den Verlust der verschwundenen Größe weniger fühlbar machen sollten.

Es ist bekannt, in welchen Despotismus die Universität bald ausartete und welche Männer hier die Lehrstühle begleiteten. Es ist hier nicht der Ort, diese Schöpfung des Despotismus des großen Kriegers in ihrem ganzen Umfange zu würdigen. Es genüge, auf das Urtheil eines geistreichen und berühmten Schriftstellers zu verweisen \*11), um zu sehen, welche

<sup>411)</sup> Le monopole de l'instruction, qui produit l'effet contraire et ferme inexorablement les sources du savoir à l'immense majorité de la population, était un genre de tyrannie totalement inconnu au monde avant Buonaparte. Ne concevant le pouvoir que sous la forme du despotisme le plus absolu, le despotisme militaire, il essaya de partager la France en deux catégories, l'une composée de la masse du peuple, en partie destinée L remplir les vastes cadres de son armée, et disposée par l'abrutissement, où il la voulait maintenir, à une obéissance passive et à un fanatique dévouement; l'autre, plus élevée à raison de sa seule richesse, devait conduire la première selon les vues du ches, qui les dominait également, et pour cela être formée elle-même dans des écoles où, en même temps qu'on la dresserait à une soumission servile et pour ainsi dire mécanique, elle acquerrait les connaissances relatives surtout à l'art de la guerre et à une administration matérielle. Les liens de la vanité et de l'intérêt devaient ensuite l'attacher à sa personne, et l'identisser, en quelque sorte, à son système de gouvernement. Telles furent les pensées qui présidèrent à la création de l'université imperiale. Ce ne fut en réalité qu'une application des maximes de Robespierre. Buonaparte, au reste, régna trop peu pour affermir son ouvrage, et pour recueillir tous les fruits qu'il s'en promettait. Cependant il y avait dans la volonté de cet homme extraordinaire une si étonnante vigueur, et tant de prestige dans sa gloire, qu'au moment où il suc-

schmachvolle und entehrende Fesseln die Universität der Kirche und dem heiligsten Kleinode des Landes, der Erziehung der Jugend, schmieden mußte.

Man hat die Conception Napoleons bei dieser Gelegenheit viel bewundert. Rufen wir und indessen das Erziehungssystem Josephs II zurück, so wird unsere Bewunderung für sein Wert bedeutend sinken. Napoleon scheint hier Joseph vor Augen gehabt zu haben. Er ergänzte nur die Lücken des früheren despotischen Systems und mag das Material dazu wohl aus dem erwähnten Erziehungsvorschlage Robespierres und Dantons entlehnt haben. Es ist unbegreislich, wie die Restaustanon dieses Tribunal der Erziehung bestehen lassen, wie sogar ihre Ministerbischöse es vertheidigen konnten, auf Kosen ihrer eigenen Unabhängigkeit und Würde.

comba, presque toute la jeunesse française était déjà comme emportée dans la sphère de son sinistre génie.

Après lui l'Université devint ce qu'elle a continue d'être, premièrement une odieuse institution fiscale, vexatoire pour les familles, sans aucun avantage pour l'état, forcé, au contraire, d'ajouter annueliement une somme considérable au produit de la subvention, nous ne disons pas illégalement, mais tyranniquement perçue: secondement, un moyen d'oppression religieuse ainsi qu'on le verra bientôt: et ensin une violation directe et. permanente des droits les plus sacrés qui puissent exister sur la terre. Car, d'une part, le gouvernement contraint d'acheter, au prix qu'il y met, l'instruction qui, par sa nature, doit être libre et accessible à tous; et de l'autre, il oblige les pères de famille, ou à souffrir que leurs enfans demeurent privés de toute instruction, ou à les exposer, dans des écoles dangereuses, à perdre leurs moeurs et leur foi. Certes, nous le répétons, jamais depuis l'origine du monde un si execrable despotisme n'avait posé sur la race humaine, et si quelque chose prouve à quel point la vrai notion de la liberté s'est altérée de nos jours, c'est sans doute la honteuse patience avec laquelle on l'a supporté jusqu'à présent. — De Progrès de la révolution et de la guerre contre l'église par L'Abbé de la Mennais. Paris 1828. l'édition de Louvain 1829. p. 105 sq.

Mit dem Sturze Napoleons wurde die Universität zur wäthenden Propaganda des irreligiösen kirchlichen wie politischen Liberalismus; wo man mit aller Bequemlichkeit unter den Augen des Regenten die fünfzehnjährige Komödie spielte, deren erster Akt im Juli 1830 aufgeführt wurde. Die folgewden werden von Tag zu Tage unter Furcht und Schrecken der christlichen Bölker erwartet 412).

Die bischöslichen Seminarien, die großen wie die kleinen, wurden durch die Ordonnanzen vom 5. Oktober 1814, vom 8. Mai, 29. Juli, 2. Angust und 15. Oktober 1815 in ihrem alten Umfange den Bischösen zurückgestellt und septern durch eine Ordonnanz vom 3. April 1816 erlaubt, sich bei der keitung dieser Anstalten der Priester der Congregation vom konspicius nach Belieben zu bedienen. Diese achtbare und verdienstvolle Congregation wurde durch die besagte Verordnung in Frankreich wieder anerkannt. Gleiche Vevorzugungen er hielten die achtbaren Congregationen von St. Lazarus und dem heil. Geiste. Auch sie wurden durch eine königliche Ordonnanz vom 3. Februar 1816 in ihre alten Vorrechte eingesest. Die Bischöse konnten sich der Priester dieser zwei Congregationen bei der Leitung ihrer Seminarien bedienen.

Durch eine Ordonnanz vom 4. Juli 1816 wurden die Semi narien in Verbindung mit der Universität gebracht und ihr unter kworfen. Hierdurch wurde die freie Entwickelung der Semina rienanstalt gänzlich gelähmt.

Um dem unseligen Institute der Universität, welches von Lag zu Tag mehr eine Pflanzschule der Irreligion, der Impies !!

Dupin, Lebas, Schonen, Professoren der Universität in Paris, — haben sie nicht am 6. August 1830 das Programme do l'hotel de ville geschmiedet und ausgerusen!!! und zwar mit Hölse derselben Jugend, die sie heute mißhandeln und ins Gesängeniß wersen, weil sie nach dem Programme vom 21. September 1793 rusen!!! Noch einige Zeit und — dieselben Prosessoren werden mit den Studenten das von ihnen jest noch gemißhandelte Programm proclamiren und dieses heißt progrès!!!—

tht und der offensten Empörung gegen Kirche und Staat wurde, wo die neuen Raynals, d'Alemberts, Pastorets, Constorets, ihr altes Spiel wiederholten, allen gehäßigen Chasrafter abzustreisen, setzte man ihm endlich die Mitra auf. Der jedesmalige Minister des Unterrichts und der geistlichen Angeslegenheiten, stetzt ein ausgezeichneter Bischof oder Prälat, wurde zur Würde des Großmeisters der Universiät erhoben. Aun war die Revolution öffentlich anerkannt und sogar mit den Segnungen der Kirche ausgerüstet.

Schon ahndete man den Abgrund, den man sich ünter feinen Füßen gegraben hatte. Der Großmeister der Universität wagte nun eine schöne Wassenthat zur Errettung der Erziehung des Klerns und brachte den Vorschlag zur Errichtung einer großen theologischen Unterrichtsanstalt für ganz Frankreich in Paris vor die Kammern. Die königliche Ordonnanz erschien hierweber am 20. Juli 1825. Die Ausführung dieses Werkes blieb aber, und vielleicht zum Heise der Kirche Frankreichs, im Porstesulle des Ministers begraben; — denn gar leicht hätte auch sie noch ihr Haupt unter das Jach der Universität beugen müssen.

Wie sehr troß aller dieser täuschenden und lockenden Conscessionen der Zeitzeist seinen eisernen Scepter zu führen wußte, deweiset unter andern die durch Ordonnanz vom 16. Juli 1828 erwungene Unterdrückung der acht kleinen Seminare zu Aix, Billom, Berdeaux, Dole, Forcasquier, Montmorillon, Saint-Acheul und Sainte-Anne-d'Aury, welche bekanntlich von den Vätern der Gesellschaft Jesu geleitet worden waren. Man lehrte in diesen Anstalten zu viel Christenthum, zu große Anschaftlichfeit an den Thron und einen zu biedern Sinn für die disentliche Ordnung 413). Sie mußten daher der Ruchlosigkeit

<sup>413)</sup> Um sich hiervon zu überzeugen lese man nur das kleine wichtige Werkchen, welches vor kurzem erschienen ist: Memoires sur les petits Seminaires de S. Acheul, S. Anne, Bordeaux, Forcalquier, Montmorillon, Aix, Dole, Billom depuis le mois d'Octobre de 1814 jusqu'au mois d'Août de 1828. Paris 1832. 2. voll. 8. Man findet hier eine Renge Lebensbeschreibungen der in

ì

und dem Unglauben ber Universität unterworfen werben. Doch die ebeln Vorsteher dieser Schulen mochten sich eines ähnlichen Berbrechens und Hochverraths nicht schuldig machen; zogen fich zurud und überließen die Anstalten freiwillig ihrem Schicksale, welches endlich das Aufhoren dieser bereits so blubenden Schulen herbeiführte. Durch dieselbe Ordonnanz wurden jedoch nicht allein die Jesuiten, sondern auch alle andere achtbare geistliche Congregationen, welche gerabe nicht vom Staate ans erkannt waren, von der Erziehung der Jugend für immer Diese Ordonnanz war in gewisser Beziehung ausgeschlossen. nur das Resultat eines früheren königlichen Decrets vom 4. April desselben Jahres, durch welches die Anzahl der in die fleinen Geminarien aufzunehmenden Zöglinge beschränft wurde. Auch war es nicht minder gegen die an diesen Anstalten errichteten Pensionate gerichtet.

Nie hat ein Bischof und Staatsminister eine so große Berantwortlichkeit auf sich geladen, als Feutrier, Bischof von Beauvais, bei dieser Gelegenheit. Nie hat ein Pralat seine Stellung fo fehr verkannt, als er. Die Munben mußten, abgesehen davon, daß er sie als blindes Werkzeug des Zeite geistes schlug, um so fühlbarer sein, da er zum Uebermaaße bes Schmerzes noch fogar, auf ber Tribune die erwähnten, Ordonnanzen vom 4. April und 16. Juni 1828 in seinem Rape. port vom 18. Juni und 7. Juli. beffelben Jahres mit einer: solchen Befangenheit des Geistes vertheidigte, daß die Geschichte ber französischen Kirche nur wenige Beispiele einer. ähnlichen Schwäche aufzuweisen hat. Es ist uns unmöglich, in die Prufung dieses blinden politischen und religiosen Geschwäßes, das dieser Pralat bei dieser Gelegenheit im Angesichte von Frankreich in der Deputirtenkammer vorbrachte, auch nur entfernt einzugehen. Die Sprache dieses Ministers gehort unstreitig zu jenen Anomalien im Leben der Staaten, welche das Nahen großer Katastrophen vorherverkinden und

Ċ,

diesen frommen Anstalten erzogenen Jünglinge, die eine beispiellose und bewunderungswürdige Augend entwickelt haben.

eine nahe bevorstehende Auflösung bes gesellschaftlichen Lebens bes Staates andeuten.

Riemand empfand ben großen Fehltritt des Ministers mehr, als der ehrwürdige franzosische Episcopat. Er erhob kräftig die Stimme zur Vertheidigung seiner heiligen Rechte. Die Cardinale, Erzbischosse und Bischosse von Frankreich protestirzen öffentlich gegen diesen Gewaltstreich. Der geseierte Verteran, der Cardinal von Clermont-Tonnerre, Erzbischos von Toulouse, der mit eiserner Brust so viele Stürme von der Kirche abgewendet hatte, sührte als Decan der Bischosse das Wort und überreichte im Namen derselben am 1. August 1828 dem Könige das berühmte Memoire, in welchem wit der edelsten Sprache die Eingrisse der Ordonnanzen auf die Leitung der theologischen Lehranstalten dargethan und die heiligen Gerechtsame der Bischosse auf diese Pflanzschulen der Religion, der Wissenschaft, der Frömmigkeit und des Priestersthumes auf das Würdevollste vertheidigt wurden 421°).

Doch der fromme Hilferuf dieser für das Wohl der Kirche und des Staates begeisterten Pralaten wurde nicht erhört. Die Revolution ließ ihre Beute nicht mehr fahren. Sie hatte bereits zu große Schritte gemacht, die, wie de la Mennais wen so geistreich als scharfsinnig dargethan hat, einer neuen großen Staatsumwälzung in Frankreich nothwendig entgegen sihren mußten \*18). Man lachte über das schrose Paradoron

<sup>414)</sup> Wir hielten dieses Dokument für zu wichtig, um es hier zu übers gehen. Wir haben es unter die Urkunden verwiesen als Nro. X. Mögen die Erlauchten Bischöse Teutschlands dieses schöne Denkmal des oberhirtlichen Eisers ihrer frommen Mitbrüder ihres Nachdenskens würdigen!

<sup>415)</sup> La première, signée Portalis, expulse les Jésuites des petits séminaires qu'ils occupaient, au nombre de huit. Cet acte d'injustice administrative était depuis long-temps sollicité avec des cris de sureur, par la révolution. Elle voulait, comme Voltaire, manger du jesuite, et M. Portalis s'est chargé d'appaiser sa faim. Ce n'est ici ni le lieu, ni le moment de juger la compagnie de Jésus, et de chercher entre les calomnies de

## biefes wardigen Priesters, gebot ihm Stillschweigen und verwies

la haine et les panégyriques de l'enthousiasme la vérité rigoureuse et pure. Rien de plus absurde; de plus inique, de plus révoltant, que la plupart des accusations dont elle a été l'objet. On ne trouversit nuile part, de société dont les membres aient plus de droit à l'admiration par leur zele et au respect par leurs vertus. « Après cela, ,que leur institut, si a saint en lui-même, soit exempt aujour d'hui d'in « conveniens, même graves, qu'il soit suffisam-« ment approprié à l'état actuel des esprits, aux a besoins présens du monde, nous ne le pensons - pas. » Mais, encore une fois, ce n'est ici ni le lieu ni le moment de traiter cette grande question; et nous ressentirions une peine profonde, s'il nous échappait une seule parole, qui pût contrister ces hommes vénérables, à l'instant, où le fanatisme de l'impiété persécute sous leur nom l'Eglise catholique tout entière. Des progrès de la révolution etc. p. 108 sq. -Es sei uns erlanbt, hier einige kleine Bemerkungen bem berühmten Berfasser beigufügen. Entfernt sei von und jede Absicht, ihn hier: durch auch nur im mindesteir kranken zu wollen. Er fällt ein stren: Die ges Urtheil über Die Gesellschaft Jesu. Bei einem so erleuchteten Seifte wie der seinige, und bei einer so herrlichen Würdigung dies ses Ordens, möchte man leicht auf den Gebanken gerathen, sein . Urtheil nur für ein tadelndes den Geguern hingeworfenes Wort anzusehen, um von ihnen nicht als Jesuit verschriesen und gebrand: markt zu werden, - und es unter die Kategorie der petites negligences d'esprit zu setzen, wie sie so geistreichen Schriftstellern " oft zu entschläpfen pflagen. Wir burfen nur einen flüchtigen Blit auf das Justitut des heiligen Ignatius werfen, um uns zu über: den geugen, daß es keine Anstalt gibt; Die sehr wie sie den Keim einer progressiven und fich doch stets gleich bleibeuden Entwickelung und zeitgemäßen Perfektibilität enthalte. Hervorgerufen burch bie Revolution, hat sie dieselbe immer bekämpft und in allen ihren Phasen begleitet. Daß dieses Inflitut seinen Einfluß auf bas berühmte achtzehnte Jahrhundert, das fich in: so schweichelnder:Sprace bas Jahrhundert der Ohnogott und Ohnsehoson - sansdieus et sans-culottes — nannte, verloren und ihn uoch nicht süber das neunzehnte, das unter den Auspizien des verflossenen fortwandeln zu wollen scheint, wiederum gewonnen hat, wer möchte ihn, wie Pfeilschister tressend bemerkt. auf den Jubel, welcher Karl X. auf seiner Reise nach dem Elsaß allwärts begrüßt hatte und zeigte ihm die Producte des Kunstsleißes im Louvre und die Börsenliste.

Der französssche Episcopat bewachte nun mit einem wachssameren Auge die Sorbonne und ihre Schwesterfacultäten auf den Akademien zu Monen, Bordeaux, Toulouse und Lyon, welche bekanntlich von der Universität abhängig waren. Iemehr man sich bemühte, sie aufrecht zu erhalten und zu deren Bertheidigung alle hierher bezüglichen Gesetze Napoleons und der Republik hervorsuchte, desto krästiger schritten auch sie gegen diesen drobenden Einfluß ein. Der Erzbischof von Paris, der verdienstvolle und ingendhafte von Quelen, ging hier durch gutes Beispiel voran. Er entriß die Erziehung der geistlichen Jugend allem Einfluße der Universität, verbot den Besuch derselben, und erkärte standhaft, keinem, den keine Studien sier und nicht im erzbischöflichen Seminare gemacht:

ihm dieses zum Werbrechen anrechnen, oder wohl gar als Beweis! seiner Unzeitgemäßheit anführen wollen, wie es gleichwohl umset-Werfaffer in Diesen mit so vieler und zierlicher Leichtigkeit' bingeworfenen Worten andeuten zu wollen scheint ? : Kein Geist; ber: frei von Vorurtheilen ift und nur einen mäßigen Blick, in die, Berkettung der Weltbegebenheiten magen kann, wird dieses zugeben konnen. Wir gehen somit nicht in die Meinung jener ein, welche zu glauben geneigt sind, der Werfasser, der sich bekanntlich mit der Grundung einer neuen Firchlichen Corporation beschäftigte, habe sein Institut in herbis hierbei vor Augen gehabt, das von den inconvéniens même-graves der Gesellschaft Jesu gereinigk sein: sollte!!! Die Grundlagen, welche jedoch der würdige Verfasser mit seinen geistreichen Jüngern bereits, hierzu entworfen hat und bon benen einige Probchen im Avenir erschienen sind, die alle biebern-Freunde der Kirche und des Staates nicht gar sehr erbaut, haben scheinen dieses nicht versprechen zu wollen, und sein Institut wurde wohl andere inconvéniens haben und zwar solche, die es keinem religiösen und gesitteten Staate zuträglich machen würden.

<sup>416)</sup> Die neue Umwälzung in Frankreich. S. 2. Aus dem Staatsmann» besonders abgedruckt. Offenbach a. M. 1830. 8.

4

haben warde, die Weihen zu ertheilen, und keinen in seiner Discese anzustellen, der nicht ein Zeugniß eines ununterbroches nen Seminarienbesuches aufzuweisen habe.

Das edle Beispiel des Erzbischofs von Paris ahmten bald die ubrigen Bischofe und Erzbischofe nach. So wurde nun die Selbstständigkeit der Seminarien in Frankreich von Neuem gerettet, und bie Erziehung der jungen Leviten allem Ginfluße bes irreligiosen Zeitgeistes entzogen. Die Sorbonne fiel zum Heil für die franzosische Kirche für immer und wird sich aus bem Stande der Erniedrigung, in welchen fie die Unwurbigkeit mehrerer ihrer alten und neuen Mitglieder geworfen hat, nie wieder emporheben. Gleiches Loos traf ihre Schwestern, die theologischen Facultaten der eben genannten Acas bemien. Sie find vom Rlerus verachtet und geachtet. war ich bei meinen Reisen in Frankreich erstaunt, als ich die Anzahl der jungen Theologen, welche aufidiesen vormals so berühmten und blühenden Academien gegenwärtig ihre Studien noch vollenden, nicht selten auf drei, hochstens auf zehn gesunten sah. Die meisten bieser Junglinge trieben noch überdieß diese Studien als Lieblingssache, ohne Absicht in den geistlichen Stand zu treten. Welchen warnenden Richterspruch hat die Vorsehung über diese Lehranstalten ergehen lassen! Wie wurdig weiß der franzosische Klerus, der niedrige wie der hohe, beide in heiligem Einklange, seine Mission aufzufassen!

Trop dieser edlen Bemühungen erhoben die Impietät und die Anarchie, welche vorzüglich von dem durch die Universtät aufgedrungenen Erziehungswesen ausgingen, muthiger als je das Haupt. Nichts bezeichnet diese furchtbaren Fortschritte besser, als der von den Religionslehrern der neun königlichen Collegien in Paris im Juni 1830 im Auftrage des Ministers des Unterrichts und der geistlichen Angelegenheiten dem Könige eingesandte Bericht über den religiösen Zustand der in diesen Erziehungsanstalten gebildeten Jugend 417). Man schaudert

<sup>417)</sup> Der ganze Rapport ist uns ausbewahrt worden von Herrn Rubi= chon: Du Mécanisme de la Société en France et en Angle-

vor dem hier mit aller Treue niedergelegten Gemälde zurückt und wird unwillführlich an einen ähnlichen Schritt des Pariser Klerus vom Jahre 1774 erinnert 418). Welches wunderbare

terre. p. 307-311. Paris 1833; - ferner im Invariable. Wir konnen uns nicht enthalten, bas eben so ehrenwerthe wie schöne Zeugniß des herrn Verfassers über den edeln Klerus von Frankreich hier beigns. setten: Je ne partage point le sentiment des gens, qui ont jeté une espèce de blame sur notre ancien clergé de France. 50,000 ecclésiastiques ont émigré; ils ont été certainement mis aux plus rudes épreuves, et leur foi, leur constance, leur vertu n'en ont jamais été ébranlées: ils ont fait l'honneur et l'édification de toute la chrétienté de l'Europe; je doute que l'humanité s'élève plus haut. J'ai vu cultiver la société d'un grand nombre d'entr'eux, et c'est le souvenir de ma vie qui m'est le plus flatteur et le plus agréable. Mais tous ces hommes étaient entrés dans le sacerdoce à une époque, où ils comptaient trouver la paix de l'ame et une existence assurée. C'est bien le contraire aujourd'hui; ceux qui se vouent à cette sainte vocation marchent au martyre, non pas à ce martyre qui, pour leur obtenir la couronne céleste, se bornait à une heure de douleurs, mais à un martyre qui semble laisser prolonger leur vie pour prolonger leurs supplices: dédains, ridicules, sarcasmes, menaces, outrages, condamnations, aucune des ressources connues de la méchanceté humaine, n'ont été négligées pour éprouver la fortitude de ces héros, et elle s'est trouvée à une hauteur que n'ont pu atteindre leurs bourreaux. Je le répéte, c'est un vrai miracle, que malgré cette verve d'incrédulité qu'a excitée l'enseignement universitaire, malgré les paroxismes de fureur contre la nouvelle influence du catholicisme, malgré ce chaos tumultueux d'opinions politiques, et tent d'autres causes qui ont ébranlé, stupésié, corrompu ou obscurci les intelligences, il se soit élevé, pour dissiper ces flots épais de fumée sans étincelle, et comme sur un trône radieux de gloire, un corps de 40,000 lévites, dont la foi était si pure, si vive, si ardente, que leurs oeuvres ont répondu à leur foi; elle sera bien édifiante et bien héroïque l'histoire de l'église de France, qui dátera de la restauration. Loc. cit. p. 321.

418) Bei Soulavie, Memoires du regne de Louis XVI. T. III. p. 15-18.

Zufammentreffen von Umständen! Die Revolutionen begegnen Ach überall mit ihren gemeinschaftlichen Rennzeichen. gehen sie von demselben Anfangspuncte aus; überall gehen sie bemselben Ende entgegen. Es war im Jahre 1774 als der Rlerus von Paris einen eben so rührenden Bericht über die seit der Unterdrückung der Jesuiten und der Entfernung der übrigen Congregationen von der Erziehung der Jugend in Kirche und Staat eingebrungene Impietat Ludwig XVI. überreichte, wie ein solcher Karl X. im Jahre 1830 überreicht wurde. Ludwig XVI. und Karl X. hatten ber Entwickelung dieser fürchterlichen Krisse ruhig zugesehen und der warnenden Stimme ihrer Priester zu spat Gehor gegeben. Der erste bestieg deßhalb das Blutgerust, der lettere trat seine Reise unter bem Gesang und bem Jubel besselben Volkes, bas ihm furz vorher noch schmeichelte, nach Cherbourg an, und wurde sammt seinem Glude ben Launen einer dustern Zufunft übergeben.

Der große und eble Klerus von Belgien hatte mitten in den Verwüstungen der französischen Revolution die Seminarienanstalt mit eiserner Hand aufrecht erhalten und sie gegen allen Einstuß der Zeit gesichert. Obschon das magere Conscordat der französischen Republik zur Zeit, als Belgien ihr einverleibt war, hier geltend gemacht und seit der Vereinisgung Belgiens mit Holland im Jahre 1814 nicht abrogirt worden war, so blieb die Seminarienanstalt nichts desto wesniger in ihrer alten und ursprünglichen Gestalt. Die Bischöse haben mit heiliger Begeisterung für diese frommen Pflanzschusten des Priesterthums gestritten. Sie haben durch ihren wachssamen Hieraruf das Ungewitter beschworen, welches von Neuem die Kirche Belgiens bedrohte.

Wer kennt nicht die freimuthigen und ehrfurchtsvollen Vorstellungen, welche dieser Clerus an die Gerechtigkeit seines Fürsten im Jahre 1817 gegen den neuen Verfassungseid des Staates machte 419)? Und warum? — weil mit diesem Eide

<sup>419)</sup> Représentations respectueuses adressées au Roi le 22. mars 1817, par tous les Ordinaires de la Belgique.

jugleich der Plan einer ganzlichen Umgestaltung der diffentlichen und kirchlichen Erziehung verbunden war. Es war bei 
dieser hochwicheigen Angelegenheit, daß der fromme, tugendhafte und gottbegeisterte Fürst Moriz von Broglie, Bischof von Gent, sich im Glanze seines ganzen Hirteneisers
zeigte und jene seindseligen Anschläge gegen die Religion zurückwies. Er trug in einer Schrift vom 4. Oktober 1817
seine gerechten Rlagen vor die Tribune des christlichen Europa's und legte sie an die Staffeln des Thrones dreier großen
Regenten nieder 420).

Diese edeln Bemühungen ermangelten nicht von einigem Erfolge gekrönt zu werden. Doch bald schwanden alle frohslichen Hoffnungen zu einer dauernden Linderung der Leiden. Sie wurden nur noch vergrößert und zwar für immer durch die Errichtung des sogenannten philosophischen Collegiums zu köwen im Jahre 1825. Das Episcopat und der Clerus von Belgien sah in diesem neuen Institute nur zu offenbar das Gepräge des Generalseminars vom Jahre 1787; es sah mit tiesem Schmerzgefühl, wie hier aller Unterricht der Relision ausgeschlossen und durch eine rein atheistische teutschsfranzösische Moralphilosophie ersett worden war. Nun erhob der ehrwürdige Episcopat zum andernmale muthig und unersschrosten seine Stimme dis zum Throne seines Fürsten; doch sie fand hier kein Gehör.

Die Anstalt wurde dadurch nicht aufgehoben. Das allgemeine Mißtrauen gegen dieselbe stieg immer höher und wurde von Tag zu Tage drohender, obgleich das von dem Könige der Niederlande mit dem heiligen Stuhle abgeschloßene Concordat im Jahre 1827 es mildern zu wollen schien <sup>421</sup>).

<sup>420)</sup> Représentation respectueuse adressée par S. A. le Prince Maurice de Broglie, Evêque de Gand, à LL. MM. les Empereurs d'Autriche et de Russie, et à S. M. le Roi de Prusse, relativement à l'état des affaires réligieuses en Belgique. Paris et Lyon. 1819. 8.

<sup>421)</sup> Porro tum Archiepiscopi tum Episcopi cujusque praecipua cura versabitur circa Seminaria. In illis enim adolescentes, qui in

auch deren Fortbestand durch die nothigen und erforderlichen Geldsummen aus dem Staatsschape zu sichern 423). In den Bisthumern, welche in Folge der neuen Didzesanbegranzung eines Seminars ermangelten, sollten ohne Verzug die Semis narien erbaut werden und eines gleichen Staatsschutes, wie bie bereits bestehenden, genießen. Die Seminarien wurden ferner nach dem Beschluße der Bater des Concils von Trient geordnet. Den Erzbischofen und Bischofen wird die ausschließliche Gewalt zuerkannt, die Einrichtung, Berwaltung und Studien dieser Anstalten zu bestimmen und das hiermit verbundene Recht ertheilt, Rectoren und Professoren so wie andere zur Verwaltung der Seminarien erfors berliche Personen nach Gutbunken und Bedurfniß anzustellen, und falls sie sich ihres Vertrauens unwürdig gemacht haben sollten, sie wiederum von der Anstalt zu entfernen. selben Grunde wird den Bischofen die Beaufsichtigung der

<sup>423)</sup> Sua singulis dioecesibus seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum esdem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur. In seminariis autem admittentur atque ad normam sacri concilii, tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos archiepiscopi et episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos judicaverint. Horum seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio archiepiscoporum et episcoporum auctoritati pleno liberoque jure subjectae erunt juxta formas canonicas. — Rectores quoque et professores seminariorum ab archiepiscopis et episcopis nominabuntur, et quotiescunque necessarium aut utile ab ipsis judicabitur removebuntur. — Cum episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in hujus officii exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur. — Artic. V. Bei Dr. E. A. v. Droste: Sulshoff: Grundfage des gemeinen Kirchenrechts der Katholifen und Evangelischen, wie sie in Deutschland gelten. Th. I. S. 275. Münster 1828. 8. und bei D. Mauri de Schenkl Institutiones juris ecclesiastici communis. P. I. p. 259. Edit. J. Scheill. Landishuti 1830. 8.

abrigen dffentlichen Schulen, wie Gymnassen, Lyceen, Pabagogien u. s. w. anvertraut, auf daß nichts gegen Religion und Sittlichkeit in denselben gelehrt werde.

testantischen Fürsten auf dem teutschen Bundestage zu Franksturt am Main über die Angelegenheiten der katholischen Kirche ihrer Staaten zu Nathe saßen. Die Seminarienanskalt kam anch hier zur Sprache und wurde einstimmig als integrirender Theil der katholischen Kirche für die Erziehung des Klerus anerkannt. Leider hatten aber die von den Grundsägen des Iosephinismus durchsäuerten Mitglieder der Franksurter Commission keine klaren Vorstellungen von diesem Institute und trugen in solches die irrigen Begriffe der Zeit hinein, wobei man den verdorbenen Zustand dieser Anskalten in einigen kathoslischen Rachbarstaaten zum Muster nahm, obgleich er bereits in eben diesen Staaten gänzlich aufgehört hatte, oder schon im Begriffe war zu verschwinden.

Wir wollen die Grundsätze der Frankfurter über die Semisnarien beisetzen, wie sie in der Beilage zum Protokoll der siebenzehnten Zusammenkunft vom 30. April 1818 erlassen und durch eine Deputation im Namen der sämmtlichen zu Franksturt versammelten Fürsten durch Seine Majestät den König von Würtemberg und durch seine königliche Hoheit den Großsherzog von Baden dem heiligen Stuhle übersendet worden sind.

- D. Erziehungs= und höhere Lehranstalten, auch Priesterseminarien.
- S. 35. Zwölfte Zusammenkunft. S. 1. Um ben Kandidaten des katholischen geistlichen Standes eine, sowohl den allgemeinen als auch eigenthümlichen Bedürfnissen ihrer Konfession entsprechende Bildung möglich zu machen, wird jeder Staat entweder eine höhere katholisch theologische Lehrsanskalt bilden, und solche als Facultät mit seiner Landessuniversität vereinigen, oder seine Kandidaten aus den kathoslischen Kirchenfonds in den Stand setzen, eine der Universitäten in den vereinten Didcesen, welche mit einer katholischen

26.\*

Facultat versehen ist, besuchen zu konnen. In letterem Falle werden die festgesetzten Collegiengelber an die Prosessoren und alle ublichen Gebühren von den betreffenden Staaten entrichtet, der Rector und die Professoren der Facultät haben in besondern Fällen an die verschiedenen Staatsbehörden der Randidaten ju berichten, und sowohl die jahrlichen als die absolutorischen Zeugniße bahin einzusenden; auch bleibt es jedem Landesherm überlassen, zu der jährlichen, besonders zu der letten Haupt prufung, am Schluße bes dritten theologischen Kurses, wovon die Entlassung von der Universität und die Aufnahme in das Priesterseminarium abhängt, entweder einen Commissär abzu ordnen, oder diese Hauptprufung in seinem Lande besonder vornehmen zu lassen, wornach er mit dem Bischofe Rücksprack | nimmt, und sich mit demselben über die Aufnahme in bas Seminarium ober über die Anweisung zur Erganzung der bei fi der Prüfung bemerkten Mängel durch fortgesetztes Studium auf der hohen Schule, oder auch über ganzliche Ausschließung von dem geistlichen Stande vereinigt.

Der Bischof, welcher bei Besetzung der Lehrstellen gehött wird, und der jährlichen, so wie der letzten Hauptprüsung bei der theologischen Facultät selbst, oder durch eigene Abgesordnete beiwohnt, wird bei der Berhandlung über die Aufnahme in das Priesterseminar auch Rücksicht auf die während der drei Kurse beobachteten Fortschritte des Kandidaten, und auf die Zeugniße des Rectors und der Prosessoren der theologischen Facultät nehmen.

J. 36. Bierte Zusammenkunft. Dreizehnte und zwölste Zusammenkunft. §. I. Nro. II. Bei jedem bischöslichen Site soll ein Priesterseminar bestehen, in welchem die Randidates des geistlichen Standes, nach vollendeten dreijährigen theologischen Studien auf der Universität, ein Jahr lang in dem Protischen der Seelsorge ausgebildet und zu dem Empfange in höheren Weihen vorbereitet werden.

Die Aufnahme in das Priesterseminar entscheidet für den Eintritt in den geistlichen Stand und hängt daher von einen dreijährigen Studium auf einer höhern Lehranstalt, sodam

on der geprüften Würdigkeit der Kandidaten ab, über welche er Staat und die Kirche gemeinschaftlich zu erkennen haben.

- 5. 37. Sechste Zusammenkunft. 15. Der Bischof rnennt die Vorsteher und Angestellten des Seminars. Da iedoch dem Staate Alles daran liegen muß, die Vildung wegehender Geistlichen und Volkslehrer tüchtigen handen ans vertraut zu wissen, so wird der Bischof über die Auswahl der Vorsteher mit derjenigen Staatsstelle kommuniciren, welche die landesherrlichen Rechte in Kirchensachen ansübt. Diese Stelle hat die von dem Vischofe gemachten Vorschläge zu bezutachten, und erst wenn dieses geschehen ist, kann die landess herrliche Bestätigung eingeholt werden, deren Verweigerung uns erheblichen Gründen dem Landesherrn vorschalten bleibt.
- 5. 38. Zwölfte Zusammenkunft. §. I. Nro. II. Der Bischof, welchem in Hinsicht bes Unterrichts und der Disciplin unter der Aufsicht des Staates die Leitung des Seminars unsteht, wird auch die mit Genehmigung des Staates, in welchem sich das Seminar besindet, getrossenen Einrichtungen aussühren; und diesem werden sich die andern Staaten der Didcese, welche daran Theil nehmen, vertrauend anschließen. In gleichem Bertrauen überlassen sie auch dem betressenden Kandesherrn die vorbehaltene Bestätigung oder Recusation der von dem Bischose zu ernennenden Seminariumsvorsteher.

Die theilnehmenden Staaten haben aber das Recht von dem Regens Seminarii gleiche Berichte und Prädikatentabellen ic. über ihre Landesangehörigen zu fordern, wie derselbe solche an seine eigene Staatsbehörde verfassungsmäßig zu erstatten hat.

- S. 39. Ibid. In der Regel hat jeder Kandidat nur ein Jahr in dem Seminar zu verweilen, und kann als geweihter Priester sogleich zur Aushülfe in der Seelsorge in seinem Lande verwendet werden, wozu ihm der Bischof die nothige Approbation ertheilt.
- S. 40. Zwolfte Zusammenkunft. §. I. Nro. III. Die u dem Eintritte in das Priesterseminar und dem Empfange der öheren Weihen erforderlichen Tischtitel versichert jeder Staat

får seine Kandidaten durch eine jedesmal eigends auszuserti gende Urkunde, auf den für die Bedürsnisse der katholischen Kirche bestimmten Fonds in der Art, daß im eintretenden Fall der lebenslängliche, dem geistlichen Stande angemessene Unter halt, wosür ein Minimum von drei dis vierhundert Gulden festgesett wird, so wie besondere Vergütung der Eurs und Pstegekosten zureichend gedeckt sind, und es kann nur in dem Falle ein Ersas unter billigen Bedingungen von dem Litulaten gesordert werden, wenn derselbe in bessere Vermögends umstände kommen sollte. Denn die Verdindlichkeiten des Lischtitelgebers treten nur in so fern ein, als der Geistliche kein eigenes oder kein zureichendes Vermögen besitzt, und von seiner Famisse die nothige Unterstützung gar nicht oder nicht zureichend erhalten kat 424).

Der heilige Stuhl konnte allerdings mit vielen von den über Frankfurtern aufgesetzten Verfügungen die Seminare nicht zufrieden sein, und mußte vieles an denselben auszuseten haben, ba mehrere von ihnen birect dem Geifte ber Seminarien. anstalt, wie solcher von den heiligen Batern von Trient sans tionirt worden war, zuwider liefen. Der heilige Stuhl mußte hier um so mehr einschreiten, als diese Berfügungen in bie landesherrlichen Gesetzsammlungen ber respectiven Fürsten übergehen und verbindende Gesetzesfraft erhalten sollten. Pins VII. sandte demnach seine Bemerkungen in einer Note vom 10. August 1819 nach Frankfurt ein, in welcher er die eigent lithen Grundsätze so wie die wahre Natur der Seminarienanstalt auseinandersetzte, und die erlauchten Mächte auf die Gingriffe, welche sie sich bei dieser Gelegenheit gegen eines der

<sup>424)</sup> Entlehnt aus: Organon, oder kurze Andeutungen über kirchliches Verfassungswesen der Katholiken, mit vorzugsweiser hinsicht an die Staaten gemischter Confessionen. Augsburg 1829. S. 184—188 und aus: Die neuesten Grundlagen der teutsch=katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen. Stuttgart 1821 S. 270 ff. Die Literatur bei Schenkl, Jus eccles. T. I. p. 248 ed. Scheill.

von der geprüften Wärdigkeit der Kandidaten ab, über welche der Staat und die Kirche gemeinschaftlich zu erkennen haben.

- S. 37.- Sechste Zusammentunft. 15. Der Bischof ernennt die Borsteher und Angestellten des Seminars. Da jedoch dem Staate Alles daran liegen muß, die Bildung angehender Geistlichen und Bolkslehrer tüchtigen Händen ans vertraut zu wissen, so wird der Bischof über die Auswahl der Borsteher mit derjenigen Staatsstelle kommuniciren, welche die landesherrlichen Rechte in Kirchensachen ansübt. Diese Stelle hat die von dem Bischofe gemachten Borschlägs zu des gutachten, und erst wenn dieses geschehen ist, kann die landess herrliche Bestätigung eingeholt werden, deren Berweigerung aus erheblichen Gründen dem Landesherrn vorbehalten bleibt.
- S. 38. 3 wolfte Infammenkunft. §. I. Nro. II. Der Bischof, welchem in Hinsicht bes Unterrichts und der Disciplin unter der Aussicht des Staates die Leitung des Seminars zusteht, wird auch die mit Genehmigung des Staates, in welchem sich das Seminar befindet, getrossenen Einrichtungen aussühren; und diesem werden sich die andern Staaten der Didcese, welche daran Theil nehmen, vertrauend anschließen. In gleichem Bentrauen überlassen sie auch dem betressenden kandesherrn die vorbehaltene Bestätigung oder Recusation der von dem Bischose zu ernennenden Seminarsumsvorsteher.

Die theilnehmenden Staaten haben aber das Recht von dem Rogens Seminarii gleiche Berichte und Prädikatentabellen 18. über ihre Landesangehörigen zu fordern, wie derfelbe solche an seine eigene Staatsbehörde verfassungsmäßig zu erstatelt hat.

- S. 30. Ibid. In der Regel hat jeder Kandidat nur ein Jahr in dem Seminar zu verweilen, und kann als geweihter Priester sogkeich zur Aushülfe in der Seelsorge in seinem Lande verwendet werden, wozu ihm der Bischof die nothige Approbation ertheilt.
- S. 40. Zwölfte Zusammenkunft. S. I. Nro. III. Die zu dem Eintritte in das Priesterseminar und dem Empfange der höheren Weihen erforderlichen Tischtitel versichert jeder Staat

i

sande Urkunde, auf den für die Bedürfnisse der katholischen Kirche bestimmten Fonds in der Art, daß im eintretenden Falle der lebensläugliche, dem geistlichen Stande angemessene Unterhalt, wofür ein Minimum von drei die vierhundert Gulden sestigesest wird, so wie besondene Vergütung der Eurs und Pflegekosten zureichend gedeckt sind, und es kann nur in dem Falle ein Ersas unter billigen Bedingungen von dem Titulaten gefordert werden, wenn derselbe in bessere Vermögendsumstände kommen sollte. Denn die Verdückthkeiten des Tischtitelgebers treten nur in so fern ein, als der Geistliche kein eigenes oder kein zureichendes Vermögen bestist, und von seiner Jankie die nothige Unterstützung gar nicht oder nicht zureichend erhalten hat <sup>424</sup>).

Der heilige Stuhl'konnte allerdings mit vielen von den Frankfurtern aufgesetzten Versügungen über die Seminare nicht zufrieden sein, und mußte vieles an denselben auszusehen haben, da mehrere von ihnen direct dem Geiste der Seminariensaustalt, wie solcher von den heiligen Vätern von Trient saus tivnirt worden war, zuwider liesen. Der heilige Stuhl mußte dier um so mehr einschreiten, als diese Versügungen in die landesherrlichen Gesetzsammlungen der respectiven Fürsten ibergehen und verdindende Gesetzestraft erhalten sollten. Pius VII. sandte demnach seine Bemerkungen in einer Note vom 10. Angust 1819 nach Frankfurt ein, in welcher er die eigentslichen Grundsätze so wie die wahre Natur der Seminarienausstalt auseinandersetze, und die erlauchten Mächte auf die Gingriffe, welche sie sich bei dieser Gelegenheit gegen eines der

Entlehnt aus: Organon, oder kurze Andeutungen über kirchliches Verfassungswesen der Katholiken, mit vorzugsweiser hinsicht auf die Staaten gemischter Conkessionen. Augsburg 1829. S. 184—188. und aus: Die neuesten Grundlagen der teutsch=katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen. Stuttgart 1821. S. 270 ff. Die Literatur bei Schenkl. Jus eccles. T. I. p. 248. ed. Scheill.

wichtigsten Institute der Kirche erlaubt hatten, aufmerksam machte. Anch wird hier der Standpunct der Seminarien im Berhältnisse zu unsern irreligiösen unsittlichen Universitäten treffend dargestellt. Der heilige Vater drückt sich hierüber in folgenden würdevollen Worten aus:

- S. 9. Da die verbundeten Fürsten in den Didcesen ihrer Staaten Geminarien zur Bilbung bes Klerus errichten wollen, wie ans dem vierten Artifel der Declaration hervorgeht, muß der heilige Vater seiner Seits darauf bestehen, daß die Seminarien in jener Form errichtet werden, welche mit so großer Weisheit von bem heiligen Concilium zu Trient vorgeschrieben wurde, und beren großen Nuten für die fatholische Rirche eine Erfahrung von ungefähr drei Jahrhunderten beuttundet hat. Deswegen kann Seine Heiligkeit vor allem fich nicht versagen, Ihren lebhaften Bunsch zu erkennen zu geben, daß in jeder Diécese ein Seminar nach ben Anordnungen des Tribentiner Concils errichtet werbe, welches, wenn es erlaubt, daß in einem ober mehreren Seminarien Knaben von verschiedenen Didcesen aufgenommen werden, solches nur in bem Falle gestattet; wenn bie Kirchen fo arm sind, baß es nicht möglich sei, ein Geminar bafelbst zu errichten, und so lange eine solche Errichtung noch nicht geschehen sei. heiligkeit schmeichelt sich, daß die vereinten protestantischen Firsten und Staaten bes teutschen Bundes in ihrer Großmuth und in den geistlichen Gutern, die sie gegenwartig besigen, die Mittel finden konnten, außer ben brei in dem vierten Artifel angezeigten Geminarien, welche gegenwärtig bestehen, auch die zwei fur die andern Didcesen zu errichten, denen solche noch abgehen.
- S. 10. Was aber am meisten die Sorgfalt des heiligen Baters in Hinsicht der Geminarien, welche der Gegenstand der zärtlichsten Sorge für die katholische Kirche sind, in Ansspruch nimmt, ist die Form, welche man diesen Seminarien anpassen will.

Aus dem letzten Paragraphe des vierten Artikels hat Seine Heiligkeit ersehen, daß die Schulen der heiligen Wissenschaften

auf den Universitäten errichtet werden, und daß folglich in die Seminarien nur erwachsene Junglinge aufgenommen werden sollen, welche nach geendigtem Studiencurse auf en Universitäten nur auf einige Zeit in die Seminarien aufge nommen werden, um daselbst das Practische ihres heiligen Amtes, die Pastoralpflichten, die Liturgie und andere der gleichen Gegenstände zu erlernen. In dieser Idee wurde der heilige Vater durch die Bemerkung bestärkt, daß in dem sechsten Paragraphe Lit. g. den Bischofen nichts anderes zugestanden 'wird, als die Ernennung des Seminarienrectors, der Profes soren aber gar nicht erwähnt wird. Eine Gestaltung indessen, welche jener von dem Trienter Concil festgesetzten geraden entgegen ist, welche dem Zwecke widerstreitet, den die Kirche bei Errichtung der Seminarien sich vorsteckte, und welche die Rechte der Bischofe in Anordnung der Erziehung und des Unterrichts der Weltzeistlichen in den ihrem Stande nothwew digen Kenntnissen verletzt, kann von dem heiligen Vater nicht genehmigt werben.

Das heilige Concil zu Trient, welches in der dreiundzwapzigsten Session von den Seminarien redet, bestimmt, daß in demselben eine bestimmte Anzahl Knaben: «certus puerarum numerus» unterhalten, religids erzogen, und in den kirchlichen Disciplinen unterrichtet werden solle. Und wirklich ist der Zweck, welchen die Kirche bei Errichtung der Seminarien hatte, gerade dieser gewesen, diejenigen, welche Diener der Kirche werden wollen, schon von ihrer zartesten Jugend an unter der Aufsicht und gänzlichen Abhängigkeit von den Bischösen in der Uebung der — ihrem Stande eigenen — Tugenden, und besonders in den heiligen Wissenschaften zu erziehen und zu bilden.

Welcher Mißbrauch auch in irgend einem auch kather lischen Staate Teutschlands, hinsichtlich der Sesminarien, eingerissen sein mag, so wird dieser doch nie dem heiligen Stuhle zum Vorwurfe werden können, welcher solchen weder anerkannt noch sanctionirt hat, sondern vielmehr ihn tadelt; und man wird vernünftiger Weise nie behaupten

können, daß der heilige Stuhl selbst einen Mißbrauch billige, weil er in irgend einem katholischen Lande eingeführt ist.

Der Zustand des Verfalls, in welchem der Klerus in Teutschland fich befindet, wird somohl von-Seiner Heiligkeit als von den Bischöfen hauptsächlich den Mißbränchen zugeschrieben, welche daselbst hinsichtlich der Seminarien eingeführt worden sind, und besønders dem Umstande, daß in dieselben nur erwachsene Jünglinge ausgenommen merden, nachdem sie ihren Studiencurs auf den Universitäten vollendet, und in dem Genusse einer zu großen Freiheit die schädlichsten Grundsätze eingesogen haben. Man, muß die Natur des Menschen nicht kennen, wenn man sich bepeden will, daß in den Zeiten sa großer Verderbniß, in denen unglicklicher Weise wir leben, schon reife Jünglinge in wenigen Monaten in jenen starken Tugenden sich bilden können, welche dem geistlichen Stands eigen find, ohne von ihrer ersten Jugend an dieselben fleißig genbt und in denselben sich, gestärkt zu haben, oder daß "He sogar zu den richtigen Grundsätzen zurückkehren, nachdem sie vorher Maximen eingesagen haben, welche mit jenen, nach denen das Betragen eines Geiftlichen sich richten soll, nicht übereinstimmen. .. 2. 15 19914 19912 orthogolist to the

L. 11. Deswegen halt der heilige Pater, dem die Semis narien, welche die schönsten Hossungen der Kirche bilden, vorzüglich am Herzen liegen mussen, es für seine Pflicht, dars auf zu bestehen, das sie auf die von dem heiligen Concil zu Trient vorgeschriebene Weise eingerichtet, und daß besonders in denselben die, heiligen Wissenschaften unter ganzlicher Abhängigkeit pan den Bischöfen, gelehrt werden. Dies sen kömmt es nach göttlichem Rechte zu, die ihren Sorge anvertrauten Gläubigen nicht allein dahurch, das sie das Bolk im Christenthum unterrichten, und demselben predigen, sondern auch dadurch, das sie diesenigen, welche in den geistlichen Stand treten wollen, in der Theologie und in den andern heiligen Wissenschusen schretzen unterweisen, weer heiligen Wissensch

In Didcesen, welche Vieser Lehranstatt untbehrten, sollten sie sogleich errichtet werden. Die Süter, vewogliche wie unbewegliche, in deren Besit die Seminarien sich bereits befanden, wurden ihnen von Neuem zugesichert und die notthigen Fonds anderen, welche solcher ermangelten, verheißen. Der Fürst Iosephwon Hohenzollern, Fürstbischuf von Ermeland, letzter Sproße der katholischen Linie des erlauchten sest regierenden Regentenhauses, wurde mit der Bolistreckung dieser Bulle beauftragt.

Die Cürcumscriptionsbulle der Didcesen des Königreichs Hanvover vom 7. April 1824, stipulirt die Seminarien von Osnabtückund Hildesheim, so wie deren Aussteuer. Letzteres Seminar ist bereits verichtet; ersteres soll bei der nächsten Gelegenheit errichtet werden. Die Priesterzöglinge für die Distess Denabrück sollten darum einstweisen ihre Studien in Hildesheim vollenden <sup>427</sup>).

In der Bulle vom 16. August 1821 bezüglich ber oberscheinischen Kirchenprovinz, die sich über die Staaten des Königs von Würtemberg, des Großherzogs von Baden, des Shurfürsten von Hessen, des Großherzogs von Hessen, des Herzogs von Hessen, des Herzogs von Hessen, des Herzogs von Hessen, des Fürsten von Masser, am Main, der herzoge von Sachsen, des Fürsten von Maldeck, und über die freien Hansaste Lübeck und Bremen erstreckt, und den Metropolitansit von Freiburg im Breisgam mit den Bisthümern von Rottenburg am Reckar, von Mainz, von Limburg und Fulda umfaßt, wird die Errichtung von Dideckanssenzien auf den Fuß der Decrete des Concils von Trient ebenfalls sestgesest. Zede von den genannten Dideesen sollte ihr Seminar haben. Behufs bessen wurden jährliche Fonds

Donec autem proprium Osnahrugense seminarium erigi potuerit, hujusce dioecesis clerigi alentur atque educabuntur in episcopali seminario Hildesimensi, cui propterea bona ac radditus, quibus actu gaudet, integre conservabuntur: quod idem dictum volumus de bonis ac redditibus in tuitionem aedium sacrarum, tam Hildesimensis, quam Osnabrugensis, atque in sumptus divini cultus ac ministrorum mercedem adsignatis. L. c. p. 371

sowohl zum Unterhalte der bereits bestehenden Seminarion ats zur Errichtung neuer stipulirt. Das erzbischösliche Seminar zu Freiburg erhielt die Summe von 25000 Gulden. Das Seminar von Fulda 7000, von Rottenburg 8092, vom Linzburg endlich 1500 Gulden. Letteres Seminar war noch nicht errichtet. Die ausgesetze Summe sür die Priesterzöglinge dieser Didcese wurde einstweilen dis zur Vollendung des Baues des Didcesanseminars an das Seminar zu Freiburg einbezahlt, wohin sie sich zur Vollendung ihrer Studien begeben mußten. Das Seminar von Mainz blieb im Besitze aller seiner früheren Stiftungen und erhielt noch überdieß den Zuschuß einer jährzlichen Summe von 3700 Gulden, welche ihm aus späteren neuern Geschenken und Legaten zugekommen waren <sup>428</sup>). Das Seminar von Mainz war dis jetzt das einzige in Teutschland, welches seiner ursprünglichen Gestalt, wie es die Väter von

Die Bulle drückt sich über das Seminar von Mainz folgender Gesstalt aus: Idem disponimus circa seminarium dioecesanum, quod praevia suppressione coenobii olim a religiosis viris ordinis fratrum eremitarum St. Augustini inhabitati, in ipso coenobio cum adnexis ecclesia atque horto stabiliter erigendum constituimus, ipsique assignandos decernimus annuos redditus partim ex antiquis ejus sundis, anno millesimo octingentesimo sexto restitutis, partim ex posterioribus donationibus et legatis provenientes, ac ter millium septingentorum sorenorum summam constituentes, sirma etiam recentissima et uberrima donatione ipsius savore sacta, nec non aliis in posterum forsan saciendis, quarum redditus eidem seminario perpetuo erunt addicendi. L. c. p. 551 et 558.

<sup>428)</sup> Cumque ad praescriptum sacri concilii tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum, ab episcopo libere regendum et administrandum, existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectiva dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quam primum poterit, congrue erigendum mandamus.

Trient bestimmt hatten, treu geblieben war. Es verdankte nach ben Stürmen, welche in ben Zeiten ber Revolution über es gekommen waren, seine Erneuerung und Erhaltung ben ebeln Bemühungen bes frommen Bischofs Colmar und bem unermudlichen Gifer von Liebermann und Rag. Bor Rurzem wurde das fleine Seminar aufgeloft und die Statuten bes großen nach den Grundsägen des Illuminatismus gemodelt. Es soll diese schone Operation dem letten Bischofe ver-Der Wille des heiligen Vaters, das Gesetz ber Båter von Trient und die zwischen dem heiligen Stuhle und bem Landesfürsten bestehenden Verträge wurden, wie man sieht, so auf die loyalste Weise erfüllt, und burch diesen Schritt die Erfüllung der in dem Concordate stipulirten Berspredungen ben übrigen Mitstipulanten auf eine bemerkenswerthe Art erleichtert. Möchte boch ber würdige Nachfolger Burg's, von dessen reinem Eifer und großer Thatigkeit die Rirche zu so schonen Hoffnungen berechtigt ist, diese theologische Unter= richtsanstalt in ihren alten Zustand zurückführen!

Leo XII. wiederholte in einer Bulle vom 11. Oktober 1827 für die oberrheinische Kirchenprovinz dieselben Bestimmungen seines Vorgängers in Bezug auf die Seminarien <sup>129</sup>).

Die kleineren protestantischen Staaten, welche die oberrheinische Kirchenprovinz ausmachen, erließen nun mehre Kirchengesetze in Betreff der katholischen Kirche, welche, anstatt sich an die in den eben genannten Bullen stipulirten Bedingungen anzuschließen, vielmehr die in den Frankfurter Conferenzen aufgestellten, und von dem heiligen Stuhle mißbilligten Grundssätze aussprachen. Wir wollen nur des Großherzoglich Sachsen-Weimar'schen Gesetzes vom 7. Oktober 1823 über die katholischen Kirchen- und Schulangelegenheiten erwähnen 430).

<sup>429)</sup> Quinto: In seminario archiepiscopali vel episcopali is clericorum numerus ali, atque ad formam decretorum sacri concilii
tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit
definiendus. L. c. p. 490.

<sup>430)</sup> S. 16. Junge Katholiken des Großherzogthums, welche sich dem

In diesem Gesetze werden größtentheils die Bestimmungen der Bulle de salute animarum von Preußen für die Großs herzoglichen Staaten angenommen. Auch hier wird von einem Priesterseminare gesprochen, wo sich aber solches vorsinde, wird nicht gesagt. Wahrscheinlich wird die Verordnung das Seminar von Paderborn gemeint haben, da die in den Großsherzoglichen Staaten sich besindenden katholischen Pfarreien von der Didcesangewalt des Bischoss von Paderborn abshängig gemacht wurden.

geistlichen Stande widmen und dereinst zu Priestern und Seelsor= gern befördert sein wollen, haben sich

Geht

2) dieser Behörde kein Bedenken bei gegen die Fähigkeiten des Kandidaten, gegen dessen Kenntnisse, Sittlickkeit und übrigen hier zu berücksichtigenden Eigenschaften: so spricht sie solches in einem Zeugnisse aus, in welchem der Kandidat zur Hauptprüsfung und zur Aufnahme in das Seminar empfohlen wird.

Mit diesem Zeugnisse hat sich

demnächst über die mit ihm vorgenommenen Prüfungen und von deren Erfolg abhängende Aufnahme in das Seminar das Weitere der Immediat = Commission mittheilen wird.

Vor dem Abgange in das Seminar sind die Kandidaten von der Immediat = Commission ernstlich zu erinnern, daß sie sich auf demselben und vor ihrer Anstellung auch mit dem Lehrfache (Schulfache), ingleichen mit dem Kirchenrechnungswesen bekannt zu machen und in ersterem sleißig zu üben haben.

Die Immediat = Commission soll über das Betragen und die Fortschritte der Seminaristen von Beit zu Beit Erkundigung einziehen, auch sich überhaupt den Haus = und Studienplan mittheilen lassen.

L. c. p. 424 sq.

<sup>1)</sup> nach Beendigung der theologischen Studien auf einer katholischen geistlichen Lehranstalt, bei der Immediat = Commission persönlich vorzustellen und derselben Zeugnisse über ihr Wohlsverhalten auf dem Gymnasium und Lyceum, über die sleißig und mit Nupen besuchten theologischen und andern Collegien, über die hierüber mit ihnen vorgenommenen Prüfungen, des gleichen über ihr sittliches Betragen vorzulegen.

Die Seminaristen muffen, um ben Eintritt in bas Seminar zu erhalten, bei der katholischen Immediatcommission, welche aus zwei Mitgliedern, einem Laien und einem Geistlichen, Beide katholischer Religion, besteht und von bein Staatsministerium abhängig ist, außer den Zeugnißen über theologische Studien auf Universitäten noch ben Besuch anderer akademischen Vorträge, worunter wahrscheinlich proteskantische gemeint sind, nachweisen. Auch sollen sie sich mit dem Schuls fache und dem Kirchenrechnungswesen bekannt machen und letteres vorzüglich darum, um die Tauf= und Todtenbucher ber Pfarrei gut in Ordnung halten zu konnen. Risum teneatis, amici! Die Großherzogliche Immediatcommission geht in ihren Forderungen rucksichtlich der in den Seminarien gebilbeten Zöglinge noch weiter, als es selbst landesherrliche und kirchliche Bestimmungen erlauben und dringt sogar auf die Einreichung des im Seminare befolgten Studienplanes, als ob es ihr zukame, solchen nach Gutbefinden zu bestimmen.

In England und Irland machte die Seminarienanstalt von Tag zu Tage mehr Fortschritte. Die Regierung wurde, seitz dem an die Krone Englands mehre von Katholisen fast aussschließlich bewohnte Provinzen von Amerika und dem spanischen Indien gefallen waren, weit toleranter, und sah sich genothigt, auch dem katholischen Landesklerus Mittel zur Erziehung seiner Priester in die Hände zu geben, um so mehr, da dieser seiner Hülfsquellen, wie wir bereits andeuteten, in Frankreich und zum Theil auch in den übrigen Ländern Europas beraubt worden war.

Maynooth wurde für Irland das Stammseminar. Nach seinem Muster bildete sich in Kurzem das Seminar von Carlow in der Didzese von Kildare und Leighlin. An diese zwei großen Bildungsanstalten schloß sich eine gewisse Anzahl von kleineren Instituten, die in gewisser Beziehung eine Vorbereitungsschule für diese zwei großen Seminarien waren und die von jungen Laien und Priesterzöglingen zugleich besucht wurden. Zu diesen kleinern Lehranstalten dürsen wir die Collegien von Ossory, Watersord, Tuam, Newry, Tullabeg und Clongoweswood

ober Castel Browne rechnen. Lettere zwei Collegien werben von den Vätern der Gesellschaft Jesu geleitet.

Bur Zeit ber Emancipation, als die Bertreter ber irlans bischen Nation ans bem Klerus und dem Laienstande in den Sitzungen der Jahre 1824 und 1825 vor das Haus der Gemeis nen und der Lords vorgelaben wurden, um das berühmte gerichtliche Berhor über ben politischen und religiosen Zustand von Irland zu bestehen 431), kam nicht minder die Seminariens anstalt zur Sprache. Die ehrwürdigen Pralaten der Rirche Irlands, Jakob Doyle 432), Bischof von Kildare und Leighlin, Daniel Murray 433), Erzbischof von Dublin, Jakob Mas gauvin 434), Erzbischof von Armagh, und vor allen der hachverdiente unermädliche und tugendhafte Dlivier D'Relly 435), Erzbischof von Tuam, setten in ihren amtlichen Berhoren vom 16. und 22. Marz 1825 vor bem Hause der Gemeinen die Rothwendigkeit der Errichtung von Seminarien und andern Lehranstalten für Irland aus einander und flehten für dieselben ben Staatsschut an. Durch D'Relly's Bemühungen, beffen Verlust die Kirche in unsern Tagen so sehr beweint, wurden allein über hundert neue Kirchen erbaut. Schon in einer frühern Sigung vom 11. Marz 1825 hatte der berühmte Vertheibiger der katholischen Sache, Daniel D'Connel 436), in seinem Berhore die Nothwendigkeit der Seminarienanstalt, so wie die Errichtung von hoheren Bildungsanstalten für Irland vor demfelben Hause der Gemeinen vertheidigt und hierburch in gewisser Beziehung den wurdigen Bischofen den Weg gebahnt. Obgleich der edle Sprecher hierbei nicht immer den

<sup>431)</sup> The evidence taken before the select committees of the houses of Lords and Commons, appointed in the sessions of 1824 and 1825, to inquire into the state of Ireland. London 1825. 8. pag. 580.

<sup>432)</sup> The evidence etc. p. 362-377.

<sup>433)</sup> The evidence etc. p. 422 sq.

<sup>434)</sup> The evidence etc. p. 496 sq.

<sup>455)</sup> The evidence etc. p. 447 sq.

<sup>436)</sup> The evidence etc. p. 542-547.

richtigen Standpunkt vor Augen gehabt haben dürfte, so wert den so eifrige und beseelte Prälaten, wie die von Irland, schon darauf bedacht sein, den Seminarien und übrigen Bildungsanstalten, welche zu entstehen im Begriffe sind, jene Gestalt zu geben, welche die Religion und das Wohl der Kirche von ihnen verlangt.

Das katholische England wetteiserte gegen Anfang des jetzigen Jahrhunderts auf eine edle Weise mit Irland in der Errichtung von Seminarien und andern Bildungsanstalten. Diesen herrlichen Bestrebungen lagen dieselben Ursachen wie in Irland zu Grunde. Die berühmten Collegien für die englische Ration in Frankreich, selbst das von Douay nicht ausgenommen, wurden vom Strome der Revolution verschlungen. Man empfand demnach in England ebenso wie in Irland das Bedürfniß eigener Landesseminarien.

Das katholische England theilt sich als besondere Kirchen provinz in vier Distrikte zu Folge der vier apostolischen Vicare, welche die Angelegenheiten der katholischen Kirche dieses Landes keiten. Diese Distrikte sind der von London, der nord-liche, der mittlere und der westliche. Wir wollen nun in Kurzem die in diesen vier Distrikten gegründeten Collegien und Seminarien durchgehen.

Ein großer Theil ber von Douay exilirten Professoren und Schüler, welche sämmtlich durch Robespierre auf das schmählichste gemißhandelt worden waren und erst nach einer harten zweisährigen Gefängnißstrase auf dem Schloße Dourlens die Erlandniß, in ihr Vaterland zurückzusehren, erhalten hatten, ließen sich nun, da sie meistens aus den Districten von London und dem nördlichen waren, in einem alten, vier und zwanzig englische Meilen von London entlegenen Landstze, Old-Halls Green genannt, in der Grafschaft Hertfordshire nieder. Ballzogen sich die Zöglinge der übrigen Districte hieher und bildeten ein Seminar, welches den Namen zu St. Edmund erhielt und das bischösliche Seminar des Districts von London wurde. Im Jahre 1804 wurde ein zweites neues und herrliches Seminariengebäude hinzugesügt. Diese Anstalt war jedoch auch

kinglingen ans dem Laienstande, namentlich aus dem Abel, edsinet. Der Bischof Popnter traf hier sehr weise Maaße rgein und beseitigte einige eingeschlichene Mißbrauche und knordnungen. Er trennte die Priesterzöglinge von den übrigen mb führte für beide eine besondere zweckmäßige Disciplin ein. Die Anzahl der Zöglinge beläuft sich gegenwärtig auf neunsig. Die Mehrzahl derselben ist für den geistlichen Stand bestimmt.

Das Seminar für den nördlichen District befindet sich zu Uschaw in der Rähe von Durham. Bischof Gibson ist sein Stifter und ertheilte ihm den Namen zu St. Eutbert. Auch dieses Seminar ist Zöglingen aus dem Laienstande eröffnet. Die Zahl berselben ist ungefähr hundert und zwanzig. Es gereicht dieser Anstalt zu keiner geringen Ehre, daß der bestichmte Lingard, der Verfasser der Geschichte von England, ihr erster Vicerector war.

Für den mittleren District von England ist das Seminar in St. Maria in Oscoth, vier Meilen von Birmingham, bestimmt. Es zählt bei achtzig Schüler, von denen ungefähr die Hälfte dem geistlichen Stande angehört. Was endlich den westlichen District anlangt, so ist ein derühmtes Collegium im prachtvollen Pallaste zu Prior Park in der Rähe von Bath im Werden begriffen. Es soll mit außerordentlicher Sorgfalt und großer Pracht errichtet werden. Es verdanket seine Enterdehung vorzüglich dem unermüdeten Eiser des eben so frommen wie tiefgelehrten und als salbungsvoller theologischer Schriftssteller bekannten Bischoss Baines, apostolischen Vicars des westlichen Districts. Geistliche und Laien wetteisern auf eine the Weise mit einander, dieser Anstalt eine schöne und eine stußteiche Zutunft zu sichern \*37).

Eine nicht minder ehrenhafte Erwähnung verdient das Collegium zu Stonyhurst bei Blackburn in der Provinz Lancaster, welches der Gesellschaft Jesu angehört und aus einem Noviziate, Seminare und Convicte besteht. Diese An-

<sup>37)</sup> The Laity's Directory for 1834. London 1834. 8. p. 44-47.

stalt verdient in mehrfacher Beziehung unsere Ansmerksamkeit. Sie ist eigentlich die Fortsetzung des alten englischen Collegiums der Gesellschaft Jesu, welches bald zu St. Omer, bald zu Brüges und Luttich sich befand. Es ist eines der ersten Häuser ber Gesellschaft und man kann von ihm sagen, daß es eigentlich nie aufgehört hat zu bestehen. Rach der Unterdrückung bes Ordens lebten die englischen Mitglieder desselben stets im Vereine unter einander als Weltpriester. Als Belgien enblich unter die französische Herrschaft gerieth, zogen sich die Jesuiten sammt ihren Schülern nach England zurück. Der Vater des gefeierten Weld, bekannt durch seinen heiligen Eifer und seine großen Mildthatigkeitswerke fur die Aufrechthaltung der katholischen Religion in England, gab diesen edeln Flüchtlingen gastfreundliche Aufnahme in seinem prachtvollen Schloße zu Stonyhurst. Die Jesuiten benutten nun diese Gelegenheit um sich von Neuem der Erziehung der Mit dem Tode dieses hochverdienten Ingend zu widmen. Wohlthäters wurde diese Anstalt durch die edle Freigebigkeit seines Sohnes, des gefeierten Cardinals, an dem Rom und das Vaterland die hohen Tugenden und eine erleuchtete Frommigkeit eben so bewundert, wie seinen wahrhaft christlichen Milbthatigkeitessinn, ber keine Opfer scheuet, wenn es bie Beforderung der Sache Gottes gilt, Eigenthum der Gesellschaft Jesu.

England kann stolz sein auf die Erhaltung dieses so herr lichen Institutes und den glücklichen Umständen danken, die es in den Schooß des Vaterlandes selbst versetzen. Welche Früchte erwartet nicht von ihm die Kirche Englands! Erinnere sie sich nur, daß sie ihre Erhaltung dem Blute der Innger des heiligen Ignatius und der von ihnen gebildeten Geistlichen schuldet, und daß sie dem heiligen Heroismus dieser gottbegeisterten Diener des Herrn all ihren Glanz und Ruhm, wodurch sie zu einer der vorzüglicheren Kirchen der Christenheit geworden ist, allein zu verdanken habe. Wöge sie demnach edel, großmüthig und dankbar ihren Brüdern zu Stonyhurst hülfreiche Hand darbieten. Wöge sie mit ihnen

die schwere Arbeit des Tages theilen, da es ja so Noth thut. Denn sonst durfte leicht einst dieselbe Geschichte, sene heilige und untrügliche Richterin vor Gott und der Menschheit, auf ihre frühere Größe einen Schatten fallen lassen und
sie des Undankes und der Lieblosigkeir, der härtesten Beschuldigungen für einen Christen, laut und offen anklagen.

Entscheidet der große Besuch einer Anstalt für ihren Werth und Ruhm, so muß solcher dem Collegium von Stonyhurst vor allen eben erwähnten Anstalten zuerkannt werden. Die Anzahl der Convictoren, von denen die Mehrzahl sich dem geistlichen Stande widmet, beläuft sich gegenwärtig über huns dert und fünfzig. Sie hat nicht selten die Zahl von zweihundert überschritten. Vor Kurzem erhielt das Collegium eine neue Kirche, zum heiligen Petrus, welche sich durch ihre Größe und majestätische Bauart auszeichnet und zugleich für die Ersbauung der Gläubigen bestimmt ist. Sie ist noch nicht ganz vollendet.

Reben diesen fünf großen Instituten besitzt England noch einige andere nicht minder berühmte Lehranstalten. Hierher gehören vorzüglich die Collegien zum heiligen Gregorius zu Downside in der Rähe von Bath, und zu Amplesorth in der Rähe von York 138). Obschon sie mehr für die Erziehung der gebildeteren weltlichen Jugend, namentlich der adlichen, bestimmt sind, so wird jedoch auch hier eine bedeutende Anzahl junger Priester gebildet. Der Lehrplan dieser Unterrichtsanssalten ist auf einen großen Fuß angelegt und gereicht dem jungen nun freien katholischen Englande zur größten Ehre.

Die siehen erwähnten Seminarien bilden die Hoffnung der Kirche dieses früher durch seine Katholicität so ausgezeich= neten Landes. England will in den Fußtapfen seiner großen Schöpfer, der Wiederhersteller und Beschüßer der christlichen Wissenschaft, der Augustine, der Theodore, der Aldhelme, der Wilbalde, der Eutberte, der Beda, der Alcuine und der Dunskane fortwandeln. Möge aber auch bald seinen Königen die Wissenschaft eines Ina, Offa und Alfred zu Theil werden!

<sup>438)</sup> The Laity's Directory. p. 46.

Auch die Kirche von Schotkand, welche bis jetzt fo vieles unter dem tyrannischen Joche des Presbyterianismus leiden mußte, hatte schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts zwei Seminarien, das eine zu Lismore, gestiftet vom Bischofe Chisholm, für das Hochland, das andere zu Aquhortins für das Niederland, gestiftet von dem durch seine Tugenden, seine Gelehrsamkeit und seine vortrefflichen Schriften so berühmten Bischof Georg Hay. Diese beiben Seminarien wurden im Jahre 1828 vereiniget, da ein mildthätiger und wohlhabender Katholik, Herr Johann Menzies von Pittfordle, seine beträchts lichen Besitzungen zu Blairs in ber Rahe von Aberdeen den apostolischen Vicarien zu dem Zwecke überlassen hatte, ein gemeinschaftliches Seminar zu errichten. So entstand das Ses minar zu St. Maria zu Blairs, welches unter ber gemeinschaftlichen Leitung der drei apostolischen Vicare; sowohl in Bezug auf die Disciplin, als auf den wissenschaftlichen Unterricht von Tag zu Tag blühender wird 439).

Die Restauration, welche auf eine so edle Weise bemüht war, die Unbilden und Ungerechtigkeiten der Revolution nicht allein gegen die vaterländischen Institute, sondern auch gegen die, welche die Gastsreundschaft den Ausländern eingeräumt und bewilligt hatte, wieder gut zu machen; setzte auch die alten geistlichen Erziehungsanstalten, welche der katholische Rlerus von England, Irland und Schottland in Frankreich vor dem Ausbruche der Revolution besaß, in ihre alten Gerechtsame, so viel es möglich war, wieder ein. Ludwig XVIII. erließ unter dem 25. Januar 1816 ein Gesetz, in welchem er diese Anstalten in ihr altes Dasein zurückrief, ihnen Entschäsdigung und den früheren Staatsschutz verhieß \*\*0).

Die jungen Freistaaten von America wetteifern auf eine eben so edle wie rührende Weise für das Bestehen einer alten Anstalt, um sich hier für ihre großen und neuen Missionen

<sup>439)</sup> The Laity's Directory for 1834. p. 31.

<sup>440)</sup> Nouvelle organisation des établissemens britanniques, actuellement réunis sous le titre de Séminaire - Collège des Irlandais, Anglais et Ecossais. Loi du 25. Janvier 1816.

an rusen. Kaum genießen sie ein halbes Jahrhundert Dasein und Ruhe, kaum hat das kleine auserwählte Häusslein von Katholiken hier seit fünfzig stürmischen Jahren die Gastfreund, schaft des freien Bodens, und auf ihm sich Bürgerrecht errungen; so sehen wir auch schon die unermeßlichen Flächen dieses großen und für die Kirche des Herrn so hoffnungsvollen Landes mit vielen zerstreuten katholischen Gemeinden geschmückt und dieselben in heiligem Wetteiser mit den andern unzählbaren Confessionen, unter deren Verfolgungen sie früher so viel litten, um die Krone des Sieges ringen.

Von den vierzehn Bisthumern in den vereinigten Staaten ermangeln nur noch sehr wenige ihrer Seminare. Ueberall sinden sie sich fast vor. Den Seminarien stehen Collegien zur Seite, die gänzlich unter der Abhängigkeit und Aufsicht der Bischöfe stehen und sämmtlich nur von Seistlichen geleitet werden <sup>441</sup>). Diese Collegien vertreten zugleich die Stelle von

<sup>441)</sup> Die europäischen Katholiken werden gewiß nicht ohne Interesse das schone Gemalbe der neuen katholischen Rirche in den amerika= nischen Freistaaten lesen, welches uns die würdigen Bischöfe dieser Staaten in einem Schreiben vom 24. Oktober 1829 entworfen haben. Das Schreiben ift an Pius VIII. gerichtet und an ihn am Schlusse des ersten Provincialconcils von Baltimore eingefandt worden. hier nur ein kleiner Auszug: Fateamur profecto oportet, et benedicamus Deum caeli, et coram omnibus viventibus confiteamur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam: etenim sacramentum regis abscondere bonum est; opera autem Dei revelare et confiteri, honorificum est. Nondum enim duorum saeculorum tempus elapsum est, ex quo primum in remoto et obscuro Marylandiae angulo Catholici nominis homines numero pauci (Missionariis paucis praecuntihus) e patria exules., persecutionem, qua ob avitam sidem crudeliter impetebantur, fugientes, hujus Americanae Ecclesiae fundamenta jecerunt: vix quadraginta annorum spatium effluxit, ex quo is sidelium numerus in Foederatis hisce Americanis Provinciis inventus fuit, qui primae Episcopalis Sedis Baltimori, Summi Pontificis judicio, erectionem postulare videretur: nondum tandem vigesies anni circulus est revolutus, ex quo Sanctissimi Pontificis Pii VII. decreto Baltimorensis Ecclesia Metropolitica dignitate et

kleinen Seminarien. In ihnen werben geistliche und weltliche Zöglinge erzogen. Der hohe praktische Sinn ber jungen ams

juribus cohonestata, suffragancis Dioecesibus recenter erectis, veluti mater filiorum laetans, foecunditatis dono caelitus accepto, prolem, quam recens Christo genuerat, in novis Ecclesiis primo circumspexit. Nihilominus tantas videmus a Deo impertitas Ecclesiis istis nascentibus benedictiones, tantumque datum vineae huic incrementum, ut et qui plantaverunt, et qui irrigaverunt, et qui vindemiant, et qui torcularia redundantia calcant, digitum Dei hic omnino fateri atque mirari cogantur. Fidelium numerus crescit in dies, temple cultu divino haud indigna passim aedificantur. Verbum Del undequaque et non sine fructu praedicatur, odia et vulgata in Ecclesiam atque fideles evanescunt praejudicia, Religio Sancta olim despecta et contemptui habita honorem ab ipsis inimicis accipiens, Christi Sacerdotes ab iis ctiam qui foris sunt venerati, veritas et divinitas sidei nostrae, non in Ecclesiis et ex suggestu solum, sed ex ipsis typographicis, periodicis, et longe lateque diffusis libellis proclamata, et ab haereticorum ac infidelium calumniis vindicata. Sex clericorum Seminaria, spes Ecclesiarum nostrarum, jam instituta, et sanctissima disciplina a piis doctisque sacerdotibus gubernata; novem ad puerorum et adolescentium in pietate, bonis artibus, et scientiis etiam altioribus institutionem Collegia sub clericorum regimine, Catholici nominis decus, per diversas, provincias erecta: ex his tria Universitatis nomine et privilegiis a Comitiis generalibus decorata: Sacrarum Virginum Monasteria domusque triginta tres, 2x diversis Ordinibus et Congregationibus Ursulinarum, Visitationis, Carmelitarum, SS. Cordis, Sororum Charitatis, Lauretanarum etc. passim per Dioeceses nostras fundata, unde non solum consiliorum evangelicorum observantia, aliarumque virtutum omnium exercitio, sed et puellarum innumerarum pia institutione, Christi bonus odor undequaque Religiosorum Ordinum Praedicatorum et Societatis Jesu, Sacerdotum Saecularium Congregationis Missionis et S. Sulpitii domus nonnullae, ex quibus sacerdotes ad sacras missiones, veluti ex centro radii, emittuntur, Scholae non paucae, ubi pauperes utriusque sexus gratis docentur, Hospitalia, ubi regionibus istis prius ignota Christianae charitatis exempla a religioergranten Staaten von Europa, die doch unter dem heiligen Siegeszeichen des Kreuzes entstanden und herangereift sind, und jest zum Danke seine heiligen Eroberungen mit scheelsüchen digen Augen bewachen, begränzen und zu unterdrücken streben, — daß nur eine religiöse Erziehung der Jugend die Grundelage eines gestteten und disciplinirten Staates sein könne, wo die allgemeine Wohlfahrt, Ordnung und Freiheit der Bürsger mit der Religion gleichen Schritt halten.

Gegenwärtig zählt die katholische Kirche der vereinigten Freistaaten von Amerika für eine Million Katholiken bereits an vierzehn Collegien und Seminarien und zwar: St. Joseph und S. Maria in Kentucky, St. Maria zu Baltimore, St. Matia auf dem Berge zu Emmitsburg, St. Maria und St. Ludwig im Staate Missouri; ferner die Geminarien zu Bards. town, Charlestown, Cincinnati und Springhill in der Nahe von Mobile im Staate Alabama. Mit herrlicher Pracht erhes ben sich in der Mitte bieser Staaten drei große Universitäten. Unter ihnen zeichnet sich namentlich die zu Georgetown in ber Vorstadt von Washington im Distrikte von Columbia aus, welche von den ehrwürdigen Batern der Gesellschaft Jesu ge-Derselben Gesellschaft sind die Collegien St. leitet wird. Maria in Kentucky und St. Ludwig in Missouri anvertraut. Das Seminar und die Universität von Baltimore werden von den würdigen Priestern der Congregation zum heil. Sulpicius, so wie St. Maria in Missouri von den Lazaristen geleitet.

Binnen Kurzem werden sich zwei andere Seminare mit eben so vielen Collegien erheben, zu Philadelphia und New = York. Ersteres Institut wurde bereits in der ersten Diszesansynode

sis puellis quotidie maximo animarum et religionis lucro praebentur. En, Beatissime Pater, quae nobis contulit Deus, paucis abhinc annis, insignia beneficia: ea porro a Beatitudine Vestra in praesentiarum occultare fas minime fuisset. Concilium Baltimorense provinciale primum: habitum Baltimori anno reparatae salutis 1829. Mense Octobri. Baltimori 1831. p. 9 et 10. 8.

som 9. May 1832 besprochen 442) und får letteres hat der fromme und eifrige Johann Dubois, Bischof von New-York, bereits die kräftigsten Anstalten getroffen, und dessen Aufbau so bald wie möglich zu vollenden. Schon find von ihm an den reigenden Ufern des Nordstromes (North-Niver), in einer der schönsten Gegenden, hundertsechzig Morgen Landes in einer Eutfernung von dreißig englischen (faum funf teutschen) Deilen von New-York gekauft und 18,000 Dollars für die Besitzung und ben Aufbau des Hauptgebäudes, welches bereits bis zum zweiten Stocke gelangt ist, verwendet worden. Diese bedeutende Summe hatte der würdige Bischof auf dem Continente eigens für biesen heurlichen 3weck gesammelt. Um bas großartige Werk desto schleuniger und sicherer seiner Vollendung nahe zu bringen, wandte er sich in einem salbungsvollen hirtenbriefe in den ersten Tagen des Monats Mary dieses Jahres an die Priester und Gläubigen seiner Didzese, stellte ihnen die hohe Rothwendigkeit, so wie den Rupen der Errichtung der besagten Lehranstalten, des Seminars und des Collegiums, vor, und forderte sie zu einer den Kraften des Ginzelnen angemessenen Geldbeisteuer auf. Horen wir einige ber herrlichen Worte, welche dieser würdige Prälat bei dieser Gelegenheit an die Gläubigen und Priester seines Sprengels richtete: . Meine « Gelder sind nun erschöpft, » sagt er hier, « und. es bleibt

Der würdige Bischof Franz Patricius Renrick sprach sich mit großer Energie für die Errichtung eines Seminars aus. Wir begnügen uns, die bezügliche Stelle aus den Akten der Synode beizusehen: "De Seminario Dioecesano erigendo deinde actum est: qua de re totius Cleri studium maxime effulsit. Tribus ex eorum Coetu, scilicet Promotori, Procuratori et Secretario commissum est, ut consiliis inter se collatis Episcopo in publica sessione postero die referrent, quae sibi viderentur opportuna Acta Synodi Dioecesanae Philadelphiensis primae, habitae in Ecclesia Cathedrali S. Mariae Philadelphiae, anno Domini MDCCCXXXII. Mense Majo. A Reverendissimo Francisco Patricio Kenrick, Episcopo Arathensi et Coadjutore Episcopi Philadelphiensis. Philadelphiae 1832. p. 9.

nun Ihnen, meine theuren Bruber, überlassen zu entscheiden, . ob ein Institut von so wichtigem Charakter seine Vollendung \* erreichen soll ober nicht. Dhue Ihre Gulfe und Beisteuer ist es unmöglich, daß ein Unternehmen von solcher Größe Ein gemeinsames Opfer muß nun dars su Stande fomme. « gebracht werden; unsere gemeinsamen Bemühungen muffen · sich vereinigen; unsere Energie muß sich für die allgemeine · Sache nun zeigen. `Das Interesse für bas allgemeine Beste, · die Erziehung Euerer Kinder, die Erhaltung und Fortsetzung · des Priesterthums, die Reinheit Euerer Religion erheischen . Euer Mitwirken zu diesem Werke. Euere Namen werben • von den kommenden Geschlechtern gesegnet sein und das · Gebet von Millionen, welche in diesem Heiligthume die · Wohlthat des Unterrichts und der Frommigkeit erhalten « werben, wird für Euer Wohl in holdseligem Geruche gum \* Throne ber Gnade emporsteigen. Um diesem Institute seine \* Fortdauer zu geben und ihm alle seine Bortheile zu sichern, \* wollen wir diese Angelegenheit bei dem Gerichtshofe dies s ses Staates mahrend ber gegenwartigen Situng anhangig \* machen und für daffelbe einen Ginverleibungsatt nachsuchen. «Zu diesem Endzwecke fordere ich ernstlich alle Seelsorger · dieser Didcese auf, vorliegendes Mandat den folgenden Sonn-« tag nach bessen Empfange vor ihren Gemeinden vorzulesen; · jene, welche mehrere Gemeinden zu versehen haben, follen « dieses hintereinander thun, wenn sie bei ihnen den Gottes»

Da nun die Beiträge, um ihre Wirkung zu haben, alls gemein sein mussen, so wird jedem Mitgliede in der Stadt einer meiner eifrigen ehrwürdigen Brüder, unterstützt von einem oder zwei Mitgliedern jedes Bezirkes, welche ihre Bemühungen mit den unsrigen zu vereinigen geneigt sind, beigegeben werden. Unsere ehrwürdigen Hirten auf dem Lande werden ebenfalls ersucht, dasselbe zu thun in Begleitung einer oder zweier achtbaren Mitglieder ihrer Heerde.»

. dienst verrichten. »

«Die Namen der Subscribenten, sammt ihren Beiträgen • zu diesem höchstwichtigen Werke, sollen aufgezeichnet und

- « in die Archive des Collegiums niedergelegt und hier als
- « ein stetes Denkmal ihres Eifers und ihrer Frommigkeit auf-
- « bewahrt werden, welches sie und ihre Familien zu jeder
- « Gunst und jedem Privilegium, wie es die Umstände des
- « Collegiums und des Seminars alsbann erlauben werden,
- « fähig machen wird 443). »

Wir waren nun am Ende unseres Werkes angelangt. Wir hatten ohne Zweifel die Zahl der errichteten Seminare weit hoher angeben konnen; hatten es auch theilweise gethan, waren uns die hieher bezüglichen Denkmaler nicht abgegangen.

Die herrlichen und kostbaren Bibliotheken von Rom unterftutten und freilich auf eine überaus genügende Weise, namentlich bei ber Bearbeitung der früheren Zeit. Weniger glücklich waren wir jedoch bei der Darstellung der neuern Zeit. Hier gingen uns mehrere ber wichtigsten Quellen ab. Denn bie seit der letten Salfte des vorigen Jahrhunderts eingetretenen unruhigen Zeiten storten überaus den literarischen Verkehr Roms mit dem Auslande. Die Geschenke an Hauptwerken über Runft, Literatur, Geschichte, Philosophie und Religion, die im Auslande erscheinen und welche fromme katholische Fürsten, Gelehrte und namentlich bie Welt - und Ordensgeistlichen als Beweis ihrer Huldigung für den heiligen Stuhl gewöhnlich nach Rom in die Bibliothet des Batikans einzusenden sich beeilten, blieben nun aus. Auch war es unmöglich, in jenem Gewirre ber Zeit dieselben selbst mit großen Opfern anzukaufen, und doch muß man zum Lobe der achtbaren und verdienstvollen Männer, die seither der Batikana vorstanden, mit dantbarer Anerkennung eingestehen, daß ihrem wachsamen Auge keines der größeren literarischen Werke, welche von der gelehrten Welt eine allgemeine Anerkennung erhalten haben, entgangen sei. Der aufrichtige Forscher findet dieselben größten-

<sup>443)</sup> Das vollständige Pastoralschreiben, aus dem wir hier einige Auszüge liesern, sindet sich in der Amerikanischen Zeitschrift von Einzeinnati: The Catholic Telegraph, March 14. 1834. Nro. 120-p. 121—122. folio.

theils in Rom vor amb fühlt sich nicht selten von gerechter Bewunderung ergriffen über das mühsame Streben, diese in den verschiedensten Ländern erschienenen Werke hier zusammen getragen zu sehen.

Wir können nicht umhin, bei dieser Gelegenheit unsern ins nigsten und wärmsten Dank der Gute und Gewogenheit des Herrn Grafen von Reisach, Rectord des ehrwürdigen papstlichen Collegiums der Propaganda abzustatten, der uns mit seiner bekannten Liebenswürdigkeit und Humanität den Gebrauch seiner Bibliothek, die besonders mit den neuern katholischen Werken des Auslandes reichlich ausgestattet ist, freigestellt hat. Was seiner Bibliothek abging, hatte er die Gewogenheit uns aus den Bibliotheken anderer achtbaren Gelehrten von Rom zu verschaffen. Was demnach unser Werk Interessantes in Betress der neuesten Zeit darbietet, verdankt es freudig der Gute und dem Eiser dieses ausgezeichneten, eben so tugendhaften wie gelehrten und für seine hohe Amtsstelle, zu welcher ihn das Vertrauen des heiligen Vaters berusen hat, unermüdlich und so segenzeich wirkenden Priesters.

Ist demnach unser Werk auch immer noch unvollständig zu nennen: ein Vorwurf, mit welchem Niemand so sehr einverstanden ist, wie wir; so schmeicheln wir und gleichwohl, in gewiffer Beziehung unsere Aufgabe gelöst zu haben. Unser Zwed war zunächst nur, ein allgemeines Gemalde jener heils samen firchlichen Anstalt der Seminarien zu liefern, solche in ihrer Entstehung in den frühesten Jahrhunderten der Kirche darzustellen; zu zeigen, welcher Geift fie erschaffen, erhalten, vervollkommuet und in allen Zeiten befruchtet habe; und enbe lich näher in die Ursachen einzugehen, welche ihren Verfall und Sturz sowohl in den Zeiten, die der unglücklichen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts vorangingen, als auch in den letten trubseligen Decennien bes achtzehnten Jahrhunderts herbeigeführt haben. Und hier wird die Vollständigkeit des Gemaldes nicht durch die größere oder geringere Anzahl berselben Thatsachen, wie etwa die vollständige Aufzählung aller bischöflichen Seminarien sein murbe, sondern allein burch die treue Darstellung des Entwickelungsganges, des Fortsfchrittes, des Verfalles und der endlichen Wiederherstellung der Seminarienanstalt bedingt.

Rufen wir nun dieses von uns im Verlaufe bes Werkes dargestellte Gemalde flüchtig vor unsere Augen zurud, so sehen wir, wie Franfreich und Belgien, ungeachtet ber großen Sturme, benen bie Rirche biefer Lander ausgesetzt mar, gleiche wohl die Seminarienanstalt in ihrer Reinheit erhalten haben. Wir sehen ferner, wie England und die mit ihm vereinigten Staaten von Schottland und Irland, wie Amerika zu bieser Kirchlichen Heilsanstalt ihre Zuflucht nehmen und die kaum frei gewordene Rirche auch schon mit ihr bereichern. Italien, jene schöne und fromme Halbinsel, unmittelbarer dem vaterlichen Schute und wohlthatigen Einfluße des heiligen Stuhles unterworfen, ist voll von diesen herrlichen Instituten, und hat sich von ihnen nie losgerissen und sich in den Stürmen ber Zeit an sie, wie an den rettenden Anker des Heiles, angeschloßen. Wo fich nur immer diese großartigen Anstalten erhalten haben, bluben Frommigkeit, Bucht und Wiffenschaft beim Klerus; und man kann bemnach mit allem Rechte sagen: Die Seminarien gehen gleichen Schritt mit ber Erhaltung bes Priesterthums und der Vervollkommnung bes von dem gotts Nichen Stifter unserer heiligen Religion verlangten priesterlichen Geiftes.

Land, das vor allen uns so theuer ist! Schon so oft haben wir im Verlaufe unseres Werkes über seine Uebel geseufzt, seine tiesen Wunden aufgedeckt und seine großen Bedürsnise für die Gegenwart hervorgehoben. Ihm wollen wir bemnach auch ausschließlich einige kurze Betrachtungen am Ende unserer Arbeit widmen, da wir in unserm Werke über Frankenden behandeln werden.

Nie wird man beurtheilen können, was die Seminarien sind und sein sollen, besonders in unserer Zeit und namentlich für Tentschland, wenn man nicht vorerst die Idee des katho-

lischen Priesterthums nach ihrer ganzen Wichtigkeit und Größe aufgefaßt hat. Anstalten, welche von der Kirche gegründet und angeordnet sind, um das Priesterthum selbst fortzusezen und demselben jenen Geist einzupflanzen, der es tüchtig macht, der ihm von Christus gegebenen Sendung zu allen Zeiten zu entsprechen, können nur dann wirksam und kirchlich werden, wenn ihre ganze Einrichtung darauf berechnet ist, eben jenen Geist zu wecken und den jungen Leviten einzuprägen.

Jeder Katholik ist von der erhabenen Bestimmung des Priesterthums überzeugt und muß in ihm das von Gott bestellte Organ sehen, durch welches das Erlösungswerk Christi der Menschheit zukommt und für alle Zeiten gleichsam fortgessetzt und vollführt wird. Wie Christus die göttliche Wahrheit verkindet, die göttlichen Gnaden gespendet und seine Jünger auf dem Wege der Wahrheit und der Gnade geleitet und zu erhalten gesucht hat, so auch der Priester.

Es ist dieselbe gottliche Wahrheit, die er im Namen Christi bes Herrn verkundet; es find die burch Christus ettauften Gnadenschäße, die er als von Gott bestellter Ausspender der heiligen Sacramente und im Namen und durch die Rraft Christi den Gläubigen mittheilt. Durch ihn wiederholt sich täglich das große Opfer, dasselbe große für das Heil der Menschheit dargebrachte Opfer Christi am Kreuze, welches er jest noch durch seine Diener täglich. wiederholt seinem himmiffchen Bater barbringt. Der katholische Priester ist ber Leiter, Arzt, Lehrer, Richter der Gläubigen an Christi Statt. Er ist es, in welchem Christus stets ben Glaubigen sichtbar enscheint und sein Erlosungswerk fortsett. Der Priester aber, will er seine erhabene Sendung .nach dem ganzen Umfange feiner Bestimmung erfüllen, muß mit dem Geiste Christi beseelt sein, muß in sich das Leben Christi darstellen, damit er ein würdiges Organ dessen ist, der durch ihn die Gläubigen belehrt, heiligt und leitet. Zwar hängt die Wirksamkeit der von Christus dem Priesterthume verliehenen Gnadenmacht und gottlichen Gewalt keineswegs von der Individualität des Ansspenders ab, aber es ist nicht nur au sich und für das

eigne Heil bes Organes erforberlich, baß es heilig bem Peiligen biene, sondern ber Priester wird nie ein vollkommenes Wertzeug in den Händen der göttlichen Vorsehung sein, nie von ihr zu den großen, in alle Verhältnisse der Gläubigen heiligend und beseligend eingreisenden Wirtsamkeit berusen werden, wenn er nicht in sich die Idee des christlichen Priesters mit der Gnade seines Veruses zu realisiren gestrebt, und in sich, so weit es der menschlichen Schwäche möglich ist, das Vild des göttlichen Heilandes durch treue Nachfolge seiner erhabenen Beispiele ausgeprägt hat. Wahrlich nur heilige, dem Erlöser in ihrem Geiste und Leben ähnliche Priester hat die göttliche Vorsehung auserwählt, um sene großen Wirkungen zur Heiligung der Menschheit hervorzubringen, die und alle in Erstaunen seinen und der schönste und unbestreitbarste Veweis der Göttlichkeit unserer heiligen Religion sind.

Der Geist und bas Leben Christi spricht sich aber in jener ganglichen hingebung in den gottlichen Millen, im Gehorfame gegen den Vater in allen, auch den geringsten Dingen aus Durch Ungehorsam hatten sich die Menschen von Gott ents fernt; durch Gehorsam nur konnte ihre Schuld gesühnt und sie zu Gott zurückgeführt werben. Deßhalb gab. ihnen der Heiland das Beispiel jener Tugenden, welche die geeignetsten waren, die Hinderniße zu entfernen, die sie auf dem Wege zu Gott aufhalten konnten. Der Geist ber Welt, jener Geist ber Hoffarth, der sinnlichen Lust und der Liebe zu den irdischen Gutern, mußte durch Demuth, Abtodtung und Liebe zur Armuth bekämpft, und daburch der Wille des verdorbenen Menschen zu Gott hingewandt und mit jenem heiligen Willet in Einflang gebracht werben. Mit biesen Tugenden muß auch ber Priester ausgerustet sein, wenn er ben Heiland predigen und für ihn die Menschen gewinnen will. Er muß in sich felber den Hang ber verderbten Natur nach dem Stolze, bet Ensten und Gutern der Welt bekampfen und burch biesen Rampf seinen Willen dem Willen Gottes so ganglich unter worfen haben, daß er in seinem hohen Berufe, der ihn gang zum Merkzeuge Gottes für das heil der Seelen macht, stets

für die Eindrücke der Gnade empfänglich sei und so sein Werk, das ein übernatürliches, göttliches ist, mit, in und durch Gott, gleich dem Erloser vollbringe. Nur wenn er selbst ganz den Geist Ehristi in sich aufgenommen und zur Seele alles seines Denkens und Handelns gemacht hat, wird er im Stande sein, denselben Geist dem Volke einzuslößen und den Geist der Welt im Denken und Handeln siegreich zu bekämpfen.

Wo aber konnte ber junge Levite diesen Geist sich besser aneignen, ihn zur Seele all seines Denkens und Handelns machen, als gerade in den Seminarien, in jener heiligen Abgeschiedenheit von dem Treiben und den Verführungen der Welt, in so inniger Vereinigung mit Gott durch bas Gebet und ben Genuß ber heiligen Sacramente, unter dem leichten Joche einer ganz im Geiste Christi abgefaßten und alle seine auch die kleinsten Handlungen nach dem hohen Zwecke seines Berufes bestimmenden und auf Gott hinleitenden Disciplin? Denn gerade diese bis in das fleinlichste gehenden disciplis narischen Vorschriften geben ihm die beste Gelegenheit, ja find ihm das einzige, fraftigste und sicherste Mittel, durch tägliche Uebung des Gehorsams gegen seine Oberen und seine Regel, als die legitimen Organe, durch welche sich ihm der Wille Gottes fund thut, den Stolz in christliche Demuth, ben Hang zu ben Luften in driftliche Abtobtung, Die Liebe ju ben Gutern und Schägen ber Welt in Liebe zur Entbehrung und driftlichen Geistesarmuth zu verwandeln.

Es war unserm frivolen zu dem Heidenthume sich hinneigenden Geiste in Teutschland vorbehalten, sene alte auf
den Geist Christi gegründete und von der Kirche den Seminarien gegebene Einrichtung, die sie zu Schulen der christlichen Bolltommenheit und Tugend machte, als ein Ueberbleibsel des abergläubischen gleißnerischen Monchthums vor
dem aufgeklärten Zeitalter zu verschreien, und sie in Pflanzschulen des gottvergeßenen heidnischen Weltgeistes umzuwandeln.
Freilich konnte eine Generation, die unter dem Einfluße des
Protestantismus, des Philosophismus und des Illuminatismus
herangewachsen war, nicht begreisen, daß der Geist, den sie

heuchserische einen monchischen Obscurantismus, als als Frommelei zu zerstoren sich berufen wähnte, gerade der Seift ber driftlichen Vollkommenheit, die erleuchtete driftliche From migkeit, der Geist Christi selbst sei? Daher ist es dann auch ganz naturlich, daß man es vorzog, die angehenden Zöglinge des Priesterthums auf die Universitäten zu schicken, wo alle christlichen Elemente bis auf den letten Funken sich verloren haben, und unter der Sonne der stolzen gottvergeßenen Wiffen schaft und der ungezügeltsten Freiheit der Zeitgeist mit allen seinen Lusten sich eine bleibende und stets wachsende Herrschaft gegründet hat? Umsonst legt man dem ungebandigten, von Leidenschaften durchwühlten Jünglinge das für ihn so drückende Joch unserer Seminarien auf. In einem Jahre ober wohl gar in sechs Monaten vermag auch das herrlichste, ganz im Geiste Christi und der Rirche bestellte Seminar den Weltgeist nicht zu bampfen, vielweniger zu vernichten, den der junge Anabe schon auf den Gymnafien eingesogen und dem der Jungling auf den Universitäten in voller Ungebundenheit gefröhnt hat.

Nur in langjähriger Uebung, geschützt vor den Einstüssen der Welt, und befruchtet von dem Thaue des Gebetes, reiset der schwache Keim des christlichen Sinnes zur Frucht der christlichen Tugend heran. Nur in Anstalten, die, wie das Concil von Trient fordert, schon den Knaben in ihren schützenden Schooß aufnehmen und bis zum Eintritte in das Heiligthum der Kirche in demuthiger Unterwürfigkeit von den und angebornen Leidenschaften zu reinigen und mit Gott zu verseinigen suchen, können Priester gebildet werden, welche der Kirche Gottes Heil bringen, und unsere in den Geist der Welt ganz versunkene Zeit wieder zu Gott zurücksühren, wieder christlich machen können.

Unsere Seminarien haben den großen Beruf, in unsern Priestern den Geist und das Wissen der Welt durch den christ lichen Geist und durch das christliche Wissen zu verdrängen. Denn gerade das Wissen und die Wissenschaft unserer Zeit sind es, welche der Frommigkeit und der christlichen Tugend den empfindlichsten Streich versetzen, und in ber hoffnungsvollen Jugend, wenn sie auch von Hause aus noch dristlichen Sinn mitbrachte, ben Glauben und die Frommigfeit ganglich austrochnen und zerstoren. Was fann die Rirche von Junglingen erwarten, die man gelehrt hat, mit philosophisch kritis schem Auge stolz auf ihre Lehre, ihre Verfassung und Disciplin herabzusehen; welche aufgeblasen von ihrer glanzenden encyflopadischen Vielwisserei auch ihre tüchtigsten Lehrer verphonen und schulmeistern, und der Theologie eine neue Bahn pu eröffnen wähnen, wenn sie dieselbe mit unsern stets weche seluden philosophischen Systemen aufpupen, die heiligen Schriften mit philologischem Charlatanismus erklären und dabei unbewußt ben eregetischen Weg ber Protestanten betreten, denen es bei aller Handschriftenvergleichung und Variantensammlung schon gelungen ist, allen gottlichen Geist aus ber Bibel hinauszutragen, ein Buch nach dem andern als icht und unterschoben nachzuweisen, und endlich gar bem Canon der heiligen Schriften auszustreichen.

Mochten wir doch einmal zur Bestunung kommen und einsehen, daß die Wissenschaft falsch und verderblich ist, wenn sie sich von dem Glauben entfernt; daß sie ein unnützer Zeitsverlust ist, wenn sie sich mit Dingen beschäftigt, die weder der Kirche noch dem Staate Rupen schaffen. Möchte man doch einmal begreisen, daß die Wissenschaft, wie alles andere Ente, eine Gabe von Oben ist, ein Geschenk der Gnade, und nur gedeihen kann, wenn wir sie im Schweiße unseres Angessichtes mit Selbstverleugnung und Demuth suchen, sie nur durch Gebet zu erreichen hossen, und sie nur suchen und erreischen wollen, um durch sie Gottes Ehre und unserer Mitmensschen zeitliches und ewiges Heil zu befördern.

Allerdings macht unsere Zeit in Bezug auf die Wissenschaft korderungen an den Klerus, wie bisher noch keine gemacht wurden; aber eben deshalb, weil der Priester sich gleichsam hineinstürzen muß in das trübe Meer des heutigen Wissens um es nach allen Seiten hin zu ermessen und dem Glauben und der Kirche dienstbar zu machen, ist es nothig, daß er

sich von dem Geräusche der Welt zurückziehe, daß er sich mit Gottes Hulfe rüste und mit dem Glauben und dem Geiste Christi bewassne, auf daß er nicht selber in den Wirbeln des auftauchenden heidnischen und gottlosen Wissens untergehe, und dem gläubigen Volke anstatt ein rettender schützender Steuermann, ein gefährlicher Apostel des Unglaubens und des Heidenthums werde.

Wir wollen hier nicht ein vollständiges Gemälde von dem Leben und Treiben auf unsern teutschen Universitäteu, wo die jungen Candidaten des Priesterthums erzogen werden, liefern. Wenn wir uns auch noch so sehr bemüheten, dasselbe tren zu entwerfen; es wurde nie die Wirklichkeit erreichen. Das Ausland könnte leicht glauben, wir wollten Fabeln und Romane zu seiner Belustigung und beißende Satyren auf die geistlichen und weltlichen Behörden unsers Vaterlandes schreisben, die diesen empörenden Unfug ruhig dulden.

Eben so wenig wollen wir in das innere Leben der Semisnarien eingehen, die leider in manchen Provinzen Tentschlands, namentlich in denen, wo Katholiken und Protestanten gemischt wohnen, zu viele Erinnerungen an jenes rohe, zügekose und schwelgerische Universitätsleben an sich tragen. Ein gewisses Zartgefühl hält uns hiervon ab und gebietet uns mit dem Mantel der christlichen Bruderliebe diese Gebrechen zu bedecken.

Auf fremdem Boden könnte man leicht glauben, ich wollte das Vaterland in ein übles Licht stellen und bei seinen offensbaren Gebrechen auch dessen großartiges Streben nach Versbesserung in Religion, Sitte und Wissenschaft seiner Priester, namentlich in der neuesten Zeit, verkennen und wohl gar herabwürdigen.

In der That, kein kand verdient wegen seiner großen Lehranstalten, wegen seines aufrichtigen Strebens nach tuchtiger Wissenschaft, so sehr die Achtung und Anerkennung, wie Teutschland. Würde dessen wissenschaftliches Streben in Eintracht mit dem wahren Glauben gebracht, würde die Wissenschaft, was sie vom christlichen Standpunkte aus betrachtet auch nur sein kann, katholisch, das heißt Dienerin, Vermitts

Baterlande der erste Plat unter den christlichen Staaten gestühren und solches allen übrigen in der Verwirklichung des heiligen Glaubens vorangehen mussen. Unsern würdigen Bisschöfen und Prälaten ist allein die Lösung dieser großen und hochwichtigen Aufgabe vorbehalten. Von ihren heiligen Besstredungen hängt das Heil der Gegenwart ab. Mögen sie nun als andere Samuels die Warte der Zeit erklimmen, Späher des Windes werden und das Schiff der Kirche mit den nostigen Segeln bespannen, das Ruder lenken und es muthig und unerschrocken in den von frommen Männern der Vorzeit bezeichneten Hasen des Heiles wieder zurücksühren.

Moge nun unser Wert, wie es ist, ins Publifum cintre-Wir hoffen und vielleicht nicht ohne Grund, wenigstens schmeicheln wir uns bessen, daß es all das Gute, welches wir wunschen und uns bei beffen Abfassung vorgesett haben, fliften wetbe. Wir kennen freilich den Widerstand, auf den es treffen wird; wir wissen, daß Biele an ihm Anstoß nehmen werben; boch wir hoffen cben so sehr, daß die bekannte Freis muthigfeit und Aufrichtigkeit unsers Charakters, daß unsere aufrichtige Ruckehr zu ben Lehren ber Kirche, eine Ruckehr, die die Frucht langer Forschung und einer schmerzlich gemachten Erfahrung ist -, daß endlich die Geradheit unserer Abfichten und die heiße Liebe zu unserm vaterlandischen Boden tinigen Einbruck und Einfluß auf die offentliche Meinung, wie auch besonders auf die bieder gesinnten von dem mahren Beifte des Herrn beseelten Manner unter dem Klerus haben werde, beren Anzahl bei uns immer noch groß und vielleicht größer ift, als man glaubt; ba biefe frommen und bescheidenen Diener des Heiligthums im Verborgenen über die Uebel der Rirche weinen und gegen sie still und ohne Geräusch rastlos arbeiten. Mögen diese Muth zu ihrem Wirken und Anerken= nung ihrer heiligen Verdienste in diesem Werke finden!

Wir sind auf alle Verleumdungs = und Verfolgungsarten, heimliche wie offene, gerüstet. Hat man uns doch schon auch eines versteckten de la Mennaisismus beschuldigen wollen. Doch sich von dem Geräusche der Welt zurückziehe, daß er sich mit Gottes Hülfe rüste und mit dem Glauben und dem Geiste Christi bewassne, auf daß er nicht selber in den Wirbeln des auftauchenden heidnischen und gottlosen Wissenst untergehe, und dem gläubigen Volke anstatt ein rettender schützender Steuermann, ein gefährlicher Apostel des Unglaubens und des Heidenthums werde.

Wir wollen hier nicht ein vollständiges Gemälde von dem Leben und Treiben auf unsern teutschen Universitäteu, wo die jungen Candidaten des Priesterthums erzogen werden, liefern. Wenn wir uns auch noch so sehr bemüheten, dasselbe treu zu entwerfen; es würde nie die Wirklichkeit erreichen. Das Ausland könnte leicht glauben, wir wollten Fabeln und Romane zu seiner Belustigung und beißende Satyren auf die geistlichen und weltlichen Behörden unsers Vaterlandes schreiben, die diesen empörenden Unsug ruhig bulden.

Eben so wenig wollen wir in das innere Leben der Seminarien eingehen, die leider in manchen Provinzen Tentschlands, namentlich in denen, wo Katholiken und Protestanten gemischt wohnen, zu viele Erinnerungen an jenes rohe, zügeklose und schwelgerische Universitätsleben an sich tragen. Ein gewisses Bartgefühl hält uns hiervon ab und gebietet uns mit dem Mantel der christlichen Bruderliebe diese Gebrechen zu bedecken.

Auf fremdem Boden könnte man leicht glauben, ich wollte das Vaterland in ein übles Licht stellen und bei seinen offensbaren Gebrechen auch dessen großartiges Streben nach Versbesserung in Religion, Sitte und Wissenschaft seiner Priester, namentlich in der neuesten Zeit, verkennen und wohl gar herabwürdigen.

In der That, kein kand verdient wegen seiner großen Lehranstalten, wegen seines aufrichtigen Strebens nach tuchtiger Wissenschaft, so sehr die Achtung und Anerkennung, wie Teutschland. Würde dessen wissenschaftliches Streben in Eintracht mit dem wahren Glauben gebracht, würde die Wissenschaft, was sie vom christlichen Standpunkte aus betrachtet auch nur sein kann, katholisch, das heißt Dienerin, Vermitts

Lerin und Dolmetscherin bes Glaubens sein, so würde unserm Baterlande der exte Plat unter den christlichen Staaten ges bühren und solches allen übrigen in der Verwirklichung des heiligen Glaubens vorangehen müssen. Unsern würdigen Bisschöfen und Prälaten ist allein die Lösung dieser großen und hochwichtigen Aufgabe, vorbehalten. Von ihren heiligen Bestrebungen hängt das Heil der Gegenwart ab. Mögen sie nun als andere Samnels die Warte der Zeit erklimmen, Späher des Windes werden und das Schiff der Kirche mit den nosthigen Segeln bespannen, das Ruder lenken und es muthig und unerschrocken in den von frommen Männern der Vorzeit bezeichneten Hasen des Heiles wieder zurückführen.

Moge nun unser Werk, wie es ist, ins Publikum eintre-Wir hoffen und vielleicht nicht ohne Grund, wenigstens schmeicheln wir uns beffen, daß es all bas Gute, welches wir wunschen und uns bei beffen Abfassung vorgesett haben, stiften wetbe. Wir kennen freilich den Wiberstand, auf den es treffen wird; wir wissen, baß Biele an ihm Anstoß nehmen werden; boch wir hoffen eben so sehr, daß die bekannte Freimuthigfeit und Aufrichtigkeit unsers Charakters, daß unsere aufrichtige Rudfehr zu ben Lehren der Kirche, eine Rudfehr, die die Frucht langer Forschung und einer schmerzlich gemachten Erfahrung ist -, daß endlich die Geradheit unserer Absichten und die heiße Liebe zu unserm vaterlandischen Boden einigen Eindruck und Einfluß auf die öffentliche Meinung, wie anch besonders auf die bieber gesinnten von dem mahren Geiste bes herrn beseelten Manner unter bem Klerus haben werde, deren Anzahl bei uns immer noch groß und vielleicht größer ist, als man glaubt; da diese frommen und bescheidenen Diener bes Heiligthums im Verborgenen über bie Uebel ber Kirche weinen und gegen sie still und ohne Geräusch rastlos arbeiten. Mogen biese Muth zu ihrem Wirken und Anerken= nung ihrer heiligen Verdienste in diesem Werke finden!

Wir sind auf alle Verleumdungs = und Verfolgungsarten, heimliche wie offene, gerüstet. Hat man uns doch schon auch eines versteckten de la Mennaisismus beschuldigen wollen. Doch denen, die unter dem Vorwande dieses großent Kamens, id in gutgemeinter oder in boser Absicht lassen wir dahingestellt sein, und verleumden sollten, entgegnen wir nur das, was wir vor beinahe zwei Jahren in Paris über Herrn de la Mennais und die kirchlichen Bewegungen in Frankteich im Algemeinen niederschrieben 444). Die Einen wie die Andern werden hier

<sup>444) «</sup> Den größten, unversöhnlichsten und jugleich geistreichsten Gegner erhielt nun vollends der Gallikanismus in Abbe de la Neunais und seiner Schule, die sich zum Organ ihrer Meinung das Zeitblatt «die Zukunft» (L'Avenir) gewählt hatten. Bon nun an konnte man nicht mehr von Gallikanismus sprechen ohne ins Lächerliche zu verfallen. Abbe de la Mennais, umgeben von einigen jungen Amtsgenoffen, die, wie er, mehr bas Tatent jum Schreiben, als wahren, tiefen, wissenschaftlichen Geist besitzen, glaubte sich nun mit dem Gintritte ber Julibewegungen berufen, die politische und retigible Bukunft Frankreichs schaffen zu helfer. Kür die eine hat er jedoch eben so schädlich, wie für die andere gewirkt. Fort: geriffen von einer mahrhaft kuhnen und riesenhaften Phantasie, fah Herr de la Mennais in dem vermeintlichen Freiheitsaufschwung der Nation seines Vaterlandes die Morgenröthe einer ähnlichen Bestimmung für die Kirche, die er nun als ein mahrer frangosischer Freiheitsapostel auf alle katholischen Länder ausgedehnt wissen wollte. Daher seine nicht selten hinreißenden und erhabenen Unreden an Polen, Belgien, Irland u. s. w. und seine grimmigen Gallergießungen gegen die Mächte, in, deren Sande das Look i jener Länder liegt. Unbewußt setze, sich nun de la Mennais in seiner nur wie irgend antichristlichen Opposition gegen den Staat, die es in gleicher Zeit nicht minder gegen die Kirche werden mußte, auf dieselbe Stufe mit den frechsten und ausgelassensten Tagesblät= tern von Paris, die sich nicht selten über die kußne Sprache bes Priesters wunderten, und sie sogar zum Muster nahmen. Mennais demokratisirte nur auf andere nicht minder gefährliche Weise die Kirche und warf sie in den alles verheerenden Strudel der öffentlichen Meinung, die ihr früher oder später den unvermeidlichen Abgrund bereiten mußte. Es ist dies ein unerhörtes Beispiel in den Annalen des katholischen Clerus, wie ein Priester von solchem bewunderungswürdigen Schreibtalent mit einer ahn: lichen Verkennung bes mahren Standpunkts der Sache eine solche verantwortliche Mission habe unternehmen können. Alle seine Be-

ihre Befriedigung finden und sich entweder enttauscht ober entwassnet sehen.

Meinen übrigen Gegnern, die sich das Berleumdungshandwert gegen mich vielleicht noch leichter machen werden, entgegne ich nur, was der gottliche Dante beim Aublick der Seelen
in der Unterwelt sagte: «Siehe sie an und geh bei
ihnen vorbei.»

Was nun endlich meine früheren aufrichtigen Gegner betrifft, die mich in meinen Berirrungen nicht selten zu rücksichtslos behandelt haben; so vergebe ich ihnen hente von ganzem Herzen und bitte sie mit der reinsten und lautersten Ueber-

mühungen konnten nur damit enden, der Kirche in Frankreich ihren gänzlichen Untergang vorzubereiten. Bereits sing man schon au, die von diesen Priestern gepredigten Doktrinen in Praxis zu setzen, hätten die würdigen Bischöfe Frankreichs dieses nahe Ungewitter nicht zur Beit beschworen. Die Lesung des Avenir wurde in allen Diözesen verboten und de la Mennais sah sich genöthigt, sich den Vorwurf gefallen zu lassen, die Rolle eines kirchlichen Freiheitszeulenspiegels gespielt zu haben.

Wie wenig das katholische Frankreich den Geist der Delammens näischen Schule vertragen konnte und durfte, beweiset die geringe Anzahl von kaum 1500 Abonnenten für dieses kirchlich politische Journal, dem übrigens keine Auszeichnung des schriftstellerischen Talents abging, und das durch seine geistvolle Redaktion zu den ersten Blättern der Hauptstadt gehörte.

Drohte der Gallikanismus die Dogmen der Kirche anzugreisen, so war der Geist der Schule des de la Mennais unmittelbar gegen die gesellschaftliche Eristenz der Kirche gerichtet und in dieser Beziehung ein weit gefährlicherer und mehr zu fürchtender Gegner. Daher nun auch der kurze Bestand dieses Journals, das nach einer kaum sechsmonatlichen Dauer an seinen eignen Klippen scheizterte. Man hofft, daß das großartige Schauspiel der hierarchischen Weltthätigkeit zu Rom Herrn de la Mennais während seinem Ausenthalt daselbst von seiner sehlgeschlagenen Richtung überführen werde. » Tübinger Theologische Quartalschrift. Heft IV. Jahrgang 1832. S. 662 st. Unser Urtheil, wie schross es auch zu sein scheint, hat gleichwohl durch das neueste literarische Produkt des Herrik de la Rennais seine Bestätigung erhalten.

zengung, ihr Gebet mit dem meinigen zu vereinigen, um dem Gotte der Barmherzigkeit wegen der mir verliehenen Gnade zu danken und ihn anzustehen, daß er mich ferner in dieser Gnade erhalte und stärke.

Die biedern Freunde der Wahrheit und namentlich die ans dem ehrwürdigen geistlichen Stande unserer Kirche werden aus unserem Werke ersehen, daß es uns nicht um eine prunkhafte Aushäufung von historischen Thatsachen zu thun war, um durch eine wahnhafte Gelehrsamkeit das Wohlwollen des Publicums zu erschleichen. Wir wollten Liebe zu einer Anstalt einstößen, die allein das Heil und das Glück unserer Kirche bilden kann und dazu auffordern, diesem Institute seine alten Rechte, seinen alten Einfluß wiederum zurückzwerstatten.

Wir wenden uns nun am Schluße unseres Werkes zunächst an Euch, theure Zöglinge des Priesterthumes, an Euch,
junge Leviten, von denen das fünftige Loos der teutschen Kirche abhängt. Würdiget unser Werk einiger Augenblicke Euerer kostbaren kirchlichen Muße und begeistert Euch mit jenen herrlichen und unzählbaren Thatsachen, welche wir hier Euerer Prüfung vorgelegt haben. Kehret zurück in diese Asple der Frömmigkeit und der kirchlichen Wissenschaft; ahmet dem Klerus der übrigen katholischen Volker nach, dessen Eiser Liebe und Anhänglichkeit zu diesen Anskalten wir Euerer Besounderung hingestellt haben.

Nur in den Seminarien bildet sich auf eine so ausnehmende Weise jene göttliche Harmonie zwischen der Frömmigsteit und der Wissenschaft, die die Stütze und die Seele des Priesterthums ist. Hier gewöhnt eine geregelte und weise Zucht die jungen Zöglinge an einen vollkommenen Gehorsam, welcher die Quelle aller übrigen Tugenden ist. Hier sind die Sitten mit aller Sorgfalt und Vorsicht gegen die Verführung der Welt gesichert. Hier wachen eifrige Bischöse über das theure Kleinod des Glaubens, über die Wahl der Professoren und über den Unterricht, der die Hossmung des Priesterthums begründet.

Wollt Ihr etwa einwenden, daß die Wiffenschaft in diesen dem Geräusche der Welt entzogenen Säusern nicht gedeihen könne? Doch hier widerspricht Euch die Erfahrung fo vieler Jahrhunderte! Wo murden jene großen und heiligen Pralaten der Vorzeit, welche der Stolz und die Zierde der Kirche wie ber Wiffenschaft finb, erzogen, wenn nicht in den Seminarien ? Die Borromaus, die Bellarmine, die Oliers, die Franz von Sales, die Bourdaloues, die Fenelons, die Bossuets, die Massillons, die Mascarons, die Flechiers, die Bergiers und die Frankenberge, sind sie nicht aus dem Schatten der Seminare hervorgegangen? Wären sie ohne diese heiligen Anstalten der Religion, der Frommigkeit, der Zucht und der Wissenschaft bas geworden, was sie sind? Biele von jenen heiligen und gottbegeisterten Mannern waren von den Zerstreuungen der Welt verschlungen worden und vielleicht für Kirche und Staat für immer verloren gegangen; hatte sie nicht die Hand bes Herrn in jene Anstalten, bie Seminarien, geführt und sie hier mit seinem heiligen Geiste ausgerustet. Hinweg alfo mit jenen alten Vorurtheilen, welche ein gottloser Zeitgeist über diese Anstalten verbreitete! Rehret zur heiligen Ueberzeugung der Kirche zuruck, welche Euch durch alle Jahrhun= berte hindurch saget, daß das fatholische Priesterthum nur allein in ben Seminarien, wie solche die heiligen Bater des Concils von Trient von Neuem gestaltet haben, seine hohe gesellschaftliche Mission erringen könne.

Doch diese edle und große Aufgabe ist vorzüglich Euch, Hirten der Kirche, Euch, Bischose von Teutschland, vorbeshalten. Es gebühret Euch, denen der heilige Geist die Leitungder Kirche mit anvertraut hat, jene heiligen Anstalten zu ihrem alten Glanze zurückzusühren, hieher das junge Priestersthum zu rufen, hier die Zucht, die Frommigkeit und die christliche Wissenschaft wiederum aufblihen zu lassen. Möge das Werk, welches wir mit der tiessten Shrfurcht zu Euern Füßen niederlegen, Euern Muth anseuern. Es rufet vor Euere Seele das Beispiel so vieler geseierten Bischose, selbst von Teutschland, und so vieler ehrwürdigen und heiligen

vicini berichtet 417), schon sagen, daß, wenn auch das Conc von Trient keinen andern Nupen gestiftet hatte, schon dieser der aus der Seminarienanstalt gestossen, allein hinlanglich sei, die Kirche für alle Wühen und Arbeiten desselben pentschädigen.

Euere Seminarienanstalt ift von ben größten Mannern, selbst der protestautischen Glaubensgemeinden, vertheidigt und beren Wichtigkeit anerkannt worden. Wer wollte sich hiebe nicht an die schonen und reigenden Beschreibungen bes Seminarienlebens von einem Baco von Bernlam, von einem hugt Grotius, von einem Leibnig und von einem Albertus Fabri tius erinnern 448)? Hat doch selbst in unsern Tagen der durch seinen protestantisch kirchlichen Donquichotismue berühmt gewordene herr Dr. Puftfuchen - Glanzow sein Rirche, den Protestantismus, mit der fatholischen Seminarien anstalt bereichern wollen, beren Ueberlegenheit über unsen Afademien er auch trefflich nachweiset. Wenn jedoch hen Pustfuchen sich schmeichelt, durch die Ginführung der Semi narienanstalt und die Ertheilung der bischöflichen und erz bischöflichen Titularwurde ber protestantischen Kirche Teutsch lands aufzuhelfen und meint, daß sie bie katholische Rirche Teutschlands in einem geistigen Wettstreite werde überwinden konnen; so beweiset dieses unr, wit blind der Protestantismus gegen die heiligen Gesetze der Bor sehung sei und in welchen granzenlosen Charlatanismus er verfallen muß, um sich in unserer Zeit in den Augen des gemeinen Volkes aufrecht zu erhalten 149). Mag herr Pustkuchen in

<sup>447)</sup> Historia Concil. Trident. Lib. XXII. cap. 18. p. 3.

<sup>448)</sup> Man kann hierüber das eben so interessante wie gelehrte Werk des frommen Digby, der früher Protestant war, nun aber Katholik ist, nachlesen: Mores Catholici: or, ages of faith. Book III. chap. VI. pag. 352—402; die Stellen von Baco u. s. w. p. 370—378. London 1833. 8.

<sup>449)</sup> Der Titel dieses merkwürdigen Buches ist: Die Wiederherstellung des ächten Protestantismus, oder über die Union, die Agende und die bischösliche Kirchenversassung. Hamburg 1827. 8; — unsere Stelle über die Seminarien p. 58 ff.

Kirche wiederum seine Heilige Stinkswehr, die Gesellstänst Jesu, zurückgegeben. Wöge nun die Kirche von Contschland nach ihren Einsichten und Bedürfnissen von ihr Gebrauch nachen.

Heilig und unveräußerlich sind die Rechte, welche Erchtet und die heiligen Statuten seiner Kirthe auf die Erziehung der Jugend einräumen. Machet von ihnen Gebranch, wie es Eure heiligen und begeisterten Vorgänger durch volle achtzehn Inhrhunderte gethan haben. Haltet Euch fest an die Sazungen der heiligen Väter von Trient und führet die Erziehung der jungen Leviten auf diese Frundsäse zurück. Sie haben das Wohl der Kirche zegründet. Ihr wisset, mit wescher Begeisterung so viele fromme, heilige Bischöse und Priester von ihnen gesprochen und für sie gestritten haben. Der heilige Enthussamus für diese priesterliche Erziehungsanstalt ließ große Männer des siedzehnten Jahrhundetts, wie und Pallas

schöne Vertheidigung und Auseinandersetzung des Erziehungs = und Studienplanes der Jesuiten hat uns der würdige Worsteher des Collegiums von Freiburg in der Schweit, welches bekanntlich un= ter der Leitung der Jesuiten steht, gegeben 'in der interessanten Schrift: Mémoire, présenté par le Recteur du Collège St. Michel au Tit. Conseil d'éducation du canton de Fribourg, En réponse au rapport sur l'enseignement du Collège. La sampe 1834. 8.; Der gefeierte Petrus Canistus ift ber Stifter diefer berühmten Anftalt. Bergleiche das Leben dieses großen und mahr= haft apostolischen Mannes von dem Pater Johann Dorigny aus der Geseuschaft Jesu: La vie du R. P. Pierre Canisius de la Comp. de J., fondateur du célèbre Collège de Fribourg. Avignon 1829. 8. Caristus, welchen die Zeitgenbssen die Saule der Kirche bes Nordens, den Hammer der Reger und den Apostel von Teutschland nannten, hat an ben meiften in biefer Beit in Eeutsch= land durch die Freigebigkeit der Fütsten und des heiligen Stuhles gestifteten Seminarien und Collegien ben größten Antheil. Gregor XIII. bediente sich seiner in den wichtigsten Geschäften der Kirche bei den teutschen weltlichen und geiftlichen Flirsten. Die Geschichte der Gründung des Collegiums zu Freiburg vom Jahre 1583 kann man in befagtem Berte nachlesen.

Möget Ihr bennach, Ehrwürdige Bischöfe Teutschlands, unermüdlich an der Wiederherstellung der Seminarienanstalt arbeiten; — unbefümmert um die Gegenwirkungen, auf die ihr etwa hie und da stoßen möget.

Die Seminarienanstalt ist Euch von Reuem mittels bes heiligen Stuhles, von dem sie ausgegangen, durch die neueren kirchlichen Staatsgesetze, durch Concordate und Bullen, Seistens der respektiven Fürsten zugesichert worden. Sie haben Euch bei dieser Gelegenheit für die heiligen Opfer, die Ihr ihnen in den Zeiten der Noth dargebracht, im Angesichte des Bolkes und der Kirche, also im Angesichte Gottes, reichlich zu entschädigen seierlich angelobt. Der biedere Sinn unserer er lauchten Regenten, die wir Teutsche mit unserer innigen und frommen Herzlichkeit mehr wie Bäter denn als Fürsten versehren, wird Eueren gerechten Ansprüchen, sobald Ihr sie nur recht und gerecht vertheidigt, Gehör geben und sie in Einstracht mit Euch und unter Euerm Vorgange zum Wohle der Kirche und des Staates realissren.

Das Wohl der Kirche und des Staates verlangt es nun aber jest, wie solches vielleicht zu feiner Zeit verlangt worden ift, daß Ihr Euer heiliges und huldreiches Scepter über die Erziehung der Jugend in ihrem ganzen Umfange von Reuem haltet und Euern Einfluß auf dieselbe unter ber schützenden Concurrenz der Staatsgewalt zurückfordert. Die soldnerische . Dandwerkerkaste der Erzieher unserer Jugend, welche ihre Wechselbanke in Euerm Heiligthume aufgeschlagen haben, muß aus ihm herausgetrieben und ihre Wechseltische umgesturzt werden. Sie sind es ja, welche durch ein volles Jahrhundert die Jugend durch ihre Grundsätze verpestet, eine ganze Generation vergiftet und für Staat und Rirche vernichtet haben. Der Unterricht auf den Gymnasien, Collegien und Lyceen muß wiederum zur Kirche, ber er gegen Recht und Gerechtigfeit entzogen worden ist, zuruckehren. Denn nur auf diese Weise werdet Ihr wiederum eine christliche und religiose Jugend erhalten, deren Mitglieder unverdorben in Sitten, Geist, Wissenschaft und Religion alsbann ohne Gefahr in den Dienst der Rirche wieder eintreten werden konnen.

seinem Grimme gegen die katholische Rirche noch weiter gehen, mag er unsere heiligen Opfer = und Ritualbucher verstümmeln, um eine klägliche Agende herauszuschnißeln, mag er unsere chrwurdigen Kirchengesange und hehre Kirchenmusik plundern, um ben ohrenzerreißenden und einformigen Gesang aus seinen Bethäusern zu verbannen, mag er endlich, wie er es gethan, im Angesichte Europa's, wo es doch noch einige bedeutende fatholische Lander gibt, wie Desterreich, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien, ohne des Restes von Teutsche land zu erwähnen, wo die Anzahl der Katholiken gewiß mit der der Protestanten wetteifern kann, mag er, wiederholen wir es, England und Preußen auffordern, einen geistigen Bund zu schließen und Preußen in's Vortreffen voranschicken, um die fatholische Kirche in Teutschland zu stürzen, um das große Testament Friedrichs des Großen vollends auszuführen; — so muß der Katholik über diesen protestantischen Ingrimm lächeln und sich in ber Ueberzeugung nur noch mehr begründen, daß der Protestantismus es eben so mit dem Schwerdte halt, wie der Muhamedanismus, wenn es seine Aufrechthaltung und Verbreitung betrifft: während der Ras tholik, auf das ihm allein gegebene gottliche Wort vertrauend, mit seiner Gnade sein Reich ausbreitet, ruhig und unerschütterlich in den Sturmen der Zeit dasteht, allen Kämpfen des Satans tropet und nur dadurch tropet, daß er sich festhält an seine Kirche, gegen welche die Pforten der Holle nichts. vermögen 450).

<sup>450)</sup> Wir fodern jeden Menschen auf, der nur ein wenig um das politische Leben Europa's Bescheid weis, wäre es auch nur aus einer guten geographischen Karte oder Statistik, folgende Abschnitte aus dem Buche des Hrn. Puskkuchen zu lesen: XVII. — «Welche « Folgen dieses kirchliche Reformiren Preußens als « Mitglied des europäischen Staatskörpers haben « werde. » XVIII. — « Die Wirkungen der preußischen « Kirchenreform auf die deutsche Eultur. » Es ist unmöglich mehr Unsun und Stumpssinn irgend wo anders in der Wasse vorzusinden!!!

Moget Ihr bemnach, Chrwurdige Bischofe Teutschlands, unermüdlich an der Wiederherstellung der Seminarienanstalt arbeiten; — unbekummert um die Gegenwirkungen, auf die ihr etwa hie und da stoßen moget.

Die Seminarienanstalt ist Euch von Neuem mittels bes heiligen Stuhles, von dem sie ausgegangen, durch die neueren tirchlichen Staatsgesetze, durch Concordate und Bullen, Seistens der respektiven Fürsten zugesichert worden. Sie haben Euch bei dieser Gelegenheit für die heiligen Opfer, die Ihr ihnen in den Zeiten der Noth dargebracht, im Angesichte des Bolkes und der Kirche, also im Angesichte Gottes, reichlich zu entschädigen seierlich angelobt. Der biedere Sinn unserer erstauchten Regenten, die wir Teutsche mit unserer innigen und frommen Herzlichkeit mehr wie Bäter denn als Fürsten versehren, wird Eueren gerechten Ansprüchen, sobald Ihr sie nur recht und gerecht vertheidigt, Gehör geben und sie in Einstracht mit Euch und unter Euerm Vorgange zum Wohle der Kirche und des Staates realisiren.

Das Wohl der Kirche und des Staates verlangt es nun aber jest, wie solches vielleicht zu keiner Zeit verlangt worden ift, daß Ihr Euer heiliges und huldreiches Scepter über die Erziehung der Jugend in ihrem ganzen Umfange von Reuem haltet und Euern Einfluß auf dieselbe unter der schützenden Concurrenz der Staatsgewalt zurückfordert. Die soldnerische Dandwerkerkaste der Erzieher unserer Jugend, welche ihre Wechselbanke in Euerm Heiligthume aufgeschlagen haben, muß aus ihm herausgetrieben und ihre Wechseltische umgestürzt werden. Sie sind es ja, welche durch ein volles Jahrhundert die Jugend durch ihre Grundsätze verpestet, eine ganze Generation vergiftet und fur Staat und Rirche vernichtet haben. Der Unterricht auf den Gymnasien, Collegien und Lyceen muß wiederum zur Kirche, ber er gegen Recht und Gerechtigkeit entzogen worden ist, zurudtehren. Denn nur auf biese Beise werdet Ihr wiederum eine driftliche und religiose Jugend erhalten, deren Mitglieder unverdorben in Sitten, Geist, Wissenschaft und Religion alsbann ohne Gefahr in den Dienst der Rirche wieber eintreten werben tonnen.

Um das Priesterthum noch mehr gegen ben Einfluß ber unsittlichen und irreligiösen Zeit sicher zu stellen, werbet Ihr die heilsame Anstalt ber kleinen Seminare an der Seite den großen wieder ins Leben treten lassen, so daß beide wie ein trauliches Schwesterpaar Hand in Hand gehen und die Eine die Vorschule der Anderen sei. Beide Institute mussen, wann, nicht ganzlich getrennt, so doch in ein ganz neues Verhältniß ju den Universitäten, selbst zu den theologischen Facultäten gebracht werden. Um Lehrer und Lernende besto besser in jene heilsame und innige Wechselverbindung und Berührung zu bringen, welche die Wissenschaft erst recht belebt, und das keuer der Sittlichkeit und der Religion in den Herzen der Junglinge anfacht und ernähret, wird es Euerer oberhirtlichen Fürsorge obliegen mussen, das längst gefühlte Bedürfniß: Die theologischen Facultäten in die Seminarien zu verlegen, zur endlichen Ausführung zu bringen. Professoren und Schüler konnen hierdurch nur gewinnen. hierdurch allein lann dem ungeheuern Uebel der sittlichen und wissenschaftlichen Verführung, der die jungen Priesterzöglinge auf unfern Unis versitäten ausgesett sind, abgeholfen werden. Die Mittel, beide Verderbungsarten dort bei der Jugend geltend zu machen, sind zu groß.

freilich wird man Euch, würdige Hirten, entgegnen, daß ein großer Theil von Jünglingen aus Mangel an Mitteln vom Priesterthume abgehalten werden dürfte. Doch diese Furcht ist ohne Grund. Der Staat, welcher Euch die nothige Unterstüßung für junge Priesterzöglinge, deren Ihr zur Berswaltung Euerer Didcesen bedürfet, garantirt hat, wird Euerer heiligen Borsichtsmaasregel Beifall geben, da er nun die Ueberssengung haben kann, daß diese Unterstüßung, in Euere Hände niedergelegt, nicht, wie es so oft geschieht, auf die zweckwidsrigste und abscheulichste Weise von den Iünglingen vergeudet und verschleudert wird, und, anstatt bei ihnen Religion, Wissenschust und Sittlichkeit zu fördern, vielmehr das Gegentheil zum Resultate hat. Es ist dann nothig, daß Ihr Euch, wie es in allen katholischen Ländern der Fall ist, wegen der Anzahl

großartige siebenzehnte Jahrhundert! Durch welche Werke der Milothätigkeit hat sich dasselbe in Gläubigen und Priestern nicht verewigt! Werfet einen Blick auf die Gegenwart, in der wir leben! Erheben sich nicht allenthalben in allen Ländern, namentlich in Frankreich, England, Irland, Schottland und America die herrlichsten und großartigsten Justitute für die Jugend, für den Unterricht der Geistlichen und für den Dienst der Menschheit im Schoose der katholisten und für den Dienst ten und Protestanten wetteisern hier, diese heilsamen und der menschlichen Gesellschaft so nützlichen Institute mitbegründen zu helsen. Noch ist der Arm der christlichen Milothätigkeit nicht verdorrt. Es bedarf blos des Wortes und des Geistes, und Ihr werdet mit diesem Zauberstabe gleich Woses das heilige Wasser der christlichen Milothätigkeit in erquickenden Strömen aus harten und verschloßenen Felsen entlocken.

Sei es uns vergonnt, Ehrwurdige Bischofe, noch eine Bitte zu ben Staffeln Euerer Throne ehrfurchtsvoll niederzus Um der Erziehung der geistlichen Jugend vollends jene Gestalt zu geben, welche die Rirche von ihr verlangt und um fie stets mit dem Mittelpuncte der Ginheit in jener schonen Harmonie zu erhalten, die den Glanz und die Wohlfahrt der teutschen Kirche namentlich in den letten drei Jahrhunderten geschaffen hat, so ahmet das Beispiel Euerer großherzigen, frommen und begeisterten Vorganger nach, und schicket einige der talentvollsten Priesterzöglinge in die geistlichen Lehranstalten nach Rom, ber Mutter und bem Sige ber theologischen Wiffenschaften, der Religion und der priesterlichen Frommig-Hier gebildet und ausgerustet mit dem mahren Geiste des katholischen Priesterthums werden sie solchen alsdann in Euere Didcesen zurückbringen und den jungen Leviten Muster und Beispiel sein. Dieses Recht habt Ihr ja durch alle Jahrhunderte der Kirche und namentlich während der drei letten in all seinem Umfange ausgeubt. Die Stimmen der Nachfolger bes heiligen Petrus und der Beifall Euerer Fürsten und Res genten haben Euch hierzu aufgefordert. Die Fürsten waren es ja zumeist, die diesen Ruf der Papste mit frommem und

göttergebenem Eifer burch ihre souveranen Entscheidungen und hülfeleistung aller Art unterstützt haben. Sollte berselbe Ruf in unserer hülflosen, traurigen und unglücklichen Zeit, wo bei ben jungen Leviten alle Religion gefallen, alle Sittlichkeit terstort, alle Zucht aufgelost ist, nicht dasselbe bereitwillige Sehor finden; — zu einer Zeit, sagen wir, wo man ben jungen Boglingen der Runfte, wie der Mahlerei, Bildhauerei, Baufunst, der Philologie, Arzneikunde, Rechtsgelehrsamkeit n. f. w. große und ansehnliche Summen gibt, um unter bem schönen himmel Italiens und in der lebenden Werkstätte ber Rinfte fich in ihrem Berufe zu vervollkommnen ? Wir übergehen hier die moralische Menschenwurde der meisten dieser unter bem Staatsschuße stehenden Zöglinge der Musen, die um gar zu oft ihre heiligen Zwecke verfehlen und schmählich um Nachtheile für Baterland, Sittlichkeit und Kunst anger Angen setzen. Und man wollte beim Anblicke aller dieser Thatsachen die Zöglinge der Wissenschaft aller Wissenschaften, der Theologie, von welcher aus erst alle übrigen ihre Weihe und mar, wie es die gottliche Vorsehung so schon gewollt, von bemselben Orte, von Rom aus, erhalten muffen; — Junglinge alfo, die die Wiederhersteller der menschlichen Gesellschaft ir Sitte, Kunst, Wissenschaft und Glauben zu werden bekimmt find, nicht jenes himmlischen Genußes, nicht jener Wohlnicht jenes Staatsschußes theilhaftig werden lassen? Bare die Wahrung dieses Eueres heiligen Vorrechtes von Euch, wurdige Bischofe, nicht in gutgemeinter Gesinnung, die jedoch zu viel Schonung gegen den Zeitgeist verrath, übersehen worden; so mußte man glauben, es lage hier ein tiefes Geheimniß der Nichtswurdigkeit zu Grunde, wegen beffen man mit allem Rechte von einem heiligen Schauber durchdrungen sein mußte und dessen Schleier zu luften weder hier ber Ort noch unseres Amtes ist.

Fahret uun fort, würdige Bischofe, das, was das Theuerste ber menschlichen Gesellschaft, das Theuerste Euerer heiligen Sorgen sein kann, junge Priesterzöglinge nach Rom zur Ausbildung zu senden. So thun es ja gegenwärtig noch die eifrigen

großartige siebenzehnte Jahrhundert! Durch welche Werke ber Milothätigkeit hat fich baffelbe in Gläubigen und Priestern nicht verewigt! Werfet einen Blick auf die Gegenwart, in der wir leben! Erheben sich nicht allenthalben in allen kanbern, namentlich in Franfreich, England, Irland, Schottland und America die herrlichsten und großartigsten Justitute für die Jugend, für den Unterricht der Geistlichen und für den Dienft der Menschheit im Schooße der katholischen Kirche? Katholis fen und Protestanten wetteifern hier, diese heilsamen und der menschlichen Gesellschaft so nüplichen Institute mitbegrunden Noch ist der Arm der christlichen Mildthätigkeit zu helfen. nicht verdorrt. Es bedarf blos des Wortes und des Geistes, und Ihr werdet mit biesem Zauberstabe gleich Moses bas heilige Waffer ber christlichen Mildthätigkeit in erquickenden Stromen aus harten und verschloßenen Felsen entlocken.

Sei es uns vergonnt, Ehrwürdige Bischofe, noch eine Bitte zu den Staffeln Euerer Throne ehrfurchtsvoll niederzu-Um der Erziehung der geistlichen Jugend vollends jene Gestalt zu geben, welche die Kirche von ihr verlangt und um sie stets mit dem Mittelpuncte der Einheit in jener schönen Harmonie zu erhalten, die den Glanz und die Wohlfahrt der teutschen Kirche namentlich in den letten drei Jahrhunderten geschaffen hat, so ahmet das Beispiel Euerer großherzigen, frommen und begeisterten Borganger nach, und schicket einige der talentvollsten Priesterzöglinge in die geistlichen Lehranstalten nach Rom, der Mutter und dem Sipe der theologischen Wissenschaften, der Religion und der priesterlichen Frommig Hier gebildet und ausgerüstet mit dem mahren Geiste des katholischen Priesterthums werden sie solchen alsdann in Euere Didcesen guruckbringen und ben jungen Leviten Muster und Beispiel sein. Dieses Recht habt Ihr ja durch alle Jahr hunderte der Kirche und namentlich während der drei letten in all seinem Umfange ausgeübt. Die Stimmen ber Rachfolger bes heiligen Petrus und der Beifall Euerer Fürsten und Regenten haben Euch hierzu aufgeforbert. Die Fürsten waren es ja zumeist, die diesen Ruf der Papste mit frommem und stiergebenem Elfer burch ihre souveranen Entscheidungen und julfeleistung aller Art unterstützt haben. Sollte berselbe Ruf n unserer hülflosen, traurigen und unglücklichen Zeit, wo bei en jungen Leviten alle Religion gefallen, alle Sittlichkeit erstort, alle Zucht aufgelost ist, nicht dasselbe bereitwillige Behör finden; — zu einer Zeit, sagen wir, wo man ben ungen Zöglingen ber Runste, wie der Mahlerei, Bildhauerei, Baufunst, der Philologie, Arzneikunde, Rechtsgesehrsamkent i. s. w. große und:ansehnliche Summen gibt, um unter bem donen Himmel Italiens und in der lebenden Werkstätte ber tinste sich in ihrem Berufe zu vervollkommnen ? Wir überjehen hier die moralische Menschenwarde der meisten dieser inter dem Staatsschutze stehenden Zöglinge der Musen, bie tur gar zu ofte ihre heiligen. Zwecke verfehlen und schuchkich um Rachtheile für Baterland, Sittlichkeit und Runft aufger lugen setzen. Und manswollte beim Anblicke aller dieser Thatachen die Zöglinge der Wiffenschaft alter Wiffenschaftert, der theologie, von welcher aus erst alle übrigen ihre Weise und war, wie es die gottliche Borfehung so schon gewollt, von emselben Orte;, von Rom aus, erhalten muffen; - Junginge also, die die Wiederhersteller der menschlichen Gesellschaft n Sitte, Kunst, Wiffenschaft und Glauben zu werden betimmt find, nicht jeneschimmlischen Genußes, nicht jener Wohlnicht jeues Staatsschutes theilhaftig werden lassen? Bare die Wahrung dieses Eueres heiligen Vorrechtes von guch, würdige Bischofe, nicht in gutgemeinter Gesinnung, die eboch zu viel Schonung gegen ben Zeitgeist verrath, überehen worden; so mußte man glauben, es lage hier ein Geheimnis der Nichtswürdigkeit zu Grunde, wegen iessen man mit allem Rechte von einem heiligen Schauber urchdrungen sein müßte und bessen Schleier zu lüften weber ier der Ort noch unseres Amtes ist.

Fahret nun fort, würdige Bischöfe, das, was das Theuerste er menschlichen Gesellschaft, das Theuerste Enerer heiligen Jorgen sein kann, junge Priesterzöglinge nach Rom zur Ausbildung zu senden. So thun es ja gegenwärtig noch die eifrigen und erleuchteten Bischöfe so vieler Länder. Die Kirchen dieser Länder besitzen wie die Eurigen ihre Seminarien und noch das zu auf einen weit bessern Faß gestellt: Sie schicken gleichwohl ihre hossnungsvollsten Imaglinge nach Rom, um durch sie steits mit der Mutter der Gländigen aus derselben Heilsquelle Trost sur Hierseits und Stärfe für Jenseits zu schöpfen und durch diese geheiligten Kanale die Reinheit des Glandens bei sich unverfässcht zu erhalten.

Doch Ihr, Bischöfe Teutschlands, bedürfet dieses glänzens ben und erhabenen Beispieles nicht. Ihr ginget ja hier voran. Tenget Euere ehrfurchtsvollen Borstellungen über die Ausübung dieses alten Vorrechtes zu den Thronen Euerer Fürsten. Sie werden ihnen Gehör geben und Euch hierbei hülfreiche Hand leisten. Die nach Nom gesandten Zöglinge werden eben so viele heilige Unterpfänder, ausgetauscht zur Gewährleistung des heiligen Einverständnisses zwischen Staat und Kirche, sein, und die Gemüther der Völker nur desto fester an die Throne der Fürsten binden.

Nur aus jener glücklichen Eintracht, welche Staat und Kirche vereinen muß, kann die öffentliche Ordnung, Religion, Frommigkeit, Zucht, Sittlichkeit und wahre Wissenschaft hers vorgehen. Es ist Zeit, daß jene, denen die Vorsehung die Leitung der Volker und der Reiche anvertraut hat, endlich nach so gewaltsamen Erschütterungen der öffentlichen und religiosen Ordnung alle ihre Ausmerksamkeit auf die engste Verskunpfung dieses heiligen Bandes richten.

Schmeichle man sich nicht etwa, dem Staate wie der Kirche Ruhe und neue Existenz durch einseitige und einseitig ausgeslegte Patten, Concordate, Bullen oder Breven auf so bequeme Weise miedergeben zu können. Sie mussen ihnen von einer höhern Hand gegeben werden, um dauerhaft den Bestand der menschlichen Gesellschaft zu gründen. Denn Akte der Art sind oft nur Wassenstillstände von kurzerer oder längerer Dauer, die oft zu ganz entgegengesetzten Resultaten führen und dem verborgenen Stosse der Gährung nur Zeit lassen zu seiner verheerenden Explosion.

Wir sind noch nicht am Schlusse jenes Dramas, besten Gegenstand unsere Zeit ist. Wir sind vielmehr in einem seiner Zwischenakte, wo es sich seinem Ausgange nahet. Die seit drei Jahren in einem der wichtigsten Nachbarstaaten an das Licht getretenen Erscheinungen, so wie die Nachwirkungen dersselben, die zum andern Male die kaum gelegten Grundlagen der menschlichen Gesellschaft erschütterten, da sie nicht vom rechten Baumeister gelegt waren, und sich selbst die zu jenen Ländern, die sich bisher am entserntesten von denselben gehals den hatten, erstreckten; — mögen den Schlüssel zu jenem Gespeinmisse der Menschheit geben. Wir haben demnach nicht Unrecht, wenn wir behaupten, daß wir und kaum an der Schwelle des Tempels der Zukunft besinden, in dessen inneres Heiligthum noch keinem Sterblichen vergönnt ist hineinzus bliden.

Religion und religiofe Erziehung ist das große und alleinige Beburfniß unserer Zeit. Rach ihnen ringet die gesammte Menfchheit. Die Religion, jene heilige Tochter bes himmels, feit Jahren auf ber mit Freveln bedeckten Erde unstat umherirrend, muß sich wiederum in unseren Wohnungen niederlassen und ihren alten Dienst auf unserem hauslichen Heerde einnehmen. Die Geschlechter muffen wiederum in der Liebe zur Religion, in der Befolgung der heiligen Satungen der Kirche auferzogen werben, auf daß sie in weiser und gerechter Unterwerfung gegen die Gesetze des Staates und ihrer Fürsten heranreifen. Der große Leibnit, die Zierde unsers Vaterlans des, ber, obgleich Protestant, gleichwohl das Berdienst ber tatholischen Institute in Bezug auf das Wohl der Staaten so porurtheilsfrei zu würdigen verstand, sagte jene eben so mahren wie tief durchdachten Worte: «Ich habe immer geglaubt, daß man das Menschengeschlecht neu umgestalten tonnte, wenn man die Erziehung der Ingend umgestaltet. » Dieses große Prinzip, welches wir als Motto unserm Werke vorangesetzt haben, muß vorpiglich Jene leiten, in deren Handen die hochste Gewalt ruht. Ja! man muß die Erziehung neu gestalten, um die Gesellschaft

nen zu gestalten. Doch welche Erziehung könnte wohl kostbarer, wohl wichtiger sein, als die des jungen Priesterthums, das einen so unmittelbaren Einfluß auf alle Rlassen der mensche lichen Gesellschaft ausübt. Ist bas Priesterthum hergestellt in feiner Lehre, in seinem Glauben und in seinen Sitten, so ist anch die menschliche Gesellschaft in ihren heiligen religiösen und politischen Grundsaten wieder hergestellt. Doch um bieses zu erwirken ist es nothig, daß die Erziehung wiederum zum Rlerus zurückfehre. « Mit einem Worte, und abgesehen von « allen Einzelnheiten, » sagt Maistre 481), « wenn wir nicht « zu ben alten Grundsägen zurücktehren, wenn die Erziehung «. ber Jugend nicht den Dienern der Kirche wieder gegeben « wird, und wenn die Wissenschaften nicht überall der Reli-« gion untergeordnet werden, so sind die Uebel, welche und « erwarten, unberechenbar; wir verwildern durch die \* Wissenschaft, und dieß ift der hochste Grad der a Berwilderung. »

Doch alle diese noch so achtbaren und großmuthigen Bemühungen Seitens der Vorsteher der einzelnen Landesfirchen
und Regierungen für die Bildung des Klerus und den Unterricht der Jugend werden nie ihren wirklichen heilsamen Erfolg
für die Kirche erlangen, wenn sie nicht von einer andern Macht, von jener göttlichen, von der der heilige Bernhard
sagte: qui non eolligit tecum, spargit, von der Macht des
heiligen Stuhles, dem Mittelpunkte und Fundamente der
Kirche, ihre Bestätigung und den Stempel der Vokkraft aufgedrückt erhalten. Es ist Noth, daß man sich beeile, jone
heiligen Bande mit dieser Mutter aller Gläubigen inniger zu
schließen, wenn wir wollen, daß unser Vaterland gedeihe,
daß unser Klerus sich aus seiner Erniedrigung erhebe, daß
seine Lehranstalten Dauer und Bollfommenheit erhalten.

Weise Fürsten werden sich nicht mehr von den Stimmführern der Zeit über den Klerus, über die Kirche und deren Ober-

<sup>451)</sup> Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines. §. 39. p. 80. Paris 1814. 8.

aupt irre fähren laffen. Diese Stimmführer haben die Rirche ur deshalb verleumdet und verfolgt, um über ihre Ruinen den Sturz ber Religion und ber Fürsten sammt ihren Staaten hereizuführen. hat nicht ein Choifeul dem tugendhaften Ludwig KVI. den Untergang vorbereitet; nicht ein Trautmannsborf as fatholische Belgien, ben Schluffel zum Continente, ben vichtigsten Punct in ber Politif ber Staaten, wo sich alle fragen ber europäischen Politik entscheiben, ber Krone bes atholischen Desterreichs entrissen; nicht ein Aranda und pombal das Ungluck ihres Vaterlandes herbeigeführt — und war nur dadurch, daß sie ben haß ber Philosophen gegen vie Religion begunstigten? Was sage ich von unserm schönen Leutschlande, welches durch den Syrenengesang der Illuminas en, mit dem man die Argusangen unserer Fürsten einschlas erte, eine große Ruine geworben ist! Teutschlands Furten waren stolz auf den Titel, Philosophen zu sein, der ihnen purch die schlaue Politik Friedrichs II. von den Zeitgenossen rtheilt wurde. Fürsten! Gebet den Verleumdungen gegen die Rirche kein Gehor mehr! Befraget die Geschichte! Sie taus ichet Euch nicht. Suchet alle auch noch so übertriebenen Berbrechen zusammen, welche im Laufe von achtzehn Jahrhunders ten nur immer bei ben christlichen Bolkern begangen worden sind und die man vor Euch auf Rechnung der Kirche sett; wäget sie ab gegen die Verbrechen, welche der Zeitgeist in seiner kurzen kaum breißigjahrigen Regierung verübte;werden jene nicht von diesen Millionen Male überwogen? — Die Verruchtheit des stolzen Neapolitaners gegen den edeln und ungludlichen Conradin, den Letten ber großen Sohenstaufen, und die Dolche eines Ravaillac und Clemencet hat die unparteiische Geschichte erst in unsern Tagen zum Vortheile der Kirche aufgehellt.

Man hat Euch, Erlauchte Fürsten und Regenten, gegen die Kirche aufgewiegelt und als Ihr die gewaltige Art an sie legtet, sie entwurzeltet, Euch Philosophen und Väter des Volkes geheißen. Doch diese Art entwurzelte auch Euere Würde. Der von Euch losgelassene Tiger der Volkshoheit, der sich ansänglich Ench schmeichelnd nahte und Euch durch die Demisthigung der Kirche eine neue Aera des Glückes verhieß, entskleibete Euere geheiligten Häupter des Diadems, schleifte sie unter das Mordbeil, schmückte mit ihnen Hacken und Piken, um die er alsdann seine Bachanalien feierte, au denen er seine blutdürstige Zunge abkühlte und sein racheschnaubendes Auge weidete. Nur der erwiesene Bestand einer Legion von zwölfshundert Königs und Fürstenmördern eines Jean de Bry, die sich gegen Euch zum philosophischsplatonischen Gastmahle rüstete, wo Ihr diesen Wüthrichen Nektar und Ambrosia sein solltet, konnte Euch aus Euerm Schlummer wecken 452).

Freilich brach diese Volkerverheerung zunächst in einem katholischen Lande aus, aber nachdem sie vorher, wie schon Burke sagte, in ihren Keimen in einem protestantischen Reiche, unter dem Schuße Friedrichs des Großen, begünstigt und ausgebrütet worden war! — Und nun! Wer waren die handelnden Personen dieses Dramas anders, als Hugenotten und Jansenisten \*\* Sind Jansenisten wohl etwas anders, als unter

<sup>452)</sup> Girtanner's politische Annalen. Bb. I. S. 111. Briese über den Verlust der Regenten und Völker Europen's durch Frankreichs Republik. London 1798. S. 56 sf. Danican Cassandre. p. 138—142. Lally-Tollendal, désense des Emigrés. p. 217. 218. Friesdensprässminarien. Bd. V. S. 123. Essai sur l'art de rendre les révolutions utiles. T. I. p. 46. 47.

<sup>453)</sup> Unter den Hugenotten, welche sich vorzüglich durch ihre Grenelthaten gegen den König und den katholischen Elerus in der französsischen Revolution berüchtigt gemacht haben, wollen wir nur die namhaftesten nennen: Barnave, Cambon, Serviere, Vousland, Elaviere, Lasource, Julien, Lombard, Bernard St. Affrique, Jean bon St. Andre, Marat, Rabaut St. Etienne. Splvain Marechal proklamirte zuerst «die Republik ohne Gott.» Agl. Prüdzhomme Jrrthümer und Verbrechen. Th. I. S. 37. 38. 39. Th. II. S. 76. 160. S. 189 st. Dumouriez, Memoires. T. I. p. 91. Montjoye, histoire de la revol. franc. T. II. p. 34. und vor allen Dictionnaire Biographique et Historique. Londres 1800. Hier sinden sich die Namen aller Hugenotten vor, welche in der

bescheidene Heilandskasse der Jansenisten gegen die Jesuiten schwoll sie nicht zur furchtbaren Kasse der revos lutionaren Propaganda an, die über 30 Millionen jährslich disponiren kounte und in allen kandern ihre Polypenarme hatte, um Fürsten und Priester zu erdrücken. Setzte sie nicht auf den Kopf des Kaisers Leopold II. mud des Königs Friedsrich Wilhelm II. einen Preis von 500,000 Thalern 484)?

Wie! Und nach diesen Thatsachen, erlauchte und weise Fürsten, wolltet Ihr noch Raum geben den Verläumdungen gegen die Kirche? Wolltet Ihr Ohr leihen geheimen sich Euch aufdringenden Rathgebern, Philosophen und Aftergelehrten, die Euch unaufhörlich vom schädlichen Einflusse der Kirche auf die Staatsgewalt unterhalten?

So sei es nun uns gestattet, unser Werk damit zu enden, daß wir unsere schwache und ehrfurchtsvolle Stimme bis zu den Stafsseln Deines heiligen Thrones, unsterblicher Gregor XVI, ersheben, und hier vor Deinen Füßen die Gesinnung, den Aussbruck und den Wunsch von Millionen Deiner Sohne und Släubigen, niederlegen. Die Vorsehung hat mir öfters Geslegenheit gegeben, meine Blätter durch Deine Tugenden zu ehren und zu verherrlichen. Ich kann demnach nicht besser

Revolution eine Rolle spielten. In den berühmten Septembertagen figurirten sie vorzüglich und mordeten die Ratholiken unter dem unmenschlichen Zuruse und Losungsworte: «Denkan die Bar=tholomäusuacht.» Frankreich bietet noch heute dieselbe Erscheisnung dar. Der Norden und Westen, die Sipe des Katholizismus, vertheidigen mit ihrem alten Enthusiasmus die legitime Monarchie; während der Osten und Süden, wie das Elsaß, die Franche=Comté, Dauphinee und Provence, wo die Bewohner, obschon in einem außerordentlich geringen Verhältnisse, gemischt sind, das suchtbare Schauspiel des Kampses der Anarchie gegen die Ord=nung, oder der Republik gegen die legitime Monarchie darbieten. In diesen Provinzen tritt auch dieser Kamps unter seinen alten Karben des unversöhnlichen Hasses der Protestanten und Jansenisten gegen die Katholiken aus.

<sup>454)</sup> Bergleiche die zwei vorhergehenden Noten.

solche enden, als mit Deinem hehren Ramen! Du! heiliger Bater, der Du seit Deiner zartesten Ingend jenen Geist des Priesterthums an jenem erhabenen Tische eingesogen hast, wo Gott, wie der heilige Petrus Damiani so unvergestich schon sich ausdrücktai), der Speisegeber und die Speise ist, der Beschenkende und das Geschenk, der Darbringer und das Dargebrachte, der Gast geber und das Gastmahl; — jenen Geist also, den Du unn berusen bist beim gesammten Klerus der allgemeinen Kirche aufrecht zu erhalten; würdige einen Blick des Wohl wollens und der väterlichen huld auf unser Tentschland zu wersen, welches wir so sehr lieben und das stets der besondern Theilnahme der Rachsolger des heiligen Petrus sich zu erfreuen hatte.

Der Rame der Gregore ist dem tentschen Baterlande heilig. An ihn knüpft es den himmlischen und irdischen Glanz seiner Geschichte. War es nicht Gregor I., der zuerst das Licht des Evangeliums in die dichten und undurchdringlichen Wälder Germaniens tragen ließ? Nicht Gregor II. und Gregor III.,

<sup>455)</sup> Vere claustrum est paradisus. Hic prata virentia scripturarum praetersluens lacrymarum undositas, quam de purissimis affectibus amor iste caelestis eliquat. Hic sunt arbores erectissimae choris Sanctorum, nullaque est, quae non multa fructus gaudeat ubertate. Hic est illa sublimis mensa, in qua Deus est, et cibans et cibus; munerans et munus; offerens et obletum; conviva et convivium. Hic aggestae sunt Omnipotentis divitiae, hic refusa est gloria angelorum. Putasne nullas hic esse nundinas et otiari illos qui unius moris in domo? Videas hunc sacris lectionibus intendentem, illum incumbentem orationibus, hunc pro suis excessibus lacrymantem, illum in Dei laudibus exultantem, hunc vigilantem, jejunantem et illum, officio pietatis sibi ad invicem invidere. Nocte consurgunt ad consitendum Deo, vespere, mane et meridie narrant et annuntiant laudem ejus, et omnis illorum sedulitas in orbem divini rotatur obsequii. Curre ergo per omnes, curre per singulos, et de universis et singulis fac sarcinam tuam, formam vivendi. Sermo 59. T. II. p. 315.

benen es seinen Bonifacius und seine Apostelschaar verbankt P Richt Gregor VII., ber Teutschlands Kirche und Staat ans dem wüthenden Kampfe der Anarchie und der Barbarei hers meriß? Richt Gregor IX., welcher Teutschlands gesellschafts iche Grundlagen burch bas Bolkergesethuch, seinen Detretals oder, von Neuem und für ewige Zeiten festsetze? Richt Bregor XII., ber den irreligiosen Hochmuth und den unchrists ichen Stolz. der Hohenstaufen in feine rechten Granzen zum heile ber Kirche und zum Glucke bes Staates zurückwies? --Was soll ich von dem großen Gregor XIII., dem Erretter er Kirche und dem Wiederhersteller der katholischen Wissenchaft in Teutschland sagen? Du, gefeierter Gregor XVI., teihost Dich biesen erlauchten Borgangern wurdig an. Hervorgegangen aus jenem schönsten Zweige bes Orbens bes jeiligen Benedikt, aus dem sanften und lieblichen Orden von Samaldoli, ber auf eine so wunderbare Weise bas großartige Bepräge jener herrlichen Bluthezeit des neubelebten und neuunswachenden Glaubens an sich trägt, hast Du, unsterblicher hirt der Kirche Christi, Teutschland einen doppelten Trost in Deinem Namen und in Deinem Ursprunge gegeben. Die Kirche und vor allem die von Teutschland sieht in diesen wei Umständen, welche Dir die Vorsehung zur Verherrlichung und Heiligung Deines Wirkens nicht ohne Bedeutung verliehen, den Anfang einer neuen Morgenrothe für ihre gesells schaftliche Sendung. Teutschland jauchzte bei Deiner Berufung auf den Stuhl Petri in den heiligsten Freudenjubel auf und begrüßte sie als das nahe Ende seiner langen Uebel.

Unser Werk, das wir hiermit dem Ende nahe bringen und dem Publikum in Schüchternheit, Demuth und Ehrfurcht überreichen, ist ein sprechendes Denkmal, errichtet dem obershirtlichen Eiser der römischen Päpste, errichtet ihren edlen und großmüthigen Bemühungen für die Erziehung des Klerus. Es zeiget in unverlöschlichen Zügen, daß keine Regierung für den Unterricht und für die Wissenschaften jeglicher Art so viel geleistet und so viele Opfer dargebracht hat, als die vätersliche Regierung der Nachfolger des heiligen Petrus. Der

wissenschaftliche Glanz bes driftlichen Erbboben ift allein ihr Wert.

Würdige demnach, hehrer und heiliger Borsteher de Kirche, unsterblicher Gregorius, unser Wert, das wir mit schwachen Kräften aber in frommer Begeisterung und aus heiliger Liebe zur Kirche unternommen, Deines heiligen Apostolischen Segens, auf daß es hierdurch mit einigem Erfolge getröut werden möge und namentlich in jenem Lande, für welches es zunächst bestimmt ist.

Urkunden=Beilage.

to a company MAT of a

.

•

# Urfunden = Verzeichniß.

| Wwa.  | •  | Stillungshutta had tautlikan Battasiums in Man    | <b>७</b> ततः |
|-------|----|---------------------------------------------------|--------------|
| 311V. | 1. | Stiftungsbulle des teutschen Collegiums in Rom    | 407 400      |
|       |    | von Julius III. v. J. 1552                        | 403-409      |
|       | _  | (Bgl. S. 86. Anm. 2.)                             |              |
| ×     | 2. | Statuten dieses Collegiums entworfen vom heiligen |              |
|       |    | Ignatius von Lojola                               | 409—415      |
|       | _  | ( <b>Vgl. S. 87. Anm. 3.</b> )                    |              |
| *     | 8. | Erneuerte Stiftungsurkunde besselben Collegiums   | •            |
|       |    | von Gregorius XIII. v. J. 1584                    | 415-429      |
|       |    | ( <b>Vgl. S. 97. Anm. 9.</b> )                    | •            |
| w     | 4. | Privilegium Kaiser Ferdinands II. v. J. 1628 zu   |              |
|       |    | Gunften ber im teutschen Collegium zu Rom zu      |              |
|       |    | akademischen Burben beförberten Böglinge          | 429-433      |
|       |    | (Bgl. S. 101. Anm. 14.)                           | •            |
| *     | 5. | Werzeichniß ber namhaftesten Manner, welche im    |              |
|       |    | teutschen Collegium in Rom erzogen worden find .  | 434-462      |
|       |    | (Bgl. S. 101.)                                    | 40, 402      |
| 1     | 6. | Seminarienentwurf des Cardinals Reginald Polus    |              |
| _     | •  | •                                                 | 463-466      |
|       |    | v. J. 1556                                        | 400-400      |
| •     | •  |                                                   | 100 100      |
|       | 7. | Seminariendekret des Kirchenraths von Trient.     | 466-470      |
|       |    | (Bgl. S. 103. Aum. 17.)                           |              |
|       | 8. | Breve Clemens VIII. v. J. 1592 in Bezug auf die   |              |
|       |    | unter dem unmittelbaren Schupe des heiligen Stuh= |              |
|       |    | les gestifteten Seminarien und Collegien          | 471-474      |
|       |    | (Wgl. S. 130. Anm. 99.)                           |              |

| Aro.        | 9.  | Ordonnanz Ludwigs XIV. v. J. 1698.                   |                          |
|-------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |     | Déliberation du Roi du 15. Decembre 1698.            |                          |
|             |     | pour l'établissement des séminaires dans les dio-    |                          |
|             | `   | ceses où il n'y en a point, et des maisons par-      |                          |
|             |     | ticulières pour l'éducation des jeunes clercs pau-   |                          |
|             |     | vres, depuis l'age de douze ans. Donnée à Ver-       |                          |
|             |     | sailles le 15. Decembre 1698. registrée en Parle-    |                          |
|             |     | ment le 31. Decembre 1698                            | 475-476                  |
|             |     | (Vgl. S. 202. Anm. 291.)                             |                          |
| *           | 10. | Mémoire présenté au rei par les évêques de france,   |                          |
|             |     | au sujet des ordonnances du 16. Juin 1828, rela-     |                          |
|             |     | tives aux écoles secondaires ecclésiastiques         | <b>476</b> — <b>4</b> 92 |
|             |     | ( <b>Vgl. S. 331.</b> Anm. 414.)                     | •••                      |
| <b>&gt;</b> | 11. | Stiftungsurkunde der katholischen Universität zu     | . •                      |
|             |     |                                                      | 493-498                  |
|             |     | (Bgl. S. 339. Anm. 422.)                             | 450 450                  |
| <b>w</b>    | 12. | Bestätigungsbulle berselben durch Se. Heiligkeit     |                          |
|             |     |                                                      | 498-500                  |
| 20          | 12. | Rundschreiben Sr. Heiligkeit Pabsk Gregors XVI.      | 490 500                  |
| ~           | 100 | in Bezug auf die neuesten Lehren des Herrn Abbe      |                          |
|             |     | the Selfing and sie nentelien Selfien ses Seith Wore |                          |

### BULLA JULII III.

## De Erectione Collegii Germanici.

ulius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Dum sollicita considerationis indagine perscrutamur, quam sit pretiosum sapientiae et scientiae donum cum probitate vitae conjunctum, et quod per illud (illo largiente, a quo procedit omne datum optimum, omneque lonum perfectum derivatur) ignorantiae et vitiorum tenebrae profligantur, errores tolluntur, et mortalium actus in lumine veritatis disponuntur; solliciti reddimur et sollertes, ut litterarum simul et christianae pietatis studia, ex quibus divina cooperante gratia acquiritur scientiae cum caritate conjunctae margarita, ubilibet, in illis praesertim locis, quae ad serenda, irriganda, et multiplicanda studia hujusmodi idonea et accommoda esse dignoscuntur, salubria incrementa suscipiant.

§. 1. Hinc est, quod Nos attendentes quanta sit fidelium et strenuorum operariorum penuria, praecipue in illis regionibus, ubi cultus verae religionis per varias haereses maxime imminutus, et Catholicae ac sanae doctrinae, necnon vitae fumen multis errorum tenebris obscuratum est, quantumque Christianae Reipublicae et Fidei Orthodoxae conducat, ut militans Dei Ecclesia ubique, et praesertim in Germania, viris exemplari vita et literarum

scientia praeditis, quorum opera veritatis lumen protendi, et illud obumbrare nitentes dissipari valeant, in dies abundet; Motu proprio, non ad alicujus Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera deliberatione et certa scientia nostris, ad Omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac ipsius militantis Ecclesiae exaltationem, et Germaniae spirituale auxilium, in alma Urbe nostra et loco ad id convenienti et apto per infrascriptos Protectores assignando, unum Collegium Scholarium Germanicum nuncupandum, cum dote, Ecclesia vel Cappella, in qua Missae et alia divina Officia, juxta providam ordinationem eorum, qui Collegii gubernationem suscipient, celebrentur, necnon structuris, aedificiis, cameris et locis, ac dote simili Collegio convenientibus et necessariis, in quo aliquot Nationis Germanicae Juvenes dociles et bonae indolis, et, si fieri possit, jam aliqua bonarum artium et sincerae doctrinae principia habentes, Deum timentes, et religionem zelantes, ex Regionibus, Provinciis, et locis Germaniae educendi, instituantur et alantur, ac bonis et sanctis moribus imbuantur, necnon literarum et piae vitae studio continúo vacent, sub magistris sive praeceptoribus eis per dilectos filios Societatem de Jesu nuncupatam constituendis, qui litteras humaniores trium linguarum Latinae, Graecae et Hebraicae, ac Logicam, Physicam, et alias liberales disciplinas, et demum Sacram Theologiam publice legant et doceant, et alias ipsorum Scholarium curam, regimen, et administrationem, in his, quae ad morum integritatem et verbi Dei praedicationem ac explicationem, et ad officium Christiani Pastoris, necnon bene beateque vivendum pertinent et spectant, suscipiant, et nullis parcendo laboribus, quantum in eis fuerit, aedificent, et divina praecepta eorum animis infigere conentur, et tales se erga eosdem Scholares exhibeant, ut ipsi tandem divinae legis capaces, necnon aetate, doctrina, et probitate maturi, postquam de Beneficiis Ecclesiasticis competenter provisi fuerint, tanquam intrepidi Fidei athlethae in

thendos, et, qui id talentum acceperint, ad verhum i praedicandum et docendum, curam animarum sibi mmissam ad Dei laudem et gloriam ac spiritualem fidem profectum exercendum et administrandum, necnon eresum latens venenum deprehendendum, et errores ertos convincendum et resecandum, ac denique Fidem am totis viribus defendendum, ac verbo et exemplo ipliandum, et, ubi exstirpata fuit, denuo plantandum, m animarum salute remitti et destinari possint, aucritate Apostolica tenore praesentium erigimus et instimus.

- §. 2. Necnon dilectos filios nostros Rodulphum Sanctae riae trans Tiberim de Carpo, et Joannem Sancti Pancratii impostellanum, ac Marcellum Sanctae Crucis Cervinum, Joannem Sancti Stephani in Coelio Monte Moronum, cnon Othonem Sanctae Sabinae de Augusta, et Jacobum ncti Simeonis Titulorum de Puteo nuncupatos S. R. E. esbyteros Cardinales, ipsorum Collegii et Scholarium otectores et defensores, ad quos vel aliquem Societas jusmodi possit pro consilio et auxilio in his, quae ad mmissam sibi curam pertinent, recurrere; quique addundorum hujusmodi Scholarium, et post studia remittenrum, et quamdiu in Collegio manebunt sustentandorum, ram habeant, auctoritate et tenore praedictis constituis et deputamus.
- §. 3. Necnon Collegium praesatum, ac illius Scholares Magistros seu Preceptores, Rectores et Gubernatores pro npore existentes, eorumque bona mobilia et immobilia, juscumque qualitatis et quantitatis existentia, et in dicta be et alias ubilibet consistentia, ab omni jurisdictione, rrectione, visitatione, dominio, superioritate, et poteste pro tempore existentium Senatoris, Consulum, et mservatorum ac Resormatorum dictae Urbis, ac aliorum orumcumque Judicum, Officialium, et personarum in cta Urbe et alias ubilibet constitutorum, illaque, ac in

definiri debere; ac quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernendi; omniaque et singula alia in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi et exequendi, plenam et liberam, auctoritate praedicta tenore praesentium, facultatem et potestatem concedimus.

- §. 9. Non obstantibus quibusvis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ac ipsius Urbis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, hecnon privilegiis, indultis, et Litteris Apostolicis eisdem Senatori, Gonsulibus, Conservatoribus, Reformatoribus, Camerario, Universitatibus, ac earum Collegiis, Rectoribus, Scholaribus, et personis et aliis praesittis, necnon praesatae Urbi et Populo Romano sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis, et innovatis: quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- §. 10. Volumus autem quod praesentium transsumptis manu Notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus Curiae Ecclesiasticae, seu personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra, ac alias ubilibet, ubi opus fuerit, adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae erectionis, institutionis, constitutionis, deputationis, susceptionis, subjectionis, decreti, declarationis, concessionis, indulti, inhibitionis, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ao beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incur surum.

Datum Romae apud S. Petrum, Anno Incurnationis Iomínicae millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, ridie Kal. Septembris, Pontificatus nostri Anno III.

JA. CARD. PUTEUS. JO. LARINEN.

L. DE LORO.

.Loco † Sigilli pendentis. legistrata apud Joannem Secretarium.

#### II.

## Constitutiones Collegii ab ipso S. Ignatio conscriptae.

Hujus Collegii constitutiones in tres partes distribuenur. Ac primo quidem loco eorum fiet mentio, quae depent in Germania observari in eligendis Scholasticis, qui int ad hoc Collegium mittendi. Deinde leges praescripentur, juxta quas vita Scholasticorum in ipso Collegio lirigatur. Tertio loco ea explicabuntur, quae servanda grunt, cum Scholastici, confecto studiorum suorum curiculo, in Germaniam remittentur.

## §. I.

Observanda iis, qui ad Collegium Germanicum mittendi sunt.

- 1) Ut gravioribus periculis et vehementius nunc surgentibus primum occurratur, illud, hoo saltem tempore,
  statuatur, ut omnes in Collegium recipiendi, aut maxima
  sorum pars, sint ex Superiori Germania, atque in ipsa
  Germanica lingua exercitati: nisi Helvetii, Frisii, Gellrenses, Clevenses, et ex aliis Septentrionalibus Regionipus aliquot admittendi censeantur, quod hae Regiones,
  et et Superior Germania, haeresum morbis videantur
  aborare.
- 2) Eligantur juvenes, ad summum qui viginti unum, it minimum vero quindecim annos compleverint, et ejusmodi, ut spes sit; non esse cos: duros nec intractabiles

percipiendum. Promissionem itaque hujusmodi omnes facient, et qui hanc legem violaverint semel in Collegium admissi, praeterquam quod in gravem Dei indignationem incurrent, intelligant etiam se gravioribus censuris et poenis subjacere.

- 13) Quoniam autem ea demum utilis et salutaris doctrina est, quae pietatis habet fundamentum, nec tam decet Christianos Scholasticos de progressu in scientiis, quam de profectu in spiritu esse sollicitos; sub ipsum ingressum in Collegium de rebus spiritualibus, quae in primis opportunae videbuntur ad tuendam animi puritatem una cum timore Domini, et ad tollendam mentem in ipsum Dominum, spatio octo aut decem dierum instruentur, ut sancta paucorum dierum consuetudine assuefacti, lubenter reliquo tempore portiunculam aliquam diei in conscientiae suae examinatione et piis orationibus aut meditationibus, prout edocebuntur, collocent.
- 44) Singulis diebus Missae sacrum devotis et attentis animis audient. Singulis diebus Dominicis et festivis in Dei laudem ad Officium praescriptum simul dicendum mane et vespere convenient, et praedicationi ac lectioni verbi Dei, prout iis injungetur, intererunt.
- 15) Singulis vero mensibus semel saltem ad sacram-Eucharistiam, facta prius humili peccatorum Confessione coram iis Sacerdotibus, qui ad audiendas illorum confessiones instituentur, reverenter accedent.
- 16) Quod ad studiorum rationem et litterarias exercitationes attinet, nemo suum sensum et voluntatem sequatur; sed permittat se potius Rectoris judicio et arbitrio gubernari. Illi enim curae erit, juxta sententiam Illustrissimorum et Reverendissimorum Protectorum, ac Praepositi Societatis Jesu, cui ea cura demandata est, singulis praescribere, primum ea studia, in quae ipsos incumbere, et auctores, quibus potissimum operam dare conveniat; deinde tempus, quod in quoque studio poni debeat; tum modum et rationem in ipsis studiis retinendam. Curabit

progressus fecerit, vel quo pluribus ornamentis abundare, et meliorem sui exspectationem excitare videatur.

- 9) Deputabuntur etiam per eosdem Illustrissimos et Reverendissimos Protectores, qui Germanicos Juvenea ita Romam mittant, ut commeatum pauperibus suppeditent; et omnibus de commoda societate prospiciant: quibus illud etiam curae sit, ne quemquam in Urbem mittant, qui eam ingredi non possit ante finem mensis Maji, aut post initium mensis Octobris, ut tuendae valetudinis eorum, qui mittentur, ratio habeatur.
- 10) Deputabuntur per Illustrissimos et Reverendissimos Protectores, qui in Germania Juvenes idoneos, et necessariis conditionibus instructos inquirant, quibus leges in Collegio observandae proponantur. Nec ullus admittatur, qui non se paratum esse significet et testetur ad observanda cuncta, quae fuerint proposita.
- 11) Cum primum aliquis ex Scholasticis Romam pervenerit, Rectorem Collegii adibit, qui postquam illum diligenter examinaverit juxta Constitutiones has, ad Illustrissimos omnes Protectores, aut aliquem ex illis de eo referet, ut judicent, admitti ne illum, an excludi oporteat. Et sic demum, post abjurationem omnium haeresum, in Collegium recipi poterit.

## §. II.

## Constitutiones in ipso Collegio servandae,

12) Principio admoneantur omnes, Collegium in eum finem erectum esse, ut alantur in eo et instituantur, qui Germaniae necessitatibus spiritualibus, pro talento quod Dei benignitate susceperint, opitulentur. Proinde nemini futurum integrum ex eo discedere, vel aliam conditionem vitae amplecti, absque facultate Illustrissimorum et Reverendissimorum Protectorum, penes quos potestas erit illos cum Beneficiis Ecclesiasticis mittendi, cum commodum videbitur, ad colendam Domini vineam in iis locis, in quibus spes sit, eorum opera et labore fructum uberiorem

restem talarem gestent, quas cam skabiat formam, quan maxime convenire Illustrissimi et Reverendissimi Protectores judicaverint.

cunque vel Scholastici ipsi attulerint, vel amici aut cognati ad eos miserint, Rector, tamquam depositarius, ad ipsorum peculiares sed necessarios usus servabit, absque cujus licentia nemo neque libros neque tillam aliam rememere audebit.

legio fuerint, multis utilibus exercitationibus assidue excolantur; utque non tantum scribendo eti inter se conferendo, aut disputando, verum etiam docendo et concionando exerceantur; denique ut illa ferre arma et regero
assuescant, quorum praesidio uti eos aliquando ad suorum
spiritualem salutem (quae ab immanissimis hostibus oppugnatur) vindicandam et defendendam eportebit.

23) Curabitur quoque ut certis temporibus honestac ipsis Scholasticis relaxationes concedantur, quae et remittendis animis, et corporum valetudini tuendae conducant

, it is a second to the second the second se

-Note that the state of the sta

Statuta servanda cum aliqui ex Collegio in Germaniam remittuatur.

24) Nullus ex iis, qui in Collegio fuerint educati, in Germaniam amandabitur, quin prius ad Illustrissimos et Reverendissimos Protectores per Rectorem, aut aliquem alium de Societate Jesu referatur, et eis constet de non poenitendo ejus in bonis moribus et doctrina profectu, ac quod merito sperari possit futurum eum utilem populo illi, ad quem mittitur, bonumque aliquem fructum in Dei gloriam et animarum salutem ex ipsius labore percipiendum.

25) Ipsis vero Illustrissimis et Reverendissimis Protectoribus incumbat, pro cura quam suscipere dignati sunt, providere, ut Ecclesiastica Beneficia ipsis Scholasticis, juxta rationem talenti et dignitatis cujusque, conferantur; et prospicere, ad quem potissimum populum quemque mitti conveniat, spectato tanto augmento divinae gloriae, et ipsorum populorum necessitate. Considerabunt etiam illi, an expediat aliquos in universam Germaniam mitti, et mullis certis urbibus destinari, ut medicinam nunc uni parti nunc alteri adhibeant, ut judicaverint morbi rationem exposcere.

26) Discedentibus in Germaniam, si nullos illi proventus ex suis Sacerdotiis perceperint, et commeatu omnino destituantur, Collegium ipsum viaticum impertietur, et omnia caritatis signa demonstrabit, ut optimum et Christianissimum opus parem principiis et progressui exitum habeat.

#### III.

## BULLA GREGORII XIII.

Constitutionum Collegii Germanici et Hungarici. Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Ex Collegio Germanico, quod superioribus annis in Urbe constituimus, magnisque hucusque sumptibus auximus et locupletavimus, Religioni Christianae, praesertimque carissimae nobis Germanicae Nationi, cujus causa initio institutum est, magna cum animi nostri voluptate jam fructus consequentur non mediocres: unde magis in dies invitamur, ut studiosius in eam curam incumbamus. Frustra tamen a nobis suscepta esse omnia satis intelligimus, nisi illud, quemadmodum optimis disciplinis, et Sacrae praesertim Theologiae doctrina, curamus imbuendum, ita etiam salubribus institutis communiamus: ut Juvenes in ipsum cooptati normam aliquam habeant, ad cujus praescriptionem et ipsi suas dirigant actiones, et Superiores omnia suorum momenta perpendant officiorum; aetasque illa labrica ac saepe prolabens, cujus iter cognitu est perdifficile, in circumscripto ei a nobis virtutis curriculo sé

exercens, suam modestiam probet et continentiam, paternisque nostris monitis innitens, et monstratam semitam assidue terens, ad propositam gloriae palmam, non illam quidem corruptibilem sed acternam, inoffenso cursu deferatur.

- §. 1. Quare Motu proprio certaque nostra scientia in perpetuum statuimus et ordinamus, ut pro subveniendo spiritualibus Germaniae necessitatibus, quo institutio Collegii spectat, in opportunis ipsius Germaniae locis viri aliqui pii et prudentes constituantur, qui praeclarae indolis Juvenes conquirant, examinatosque Collegio propenant, ex quibus Superiores Collegii optimos quosque deligent. Sint etiam Romae tres Examinatores, qui coram Rectore Collegii Juvenes examinent, eosque juramento (quod tamen, si Superioribus minime necessarium videbitur, possit remitti) approbent aut reprobent. Debent autem viri Religiosi et Ecclesiastica Beneficia jam obtinentes aliis praeferri.
- §. 2. Juvenes vero in hoc Collegium admittendi ex Superiore Germania, Westphalia, Saxonia, Prussia, Rheno, atque ex Regno Hungariae, ut hucusque factum est, accipiantur. Oportet enim, ex Germania Provinciisque praedictis centum Alumnos, quod in aliis Literis Apostolicis fuit expressum, in Collegio esse. Si vero aliqua Collegii loca vacua remanebunt, ea poterunt ex Aquilonaribus Provinciis haeresi etiam infectis expleri, modo Juvenes ex his Provinciis valde sint idonei, Protectoresque et Superiores eorum admissionem Catholicae Ecclesiae utilem fore judicaverint et necessariam. Nemo tamen ex quacumque gente aut Provincia admittatur, qui, studiis absolutis et Sacris Ordinibus susceptis, certum locum non habuerit, ad quem se recipiat, et in quo boni et eruditi Sacerdotis munere perfungatur.
- §. 3. Omnes legitimo matrimonio sint nati, bona fama commendati, sano praeterea sint corpore, lingua minime impedita, et aspectu non deformi, nullius Religionis de-

sertores, Latinae et Germanicae linguae periti, nihil Romae negotii aut litium habentes. Sint etiam aetatis maturae, viginti circiter annos nati: quod si fuerint Nobiles, quique in Superioris Germaniae Cathedralibus Ecclesiis admitti consueverunt, tunc minimum sexdecim annos attingant, et Grammaticam sciant; ceteri omnes ad Theologica vel Philosophica sint idonei. Ignoti, amplumque de vita et moribus testimonium non habentes, vel qui extra Germaniam in Aulis aut in Universitatibus vixerunt, aut vagi cuivis domino inservientes ingenitam Germanicam illam simplicitatem amiserunt, ad hanc disciplinam idoneos non judicamus, eosque ab ingressu Collegii rejicimus: quod Collegii praedicti Superiores observabunt in iis omnibus, quos ad hoc vitae institutum minime aptos esse cognoverint. Verum qui bonae indolis fuerint, nullumque hujusmodi habuerint impedimentum, post legitimum examen a Praeposito Generali recipi poterunt; iis qui defectum patientur rejectis, qui omnino admitti non debeant, nisi gravis aliqua causa intercedat, et de unanimi omnium Protectorum et Superiorum consensu. Paterna vero Praepositi Generalis in hoc maxime se ostendat sollicitudo, ut omnes Germaniae Dioeceses pro singularum necessitate et amplitudine juventur, ex eisque quot poterunt in Collegio loca distribuantur: quae distributio mutari poterit, ut se mutabit Germaniae status, et animarum salus postulaverit. Si qua vero in Dioecesi non reperiantur ad hanc institutionem idonei Juvenes, alii ex finitima aut alia Provincia deligantur, qui in Collegio instituti, ad desolatas ejusmodi Ecclesias exemplo et doctrina sublevandas postea dimittantur. Plures autem non recipiantur, quam quot Superiorum judicio atque experientia in Collegio praedicto poterunt commode sustentari.

§. 4. Antequam in Collegio quisquam admittatur, vel in fine sex primorum mensium, in Superiorum manibus juijurandum dare debeat, velle se statum Ecclesiasticum amplecti, et ad omnea sacros, etiam Presbyteratus, Ordi-

- nes, cum visum fuerit Superioribus, promoveri; cumque iidem mandaverint, in Patriam statim reversuros; Juris Civilis aut Medicinae studia non professuros; aliam rationem vitae, aulicam praesertim, non sectaturos; sed continuo, ubi a Collegio dimissi fuerint, in Germaniam al juvandas animas remigraturos, etiam ante constitutum studiis ordinarium terminum, si ita animarum saluti con ducere, aut pro Collegii commodo Superioribus videbitur expedire. Juret etiam, se Collegii instituta secundum Superiorum interpretationem observaturum; nec a communi omnium Alumnorum vivendi ratione discessurum.
- §. 5. Postquam autem praedicti in Collegium fuerint recepti, Christianam pietatem et Dei timorem primum, et summum Religionis studium sibi esse propositum in animum inducant: inde enim salutaris et vera initium habet sapientia. Quare statim pietatis et Ecclesiasticae vitae fundamenta jaciant; vocationem, quam Deus illis impertiri dignatus est, etiam atque etiam considerent; generalem totius vitae consessionem instituant; Divinum Officium recitare, et coelestia meditari discant; Catechismo studeant; iis, quae in Domo Dei et in Choro a Clericis peragenda sunt, diligenter assuescant; atque id genus alia, quibus novi Alumni perdiscendis dies ut minimum quadraginta impendant; nec ante, quam in iis se bene exercuerint, Alumnorum veste induantur, aut ad disciplinarum studia mittantur, ctiam si Nobiles fuerint aut Religiosi et in Sacerdotio constituti.
- §. 6. Sex item menses cuique tribuantur, quibus, an in Collegio perseverare, institutionemque hujusmodi observare, et propositum ad finem perducere velint, secum deliberent: et tantum pecuniae penes Collegii Ministros deponant, quantum infra sex menses, aut post studiorum cursum discedentibus ad reditum in Patriam sufficiat, ne Collegium viaticis gravetur: pauperum tamen ratio habeatur. Quae sex mensium praescriptio ad novorum Alumnorum probationem concessorum Superiores non arctabit, quo-

Minus, si deprehenderint Juvenes ad hujusmodi disciplinam Sacrosque Ordines parum aptos, eos intra sex menses praedictos sine mora possint dimittere. Nemo enim hoc in Collegio est alendus, qui sine spe solidi in pietate fundamenti hine videatur discessurus; ne forte malus pravi unius Alamni exitus ea destruat, quae multorum in religione et pietate profectus aedificaverit: neque enim, quibus severitate poenarum opus est coërcendis, digni sunt hujus vitae instituto. Tantum igitur retineri eos volumus, qui sua sponte et amore virtutis pietatis litterarumque studio vacabunt.

- §. 7. Omnes in Collegio fraterna caritate devincti cisdem legibus vivant, eadem praecepta servent, sive Nobiles sive Sacerdotes sint; omnium, etiam Religiosorum, idem sit victus et vestitus, honestus tamen et personis Ecclesiasticis Superiorum judicio conveniens.
- §. 8. Et ut, quod intendimus, spirituale aedificium ad culmen Deo dante perducatur, statuantur ante omnia fundamenta pietatis. Itaque Sacramentorum pius et assidans usus conservetur, singulisque mensibus solemnibusque festis ac Dominicis Adventus et Quadragesimae omnes constitutis per Superiores Sacerdotibus peccata confessi, 'tisi legitimum intercedat impedimentum, communicent. Quotidie Missam audiant, et mane, antequam studiis operam dare incipiant, dimidiatam horam piae meditationi impendant; et vesperi, antequam cubitum eant, quartam horae partem Litaniis et discutiendae conscientiae tribuant: et si quis Officium Ecclesiasticum recitare debet, id aliis heris absolvat. Sacerdotes Missae Sacrificium frequentius Deo offerant, in quo peragendo non minus dimidiata hora insistant. Piae quoque consuetudines nascentis Collegii omnes perscribantur, et posteris observandae proponantur.
- §. 9. Praeter constitutos per Superiores Collegii Confessarios, sint in tanta multitudine aliqui rerum spiritualium Magistri, qui pietatis disciplinam primum quidem novis Alumnis, deinde etiam adultis ceterisque omnibus accura-

tissime tradant; quod si tales Magistri ex ipsa Societate deligi non potuerint, qui ab omni cura omnino vaçui hoc tantum munus sollicite subeant.

- §. 10. Alumni vero studiis quidem addicti, in pietate vero desidiosi, quique suis moribus alios ab ardenti pietatis studio tepefecerint aut quomodolibet averterint, vel a rectis Superiorum consiliis aut obedientia abduxerint, vel hujusmodi facere tentaverint, statim a Collegio dimittantur.
- §. 11. Festis diebus domi se contineant; orationi, piae lectioni, Divinis Officiis, Sacris Caeremoniis perdiscendis et exercendis dent operam. Quod si Superioribus incommodum videretur, omnibus diebus festis totum Divinum Officium decantare, in solemnioribus tamen diebus, et Dominicis Adventus ac Quadragesimae, et in diebus festis Beatissimae Virginis Mariae, Sanctorum Omnium, Apostolorum et Angelorum partim decantetur; partim distincte et devote sine cantu recitetur.
- §. 12. At cum Autumni tempore a lectionibus vacant, tum maxime in Divinis Officiis perdiscendis et cantandis, ut Superioribus videbitur, sese exerceant: in quo tamen ne remissius aut indulgentius agatur, Rectoris conscientiam oneramus. Eo quoque tempore aut alio, cum studia intermittuntur, ea doceri curent, quae celebrando Missae Sacrificio sunt accomodata, praesertim hostias et corporalia parare: diebusque festis nulla unquam litteraria exercitatio aut Divinum Officium aut Ecclesiarum curam quomodolibet interrumpat seu impediat.
- §. 13. Beneficiorum in Collegium a Dei benignitate collatorum memoriam pie colant, memoresque sint bene de Collegio praedicto et de se meritorum, et Superiorum, praecipue defunctorum, quorum nomina in Ecclesiarum suarum Sacrario aut in Choro descripta habebunt: proque iis, qui majore fueriat in se usi beneficentia, Anniversaria Sacra perpetua sollemniter fiant, singulisque hebdomadis pro illis orationes et sacrificia Dec offerantur.

- §. 14. Alumni morientes et in ipso agone, et ab hora ansitus usque ad horam sepulturae, fraternis Alumnorum sequiis atque orationibus adjuventur; quorum funeri nnes intersint; et intra octo dies exsequiae illis pie perdvantur. Quando autem contigerit, aliquem ex Cardidibus Protectoribus decedere e vita, triduo orationes et crificia pro illius anima Deo offerantur; cujus miseriordia pro futuro Protectore rogetur, ut talem dignetur obis aut pro tempore futuris Romanis Pontificibus sugerere, qui tantum opus amplecti velit, et quam maxima oterit caritate tueri.
- §. 15. Qui ex Alumnis Superiorum judicio in pietatis adio et in Ecclesiasticis functionibus bene fuerint versati, l'omnes sacros, etiam Presbyteratus, Ordines promoventur, etiam sine litteris dimissorialibus suorum Ordinaorum, et sine titulo Beneficii aut Patrimonii, etiam extra gitima Ordinationum tempora. Antequam vero Sacris rdinibus initientur, in Spiritualibus Exercitiis et piis teditationibus per dies ut minimum quindecim contineantr: unoque anno, antequam in Patriam sint profecturi, at (si commode fieri posit) adhuc citius ad Sacerdotium ssumantur: quo tempore in Sacerdotalibus officiis, atque a Sacramentorum administratione, et in concionibus ad opulum exerceantur; ita tamen, ut hac occasione Sacerotes neque liberiores sint quam antea, neque extra Colegium comedant aut pernoctent.
- §. 16. Omnes quoque Collegii nostri Alumni a cau onis et hospitiis locandis, et a quorumvis negotiorum rocuratione abstineant: nullis Ecclesiasticorum Beneficioum litibus aut controversiis implicentur; nec per Aulas, ribunalia, laicorum aut externorum aliorumve domos disurrant. Constituatur autem aliquis pius prudens et exeriens vir, qui ipsorum Alumnorum negotia sine eorum aterventu expediri curet. Alumni sine comite a Superiore lis adjuncto e Collegio egredi non andeant: quod si fererint, aut comitem deseruerint, vel eo pro foribus relicto

negotia intus occulte tractaverint, in Collegium amplius non recipiantur. Non prandium aut coenam extra Collegium capiant sine expresso Rectoris et Praepositi Generalis consensu; qui Alumnis ipsis, ut extra Collegium pernocttent, aut post Solis occasum coenent, facultatem concedere minime poterunt. Si quis autem ex Alumnis extra Collegium ebrius fiat, in Collegium amplius non recipiatur: quod si cuiquam in Collegio non semel neque casu idem accidat, debet e Collegio dimitti. Ad tollendas autem commessationes, et quae inde oriuntur scandala, non possit Rector quemquam externum in Collegii vineas atque hortos introducere sine Praepositi Generalis consensu: qui eam diligentiam in hoc Collegio gubernando adhibeat, quam, si esset suae Societatis Collegium, adhiberet; consuetudine autem et modo suae Societatis non utatur, sed novas regulas proponat, quibus Alumni Collegii privatim et publice secundum Canones et Clericorum saecularium mores instituantur.

- §. 17. Litterae, quas Alumni perscribent, item eorum libri diligenter inspiciantur; quae, si quidpiam amatorium, aut bonis moribus perniciosum contineant, comburantur, et qui eos habuerint, severe puniantur. Si quis autem deprehendatur litteras impuras scribere, seditiosas, vel detractorias, malum aliquod consilium vel vitia quorumvis continentes, statim e Collegio ejiciatur. Eandem poenam subeant, qui seditionis speciem aliquam excitaverint, vel occasionem praebuerint atque auctores fuerint quo minus aliqui Superioribus obtemperaverint, aut si quem contra eos re aut verbo concitaverint. li etiam ejiciantur, qui injunctam sibi poenam detrectaverint; aut, invitis Superioribus, pecuniam occulte retinuerint: quique quemvis maledictis aut injuriosis dictis affecerint, aut percusserint, vel Collegii pacem quomodocumque turbaverint, factis item et verbis inhonestis, statim, tamquam pestis quaedam, e Collegio extrudantur.
- §. 18. Ad ea se quisque studia applicabit, eosque libros habebit, quos Rector censuerit. Interpretationes

heologica studia quatuor annos assignamus, ad Philosohica tres, totidem ad Conscientiae Casus perdiscendos. uris autem Civilis aut Humaniorum litterarum studia ullum in hoc Collegio locum habeant. Harum, quas emonstravimus, diciplinarum Studiis ultimus annus Alumis non concedatur, nisi prius in Subdiaconatus saltem ordine sint constituti. Quod si quis ad Sacros Ordines ptus non videbitur aut illis indignus, is in Collegio equaquam retineatur; nec ei permittatur Theologiae aut uodvis aliud studium inchoare. Sacerdotes autem et irtute et doctrina praestantes in Theologia Magistri cre ntur, sine ullo tamen Collegii sumptu: qui autem Sacerdotii Ordinem non fuerint consequuti, ad hujusmodi gradus ion sunt admittendi.

- §. 19. Studiis absolutis, dies triginta in Collegio rermanendi Alumnis concedantur; quibus transactis, non sossint Superiores amplius eos in Collegio retinere: triginta ero illis, diebus non erunt Alumni a Collegii legibus oluti, sed omnia facient ex Superiorum praescripto. Quae ero pauperibus Alumnis vestes, aut pro vestibus quae secuniae in discessu dandae sint, ita Rectori praescribatur, it querelarum et invidiae occasio praecidatur. Alumnis sero, qui pauperes non fuerint, aut qui studiorum eursum son absolverint, aut qui ob culpam aliquam dimissi fuerint, nihil detur.
- §. 20. Superiores facultatem habeant aliquos egregiae virtutis Alumnos, etiam post absoluta studia, in Collegio retinendi, quorum opera utantur in Collegii administratione, et cura rerum ad Collegium pertinentium; vel etiam at Alumni praedicti concionibus et administratione Sacramentorum Germanos juvent in Urbe commorantes; et ob alias hujusmodi pias causas ad Gollegii commodum et animarum salutem pertinentes.
- §. 21. Nullus autem in Collegio, vel postquam e Collegio egressus fuerit, causarum în Curia sit Procurator;

nec cujusvis Principis aut Praelati negotia etiam spiritualia procuret; nec absolutis studiis quisquam vel in Collegio vel in Urbe permaneat, ut Curiae praxim ediscat.

- §. 22. Si quis Alumnus divinae gratiae impulsu ad perfectionis statum et ad aliquod Religiosae vitae genus aspiret, non debet a quoqam quavis de causa impediri, etiam si eo consilio fuisset in Collegium ingressus, ut, studiis absolutis, e saeculi fluctibus se in tutum reciperet; dummodo virtute confirmatus in aliquam Germaniae Provinciam se conferat.
- §. 25. Loca discedentium Alumnorum ultra annum non vacent; et si ii, ad quos loca vacua pertinent, non advenerint, Superiores eorum loco alios recipiant idoneos Juvenes: qua in re nemo poterit Superiores impedire. Erga absentes Alumnos atque in Germania commorantes Rector Collegii paterna utatur sollicitudine, eorum labores cognoscendo, eosque qua decet caritate consolando.
- §. 24. Collegii Superiores primum pii sint, animarum salutis studiosi, et maximam Divini cultus habeant rationem: deinde Juvenes maximo cum delectu recipiant, receptos statim in Dei timore accurate institui procurent: postremo pietati negligentius vacantes, et ad virtutem non valde propensos, sine ulla mora dimittant. Quae tria ut Superioribus cordi sint, sub obtestatione divini judicii mandamus.
- §. 25. Maxima quoque habeatur cura Ecclesiarum, divinusque in illis cultus ac ornatus religiosissime conservetur; piique Sacerdotes a Superioribus eligantur, qui in illis semper resideant, ac, ut debebunt, Missas et Divina Officia celebrent; ipsique Superiores pro honore Dei Ecclesiis praedictis liberaliter quidquid opus erit provideant, cultumque in eis ita exhibeant, ut earum reditus primum illis ipsis Ecclesiis serviant. Divinorum Officiorum tempore nullus Alumnus absit, Sacerdotesque viri pii et graves Choro praesint; Sacrarumque Caeremoniarum Magistri sint Divini Officii moderatores. Si quis autem ex

Alumnis indignum quid orationis domo, aut inhonesto dicto vel facto, nutu vel aspectu minus honesto commiserit, confestim e collegio dimittatur. Si quis etiam Sacras Caeremonias discere vel exercere neglexerit, aut ab Ecclesiasticis et Clericalibus officiis alienus fuerit, vel Templum et Chorum fugitet; nisi monitus resipuerit, in Collegio non toleretur.

- §. 26. Quae omnia quia a Rectoris pietate pendent, Praepositus Generalis Rectorem in hoc Collegio constituat virum aliquem rectum, sobrium, prudentem, pietatis et timoris Dei studiosissimum; qui omnes Nationes pari caritatis Studio complectatur, et Christianum inter Alumnos amorem conservet: vitae suae exemplis omnes ad sui imitationem, et ad caelestis cum Sanctis consortii desiderium inflammet; bonos in virtutis soliditate confirmet; malos a bonis discernat, et ex hoc loco intrepide, nulla cujusquam ratione habita, expellat: saepe Alumnis eorum vocationem exponat, in Adventus et Quadragesimae octavo quoque die Alumnis verbum Dei pro statu cujusque explicet; aliis vero temporibus bis quolibet mense salutaria documenta publice proponat, omnesque ad timorem Dei et amorem excitet atque inflammet. Sit etiam Rector Divini cultuș, Ecclesiastici officii, Sacrarum Caeremoniarum, Ritusque Romani valde studiosus; Domus Domini decorem amet: neque tamen suae Religionis non necessarias hic retineat consuetudines, aut in Collegium inducere studeat; sed, pro pia tot Alumnorum institutione, saecularium Clericorum ritum imitetur; ut Alumni non solum eum monentem audiant, sed ea quoque facientem videant, quae ipsis facienda proponuntur.
- §. 27. Spiritualis jurisdictio et animarum cura, quam Ecclesiae habent Collegio unitae, totam ad Collegii ipsius Protectores pertinere volumus. Quae autem tam in spiritualibus rebus quam Ecclesiis curandis fieri debent, marmoreis tabulis incisa in Choro affixa habeantur.
- §. 28. Superioribus non liceat supellectilem Ecclesiarum vel earum ornamenta cuiquam commodare: ex Reli-

quits vero ne minimum quidem vel ipsis Regibus tradi possit, nisi ex subcripto manu nostra aut pro tempors futuri Pontificis Romani mandato. Si quis aliter fecerit, sententiam excommunicationis incurrat eo ipso.

§. 29. Et quia spiritualia sine temporalium adminiculo consistere minimo possunt, ideo eorum cura esse non debet in postremis. Quare ipse Rector viros fideles atque idoneos, quot ad hoc erunt necessarii, habere curet: quibus etiam praestandi ab eis officii leges, et quid in pietate et moribus observare debeant praescribat. Quorum primus sit Oeconomus generalis, quem si Superiores eligere recusent, duo vel tres probatae vitae viri Superioribus ipsis et Protectoribus cogniti proponantur, ex quibus Protectores, quem omnium aptissimum judicaverint, eligant et Oeconomum deputent generalem; qui administrationis suae rationem reddet et Superioribus ipsis et Protectoribus, quoties ipsi petierint. Oeconomo generali adjungantur a Superioribus alii particulares Oeconomi, praecipue vero fidelis aliquis vir, qui Oeconomum gene ralem in tanta rerum multitudine adjuvet, quique ipsius absentis vel etiam aegrotantis vices subire et bene gerere sciat et possit. Singulis vero Oeconomis necessaria suorum cujusque officiorum functio scripto tribuatur. Reditus sive pecuniae Collegii penes fidelem mercatorem tuto deponantur, ac deinde, prout necessitas postulaverit, mandato a Rectore et a duobus Oeconomis subscripto repetantur. Nullus oeconomus vel generalis vel particularis, nullus item qui Collegio in quovis munere deserviat, ulli ex Protectoribus vel Superioribus, vel qui in Collegio jus aliquod, administrationem vel potestatem habeat, sit sanguine vel aliqua affinitate conjunctus; neque ab aliquo ex praedictis, neque ab ullo alio Praelato aut Domino quovis modo dependeat, aut cum praedictis clientelam habeat. Pater et filius, duo fratres, duo consanguinei in eadem Civitate aut Provincia non sint alicujus Collegii Oeconomi; neque quisquam in Collegio deserviat,

qui sit sanguine propinquus Occonomo generali, neque ad ipsum aliquo modo pertineat. Bona Collegii quaecum. que non locentur Protectorum aut Superiorum consanguineis, nullisvis cujusvis Ordinis Religiosis, non magnis Praelatis, non Oeconomis aut aliis Collegii Ministris, neque eorum consanguineis, neque ulli, qui aliquod jus, potestatem vel administrationem habeat in Collegio. Bonorum locationes a Rectore, vel ab Oeconomo generali in ipso Collegio fiant, Rectore praesente, atque eas approbante. Quicumque autem bona Collegii sive in Urbe sive extra Urbem locaverit, antequam locatio perficiatur, jusjurandum coram Rectore vel alio deputato praestet, affirmans, se in ea locatione solam Collegii utilitatem spectasse, et propter illam se nullum munus nullamque utilitatem cepisse, aut in futurum exspectare: juret item, se nihil facere aut fecisse ad alicujus instantiam aut commendationem aut propter cujusquam consanguinitatem vel amicitiam: et sine hoc juramento, de quo constet, quaevis a quocumque et ubicumque facta locatio irrita sit et invalida. Bona praedicta tertio aut quarto quoque anno a peritis et fidelibus viris visitentur, eorum limites recognoscantur, et si opus fuerit renoventur; atque una cum Visitatoribus, si fieri poterit, adsit aliquis ex Collegii Superioribus, aut saltem Alumnus Sacerdos vir prudens et pius. Oeconomus tam generalis quam particularis aliique praecipui Collegii Officiales singulis annis mense Januario fidelis et rectae administrationis, et ad officium, quo funguntur, aptitudinis, nec non Christianae pietatis et honestae conversationis testimonium a Rectore habeant; quod nisi habuerint, eo ipso officiis privati esse censean-Societatis vero homines ad temporalem administrationem non obligentur, nisi de sui Praepositi Generalis mandato: a quo uno in omnibus regantur et corrigantur, et illi soli suae quisque administrationis rationem tantum reddant.

§. 50. Si quid forte in his Constitutionibus desiderari usus rerum magister demonstraverit, aut obscurum fuerit vel ambiguum; id Protectores et Superiores, re mature deliberata, ex communi omnium consensu suppleant, et declarent, et ad alta extendant. Quivis autem vel Protector vel alius dispensandi potestatem non habeat, sed id fiat ex communi omnium consensu, raro tamen, et nisi ob graves causas, ubi praesertim nulla sit privati commodi aut gratiae suspicio, sed vel necessitas cogat, vel magnum Collegii bonum agatur, resque ad majorem Dei honorem vel Collegii ipsius commodum manifeste pertinere appareat.

- §. 51. Quae omnia et singula in his Constitutionibus contenta ab omnibus tam Alumnis quam aliis quibuscumque, ad quos pertinent, cujusvis status, conditionis, et ordinis, etiam Sacerdotibus, in virtute sanctae obedientiae, et sub censuris et poenis Nostro aut Protectorum vel Rectoris arbitrio pro culpae modo infligendis, mandamus inviolabiliter observari. Decernentes, quascunque alias dicti Collegii Constitutiones a quocumque, etiam a Nobis, emanatas vel approbatas, praesentibus contrarias, nullius esse roboris et momenti: et ex nunc irritum et inane, quidquid secus in praedictis per quoscumque scienter vel ignoranter, etiam obtentu aliarum dicti Collegii ordinationum (quae tamen per praesentes, nisi his adversentur, abrogatae non sint) aut alias quomodocumque contigerit attentari.
- §. 32. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ac aliis ipsius Collegii, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per Litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrorum statuti, ordinationis, rejectionis, onerationis, assignationis, voluntatis, mandatorum, et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnatiomis Dominicae Millesimo quingentesimo octogesimo quarto. Kal. Aprilis. Pontificatus nostri Anno duodecimo.

M. CARD. S. STEPHANI.

CAES. GLORIERIUS.

A. DE ALEXIIS.

Loco † Sigilli pendentis.

Registrata apud Caesarem Secretarium.

#### IV.

## Privilegium Imperiale pro Collegio Germanico Urbis.

Quod Alumni ibidem ad gradus promoti gaudere debeant isdem Privilegiis, quibus ii, qui in aliqua Italiae vel Gernaniae Universitate gradus susceperunt, et ad omnes Dignitates Ecclesiasticas in Germania possint promoveri.

## FERDINANDUS SECUNDUS,

Divina Favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus; Ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclawoniae etc. Rex; Archidux Austriae; Dux Burgundiae, Brantiae, Stiriae, Carinthiae, Carniolae etc.; Marchio Moraviac etc. Dux Lucemburgiae, ac Superioris et Inferioris Silesiae, Wirtembergae, et Teckae; Princeps Sueviae; Comes Haspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi, et Goritiae; Landgravius Alsatiae; Marchio Saeri Romani Imperii Burgo-Viae, ac Superioris et Inferioris

Lusatiae; Dominus Marchiae Sclawonicae, Portus

Naonis et Salinarum etc.

Agnoscimus et notum facimus tenore praesentium universis.

Postquam Dei praepotentis concessu ac munere ad supremum Majestatis Imperialis fastigium evecti sumus,

officii Nostri munus cum primis requirere existimamus, Majorum Nostrorum Romanorum Imperatorum ac Regum exemplo sollicite curare, ut, variis Gymnasiis, Academiis, et Universitatibus erectis, liberalium artium ac scientiarum studia, quae ad Reipublicae gubernationem et conservationem necessaria et opportuna sint, excolantur, et convenientibus honoribus ac praemiis excitentur, Nostroque auspicio felicia incrementa consequantur.

§. 1. Cum itaque Honorabilis, Religiosus, Devotus, Nobis dilectus Pater Bernardinus Castorius, Societatis Jesu Sacerdos, et Collegii Germanici Romae Rector, humiliter Nobis exponi curavit, Summos Pontifices Julium III. et Gregorium XIII. recolen lae memoriae provida sollicitudino dictum Collegium in Beneficium Nationis Germanicae fundasse et instituisse, et amplis reditibus dotasse, ut centum ibidem ex ejusdem gremio adolescentes seu Alumni in studiis alantur et instruantur, qui tandem divinae legis capaces, necnon aetate, doctrina, et probitate maturi, postquam de Beneficiis Ecclesiasticis competenter provisi fuerint, tamquam intrepidi Fidei athletae, in Germaniam ac regiones suas ad alios exemplo vitae suae ad Christum trahendos, et, qui id talentum acceperint, ad verbum Dei praedicandum et docendum, necnon haeresum latens venenum deprehendendum, et errores resecandum, atque in vinea Domini strenue fortiterque laborandum remitti et destinari possint. Atque hinc varia quoque dicto Collegio privilegia contulisse, inter quae illud speciale sit, quod Regentes ac Superiores ejusdem Collegii Germanici, cum consensu et assistentia Cardinalium Protectorum, eos, qui Philosophiae et Theologiae ibidem studuerint, ac scientia et moribus idonei reperti fuerint, ad Baccalaureatus, Licen tiae, Doctoratus, et Magisterii gradum in dictis facultatibus promovere, iisque praerogativas et privilegia, quibus in ipsa Urbis Universitate promoti fruuntur, conferre possint èt valeant. Et quamvis nonnunquam ejusdem Collegii Germanici Alumnos, vigore memoratorum privilegiorum,

Doctoris Laurea ibidem decoratos, Patriae servire cupientes, Professuras publicas ambire, aut Beneficia aliqua Ecclesiastica praesertim majora in Germania affectare contingat; ex eo tamen aditum ipsis praegludi, quod isthic in Collegio, et non alibi, publica nempe Universitate, gradu et honoribus scholasticis insigniti fuerint; unde vel ah ejusmodi praetensione desistere, vel, post exactum studiorum suorum cursum, ad alias Universitates suscipiendi gradus ergo proficisci cogantur, non sine temporis et pecuniarum dispendio. Ac proinde memoratus Collegii Rector demisse Nobis supplicavit, ut dicto Collegio Germanico Romae Privilegium clementissime concedere dignaremur, quod, qui ejusdem Collegii Alumni ibidem in Philosophia ac Theologia promoti fuerint, omnium omnino Ecclesiasticorum Beneficiorum per universam Germaniam, mon secus ac si in alia quavis Universitate eumdem gradum suscepissent, capaces reddantur. Nos itaque, benigne: considerantes, quam saepedictum Collegium Nationi Nostrae Tatile, et ad propagandam ac conservandam, in Germania Religionem Orthodoxam opportunum fuerit, quam multos viros insignes ac doctos produxerit, qui Rempublicam in Religione nutantem doctrina, verbo, et exemplo egregie neverint, et quam ingens fructus in posterum quoque ex codem Collegio exspectari possit, praecibus saepedicti Rectoris Patris Bernardini Castorii clementer locum dandum **Sse** censuimus.

\$. 2. Ideirco ex certa scientia, animo bene deliberato, sano et maturo accedente consilio, et de Caesareae Nostrac potestatis plenitudine, saepedicto Collegio Germanico Summorum Pontificum auctoritate Romae fundato ejusque Alumnis Nationis Germanicae, qui Baccalaureatus, Magisterii, Licentiae, aut Doctoratus gradum ibidem secundum Collegii statuta solemni ritu susceperint aut suscepturi sint, hanc gratiam concessimus. Quod iidem debeant et possint in omnibus locis et terris Sacri Romani Imperii, et ubique terrarum et locorum libere omnes actus Profes-

sorum legendi, docendi, interpretandi, et glossandi, facere et exercere, quos ceteri Professores, Baccalaurei, Magistri, Licentiati, ac Doctores, in aliis Studiis privilegiatis promoti et insigniti, exercent et exercere possunt.

- §. 3. Volumus praeterea et decernimus, quod memorati Collegii Germanici Alumni ibidem dignitatem seu gradum aliquem assumentes, gaudeant et potiantur, utique frui, gaudere, et potiri possint ac debeant omnibus et quibuscunque gratiis, honoribus, dignitatibus, praeminentiis, immunitatibus, privilegiis, franchisiis, concessionibus, favoribus, et indultis, ac aliis quibuslibet, quibus alii in Gymnasio Parisiensi, Bononiensi, Patavino, Perusino, Pisano, Viennensi, Coloniensi, Ingolstadiensi, aut alio privilegiato Gymnasio Germaniae, juxta ordinationes, usus, ritus, consuetudines, et mores cujusque pro tempore promoti, aut aliqua dignitate seu gradu insigniti, gaudent, utuntur, fruuntur, et potiuntur; et ad Metropolitanas, Cathedrales, Collegiatas Ecclesias, aliave Beneficia ac Dignitates Ecclesiasticas majores ac minores admitti, ad quae illi admittuntur quomodolibet consuetudine vel de jure.
- §. 4. Non obstantibus, quantum ad hanc concessionem Nostram, aliquibus privilegiis, indultis, praerogativis, gratiis, statutis, ordinationibus, legibus, constitutionibus, reformationibus, exemptionibus, aut aliis quibuscumque in contrarium facientibus. Quibus omnibus et singulis, ex certa Nostra scientia, et animo bene deliberato, per hoc Diploma Nostrum derogamus, et derogatum esse volumus. Supplentes omnes et quoscumque defectus tam juris quam facti, si qui in praemissis omnibus et singulis intervenissent, aut intervenisse dici aut allegari possent, quovis modo, consuetudine, vel de jure.
- §. 5. Hac tamen conditione disertim adjecta, ut iidem Alumni praememorato modo in Collegio Germanico promoti, si ad dictas Metropolitanas, Cathedrales, aut Collegiatas Ecclesias, aliave Beneficia, ac Dignitates Ecclesiasticas in Germania aspirare cupiant, earumdem Ecclesiarum

seu Capitulorum Statutis se in reliquis accomodent, nec in disputationem aut controversiam ea vocare praesumant.

§. 6. Nulli ergo omnino hominum, cujuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, dignitatis, aut praeminentiae fuerit, liceat hanc Nostrae confirmationis, indulti, concessionis et privilegii gratiam et facultatem infringere, aut ei quovis ausu temerario contraire, seu ea quovis modo violare. Si quis autem id attentare praesumpserit, Nostram et Imperii Sacri indignationem gravissimam, et poenam quinquaginta Marcharum auri puri toties, quoties contra factum fuerit, se noverit irremissibiliter incursurum; quarum dimidiam Imperiali Fisco sea Aerario Nostro, reliquam vero partem saepenominato Collegio Germanico decernimas applicandam. Harum testimonio litterarum, manu nostra subscriptarum, et Sigilli nostri Caesarei appensione munitarum.

Datum in Civitate Nostra Viennae, die decima quarta Mensis Septembris, Anno Domini Millesimo sexcentesimo vigesimo octavo, Regnorum Nostrorum, Romani decimo, Hungarici undecimo, Bohemici vero duedecimo.

## FRRDINANDUS II.

PH. a STRALENDORFF.

Loco + Sigilli pendentis.

Ad mandatum Sacrae Caesarcae Majestatis proprium.

GERH. a ZWETHEN.

#### V

### CATALOGUS

Virorum Illustrium, qui ex Collegio Germanico et Hungarico prodierunt.

## VIRI ILLUSTRES.

Ex Convictoribus.

Gregorius XV. Pont. Max. antea Alexander Ludovisius
Archiepiscopus Bononiensis.

## S. R. E. Caridinales.

Flavius Ursinus ex Ducibus Gravinae Archiep. Consentinus.

Michael Bonellus Ord, Praed. S. Pii V. P. M. Scroris Nepos, Ep. Albanensis, S. R. E. Camerarius,

Cynthius Passerus Aldobrandinus Clementis VIII. P. M. Sororis filius, Major Poenitentiarius.

Ludovicus de Torres S. R. E. Bibliothecarius, Archiept Montis Regalis.

Carolus de Comitibus ex Bucibus Poli, Ep. Anconitanus. Innocentius de Bubalo de Cancellariis Episc. Camertinus. Franciscus Maidalchipus.

Bandinus Panciaticus, Prodatarius et Sacr. Congr. Conc. Praef. Josephus Renatus Imperiali ex Principibus Francavillae,

Praef. Boni Regiminis et Disciplinae Regularis.

Joannes: Raptista Ptolemaeus Soc. Jesu, Praef. Congreg. linguarum Orientalium.

Joannes Baptista ex Marchionibus Salernis Soc. Jesu.

Postremos hosce duos ideo huic Catalogo accensuimus, quia prior Collegii crat Rector cum creatus est Cardinalis, alter Jus Canonicum aliquandiu docuerat in eodem Collegio.

## Episcopi.

Andreas Baccalar, Episc. Algariensis, ac deinde Archiep. Turritanus seu Sassaritanus. Vir linguarum peritissimus, Opera S. Joannis Damasceni in latinum vertit.

- sephus Faraonius Messanensis, Ep. Massa-Lubrensis, ac deinde Crotonensis.
- utilius Benzonius Romanus, Ep. Lauretanus et Recitinensis, pietate, doctrina, pluribusque editis Theologicis voluminibus illustris.
- apoleo Comitolus Perusinus, S. Rom. Rotae Auditor, ac deinde Ep. Perusinus: vitae sanctitate commendatus.
- o. Dominicus Rebiba Messanensis, Ep. Ortonensis.
- 'aulus Aemilius Sadoletus Mutinen., Ep. Carpentoractensis.
- ebastianus Ghislerius a Bosco, S. Pii V. Fratris filius, Ep. Strongulensis.
- lobertus Perbenedetti Camers, Ep. Nucerinus, singulari sanctimonia clarus.
- ulius Sansedonius Senensis, Ep. Grossetanus; abdicato Episcopatu et singulari sanctitate conspicuus. Vitam B. Ambrosii Sansedonii gentilis sui conscripsit.
- Maphaeus e Comitibus Gambara Brixiensis, Ep. Derthonensis.
- Guillelmus Cisolmus Scotus, Ep. Dumblanensis in Scotia, deinde Vassioneus. in Gallia, tandem Episcopatu dimisso sub Sixto Papa V. pius Carthusianus.
- Marcellus Crescenzi Romanus, Ep. Assisiensis.
- Philippus Billins Eugubinus, Clericus Regularis, Ep. Calliensis.
- Sigismundus Donatus Corrigiensis, Ep. Venusinus, ac deinde Asculanus, Nuncius Apost. Pauli V. apud Venetos.
- Claudius Sozomenus Cyprius, Episcopus Polensis in Istria.

## Convictores alii aliis nominibus commendati.

- Tiberius Cybo e Ducibus Massae et Carrariae, Princeps natus.
- Paulus Guinisius Parmensis, utriusque Signaturae Referendarius.

Paulus Alaleona Maceratensis, primus Caerm. Pontific. Mag.

Rusticuccius Rusticucci Fanensis, Utriusque Signat. Referend

Marcus Antonius Olgiatus Comensis, Utriusque Sign. Referendar. et R. C. A. Praeses.

Fabritius Rebiba Messanen. Sixto P. V. a cubiculo secretiore.

Alexander Settonius Scotus, Regni Scotiae Magnus Cancellarius et Prorex.

Augustinus Mascardus Sarzanensis, Philosophus aevo suo clarus.

Fabius Ranucci Maceraten. J. U. consultiss., libris editis celebris.

Marcus Antonius Amici Macerat. libris editis clarus.

Ludovicus Benius Eugubinus, vir linguarum peritissimus, complura vulgavit philosophica et philologica volumina.

Hieronymus e Comitibus Martinenghis Brixiensis, summis abdicatis honoribus Capucinorum ordinem ingressus, in eo pie vixit atque obiit.

Jo. Baptista Piscator Novariensis Soc. Jesu, ob vitae innocentiam S. Aloysio Gonzagae carus et familiaris.

Augustinus Justinianus Genuensis.

Jo. Baptista Beruscus Romanus.

Benedictus Justinianus Genuensis.

Joannes Hayo Belga.

Julius Fuligatti Caesenas.

Stanislaus Crodzicki Polonus.

Hieronymus Dandinus Caesenas.

Petrus Ximenes Toletanus.

Antonius M. Parentucelli Sarzanens.

Nicolaus Orlandinus Florentinus.

Ludovicus Roggerius Aretinus.

Thomas Cottamus Anglus Soc. Jesu, in Anglia occisus in odium fidei.

Hi omnes clari e Societate Jesu scriptores fuere, eorumque variis de rebus scripta recensentur ab Alegambe in Bibliotheca Societatis. Quidam etiam non solum doctrina, sed etiam sanctitate eminuere, ut ibidem videre est.

Ven. Rudolphus Aquaviva Neapolitanus Soc. Jesu, in Salsettis insulis pro Christi fide necatus, de cujus Martyrio constare declaravit Benedictus XIV. Hunc ideo apponimus, quia ex hoc Collegio, ubi per triennium Theologiae operam dedit, ad Indos profectus est.

### Viri illustres ex alumnis Germanis atque Hungaris. S. R. E. Cardinales.

- Franciscus ex S. R. I. Comitibus a Dietrichstein, Episc. et S. R. I. Princeps Olomucensis.
- Franciscus Wilhelmus, Ferdinandi Bavariae Ducis filius, S. R. I. Comes de Wartenberg, Ep. et S. R. I. Princeps Osnabrugensis, Mindensis, Verdensis, et Ratisbonensis.
- Ernestus Adalbertus ex S. R. I. Comitibus ab Harrach, Archiep. Pragensis, Bohemiae Primas, Ep. Tridentinus, et S. R. I. Princeps.
- Guidobaldus ex S. R. I. comitibus de Thun, Archiep. Salisburgensis, Germaniae Primas, Sedis Apostolicae Legatus Natus, Ep. Ratisbonensis, et S. R. I. Princeps.
- Maximilianus Gandolphus ex S. R. I. Comitibus de Kuenburg, Archiep. et S. R. I. Princeps Salisburgensis, Germaniae Primas et Sedis Apostolicae Legatus Natus.
- Guillelmus ex S. R. I. Comitibus de Fürstenberg, Episc. S. R. I. Princeps Argentoratensis, et Abbas S. Germani in Gallia.
- Wolfgangus ex S. R. I. Comitibus de Schrattenbach, Ep. S. R. I. Princeps Olomucensis, utriusque Siciliae, Prorex.
- Damianus ex S.-R. I. Comitibus de Schönborn-Buchaim, Ep. Spirensis et Constantiensis, Praepositus Weissenburgensis et Odenheimensis, S. R. I. Princeps, et Praeceptor Ordinis Teutonici.
- Sigismundus de Kollonitz ex S. R. I. Comitibus de Freyberg etc. primus Archiep. Viennensis, S. R. I. Princeps.

- Emericas Csaky ex Comitibus Scepusii etc. Archiep. Colocensis.
- Thomas Philippus de Alsatia ex S. R. I. Comitibus de Bossu, et Principibus S. R. L de Chimay, Archiep. Mechliniensis, Belgii Primas.
- Ferdinandus ex S. R. I. Comitibus de Troyer, Ep. et S. R. I. Princeps Olomucensis.
- Christophorus ex S. R. I. Comitibus Migazzi de Waal et Sonnenthurn, Archiep. S. R. I. Princeps Viennensis, et Administrator Episcopatus Vaciensis.

4

#### S. R. I. Electores.

- Jo. Suicardus ex Liberis Baronibus a Cronenberg, Archiepiscopus Moguntinus, S. R. I. Princeps Elector, et per Germaniam Archicancellarius.
- Georgius Fridericus ex Liberis Baronibus de Greiffenclaw, Episc. S. R. I. Princeps Wormatiensis, ac deinde Archiep. Moguntinus, S. R. I. Princeps Elector, ac per Germaniam Archicancellarius.
- Anselmus Casimirus ex Liberis Baronibus de Wamboltt ab Umbstatt, Archiepisc. Moguntinus, S. R. I. Princeps Elector, ac in Germania Archicancellarius.
- Philippus Christophorus ex Liberis Baronibus de Sotern, Episc. S. R. I. Princeps Spirensis, ac deinde Archiep. Trevirensis, S. R. I. Princeps Elector, et per Galliam Archicancellarius.
- Jo. Hugo ex Liberis Baronibus ab Orsbeck, Episc. S. R. I. Princeps Spirensis, postea Archiep. Trevirensis, S. R. I. Princeps Elector, ac per Galliam Archicancellarius.
- Philippus Carolus ex S. R. I. Comitibus ab et in Eltz, Archiep. Moguntinus, S. R. I. Princeps Elector, ac per Germaniam Archicancellarius.

## Primates et Archiepiscopi.

- Nicolaus Scered Archiepiscopus Tuamensis in Hibernia.
- Wolfgangus Theodoricus a Raittenaw, Archiep. S. R. I. Princeps Salisburgensis, Germaniae Primas, ac Sedis Apostolicae Legatus Natus.
- Marcus Sitticus ex S. R. I. Comitib. ab Alta-Emps, S. Caroli Borromaei Sororis filius, Archiep. S. R. I. Princeps Salisburgensis, Germaniae Primas, et Sed. Ap. Leg. Nat.
- Emericus Losi, Episcopus Csanadiensis, dein Archiep. Strigoniensis, Regni Hungariae Primas, Sedis Apostolicae Leg. Natus. Seminarii Posoniensis Fundator.
- Andreas Creusen, Episcopus Ruremundanus, postea Arch. Mechliniensis, Belgii Primas.
- Georgius e Comitib. Lippay, Episcopus Agriensis, deinde Nitriensis, Regni Hungariae Cancellarius, postea Archiepiscopus Strigoniensis, ejusdem Regni Primas, ac Sedis Apostolicae Legatus Natus, Collegiis et Seminariis fundatis de re catholica optime meritus.
- Georgius Pohroncius Szelepcseni, Episcopus Vesprimiensis, deinde Nitriensis, Regni Hungariae Cancellarius, postea Archiep. Colocensis, demum Strigoniensis, ejusdem Regni Primas, Sedis Apost. Leg. Natus, ac S. R. I. Princeps, Collegiis et Seminariis erectis celeberrimus.
- Martinus Borkovich, Ord. S. Pauli primi Eremitae Prior Generalis LV., Episc. Zagabriensis, et Archiepiscopus Colocensis, sanctitate vitae in Hungaria laudatissimus.
- Jo. Guillelmus L. B. a Kollowrat in Archiepiscopum S. R. I. Principem Pragensem nominatus, sed ante confirmationem morte interceptus.
- Joannes Gubafoczy, Episcopus Quinquecclesiensis, dein Vaciensis, postea Nitriensis, et tandem Archiepiscopus Colocensis, ac Regni Hungariae Gancellarius.

- Jo. Josephus ex S. R. I. Comitib. a Breiner, Episc. Vien nensis, deinde Archiepiscopus S. R. L Princeps Pragensis, Bohemiae Primas.
- Paulus Szecsenyi, Ordinis S. Pauli primi Eremitae, Episcopus Quinquecclesiensis, deinde Vesprimiensis, et tandem Archiepiscopus Colocensis.
- Emericus ex Comitib. Esterhazy, Ord. S. Pauli primi Eremitae Prior Generalis LXIII., Episcopus Vaciensis, tum Zagabriensis, postea Vesprimiensis, ac Regni Hungariae Cancellarius, demum Archiep. Strigoniensis, ejusdem Regni Primas, Sedis Ap. Leg. Natus et S. R. L. Princeps.
- Leopoldus Antonius ex L. B. de Firmian, Episc. S. R. I. Princeps Lavantinus, dein Seccoviensis, ac tandem Archiep. S. R. I. Princeps Salisburgensis, Germaniae Primas, et Sedis Apostolicae Legatus Natus.
- Jacobus Ernestus Julius e S. R. I. Comitib. de Liechtenstein, Episc. S. R. I. Princeps Seccoviensis, deinde Olomucensis, ac demum Archiepiscopus S. R. I. Princeps Salisburgensis, Germaniae Primas, et Sedis Apost. Leg. Natus.
- Gabriel Hermanus ex Liberis Baronibus Patachich de Zajesda, Episcopus Syrmiensis ac deinde Archiepiscopus Colocensis.
- Nicolaus Comes Csaky de Keresztszegh, Episcopus Magno-Varadiensis, mox Archiepiscopus Colocensis, demum Strigoniensis, Regni Hungariae Primas, Sedis Apost Legatus Natus, et S. R. I. Princeps.
- Franciscus Xaverius Klobussiczky ex. L. B. de Zetheni, Episc. Transilvaniensis, deinde Zagabriensis, et demum Archiep. Colocensis.
- Antonius Petrus Przichowszky ex L. B. de Przichowitz, Archiep. S. R. I. Princeps Pragensis, Bohemiae Primas.
- Franciscus Comes Barckoczy, Episc. Agriensis, postea Archiep. Strigoniensis, Regni Hungariae Primas, Sedis Apostolicae legatus Natus, et S. R. I. Princeps.

o. Henricus ex S. R. L. Comitibus de Frankenberg, Archiep. Mechliniensis, Bélgii Primas.

## Episcopi.

Andreas Jerinus Episc. S. R. I. Princeps Uratislaviensis.

Joannes Telz Epise. S. R. I. Princeps Olomucensis.

Stanislaus Paulowsky Episc. S. R. I. Princeps Olomucensis.

Joannes Bogenrinus Episc. Tergestinus.

Paulus Albertus Episc. S. R. I. Princ. Uratislaviens.

Gregorius Stobaeus Episc. S. R. I. Princeps Lavantinus.

Joannes Plazgumerus Episc. S. R. I. Princeps Brixinensis.

Nicolaus Novak Episcopus Csanadiensis.

Henricus a Knörnigen Episc. S. R. I. Princeps Augustanus.

Paulus David Czalokozy Episc. Vesprimiens,

Jacobus Eberlin Episc. S. R. I. Princeps Seccoviensis.

Ehrenfridus ex Lib. Baronib. a Kuenburg, Episcopus S. R. I. Princeps Chiemensis.

Antonius Wolfradt, Ord. S. Benedicti, Abbas Cremiphanensis, deinde Ep. S. R. I. Princeps Viennensis.

Gregorius Nagy-falvay, Episcopus Transilvaniensis, deinde Vaciniensis.

Ladislaus Deaky Episc. Modrusiensis.

Antonius ex L. B. de Crosina Episcopus S. R. I. Brixinensis.

Nicolaus Braikovich Episc. Segniensis, deinde Zagrabiensis.

Ladislaus Martinyi Episc. Syrmiensis et Vaciensis.

Thomas Balasffy Ep. Bosniensis, ac deinde Quinqueccle-siensis.

Guillelmus a Velsperg Ep. S. R. I. Princeps Brixinensis.

Jo. Christophorus e Comitibus S. R. I. de Lichtenstein Episc. S. R. I. Princeps Chiemensis.

Jo. Gregorius e Lib. Baronib. ab Herbstein, electus in Episcopum S. R. I. Principem Ratisbonensem, et confirmatus; sed paucos post menses obiit nondum consecratus.

- Albertus Beatus a Ramstein Episc. S. R. L Princeps Basileensis.
- Carolus Vandenbosch Episcop. Brugensis, Flandriae Cancellarius, deinde Ep. S. R. I. Princeps Gandavensis.
- Philippus Friedericus ex S. R. I. Comitib. a Breiner, Episc. S. R. I. Princeps Viennensis.
- Jo. Flugius ab et in Aspremont Episc. S. R. I. Princeps Curiensis.
- Georgius ex Comitib. Draskovics Episc. Jaurinensis.
- Michael de Kopcsanyi Episc. Syrmiensis.
- Benedictus Kisdy Episc. Agriensis, Collegii, Seminarii ac Universitatis Cassoviae Fundator, vitae sanctimonia illustris.
- Andreas Francisci, Ord. S. Pauli primi Eremitae, Episcopus Syrmiensis.
- Otho Fridericus ex S. R. I. Comitib. a Pucheim Episc. S. R. I. Princeps Labacensis.
- Albertus Priamus Ep. S. R. I. Princ. Lavantinus.
- Joannes Eberlin Episc. S. R. L. Princeps Vienneusis.
- Marquardus Schenk ex S. R. L. Comitib. a Castell Episc. S. R. I. Princeps Eyestadiensis.
- Joannes ex L. B. Ecker de Käpfing Episc. S. R. L. Princeps Frisingensis, vir singulari in pauperes liberalitate.
- Franciscus Vigilius ex L. B. a Spaur, Episc. S. R. L Princeps Chiemensis.
- Carolus Grimming Ep. S. R. L. Princeps Gurcensis.
- Franciscus Joannes ex Lib. B. a Prasherg Episc. S. R. I. Princeps Constantiensis.
- Gregorius Jakusich de Orbova ex Lib. Bar. in Oroszlanykö Episc. Vesprimiensis, deinde Agriensis, et Reginae Hungariae Cancellarius.
- Georgius Telegdi, Episcopus Nitriensis.
- Stephanus ex L. B. Bosniak de Margyarbely Episc. Quinquecclesiensis, deinde Vesprimiensis, Regni Hungariae Cancellarius, ac demum Épisc. Nitriensis.
- Franciscus Alberti Episc. S. R. L. Princeps Tridentimus.

- Paulus Hoffman Episc. Quinquecclesiensis postea Vespri-
- Adamus Laurentius ex Lib. B. a Törring Ep. S. R. L. Princeps Ratisbonensis.
- Nicolaus Bosgay Episc. Jaurinensis.
- Franciscus e Comitibus S. R. I. de Lodron Episc. S. R. I. Princeps Gurcensis.
- Jo. Franciscus ex Lib. B. a Schonaw Episc. S. R. I. Princeps Basileensis.
- Wildericus ex L. B. a Walderdorff Episc. Viennensis, S. R. I. Princeps et Procancellarius.
- Leonardus Franciscus Szegedy Episc. Transilvaniensis, deinde Vaciensis, postea Agriensis.
- Georgius Pongracz Episc. Vaciensis.
- Sigismundus Alphonsus de Thun, Episc. S. R. L. Princeps Brixinensis, et deinde etiam Tridentinus.
- Thomas Emericus e Comitibus Palffy, Episc. Csanadiensis, Vaciensis, Agriensis et Nitriensis.
- Petrus Philipus ex L. B. a Dernbach, Episc. S. R. I. Princeps Bambergensis, et Hexbipolensis, Duc Franconiae Orientalis, vir sanctitatis eximise.
- Princeps Gurcensis.
- Albertus ex S. R. L. Comitib. de: Waldstein, Ep. S. R. L. Princeps Viennensis.
- Stephanus ex L. B. Seanyei, Episcopus Vesprimiensis, ac. Reginae Hungariae Cancellarius.
- Georgius Barsony, Episc. Transilvaniensis, postea Magno-L.
  Varadiensis, et tandem Agriensis, multis pro Catholica
  fide adversitatibus conflictatus.
- Sebastianus ex S. R. L. Comitib. a Poetting, Episc. S. R. L. Princeps Lavantinus, ac deinde Pataviensis.
- Nicolans Balogh, Episc. Csanadiensis, ac deinde Vaciensis.
- Ernestus ex S. R. I. Comitib. a Trautson, Episc. S. R. L. Princeps Viennensis.
- Jo. Marcus ex L. B. Rossetis, Ep. Petinensis.

- Carofus Josephus ex S. R. I. Comitibus a Kuenburg, Episc.
- Josephus Ignatius ex L. B. de Ruvere, electus episcopus
- Neostadiensis, sed paucis diebus ante consecrationem morte sublatus.
- Emericus Gabriel e Comitibus Eszterhazy de Galantha, Episc. Nitriensis, Regni Hungariae Cancellarius.
- Simon Nicolaus ex Comitibus S. R. I. de Froberg, Episcopus S. R. I. Princeps Basileensis.
- Leopoldus Maria ex Comitibus S. R. I. a Spaur, Episc. S. R. I. Princeps Brixinensis."
- Sigismundus Josephus ex Comitib. Berenyi de Karancs-Berény, Episcopus Quinquecclesiensis?
- Paulus ex Comitib. Forgach, Ep. Magno-Varadiensis, ac deinde Vaciensis.
- Adalbertus ex L. B. de Walderdorff, Ord. S. Benedicti, Episc. et Abbas S. R. I. Princeps Fuldensis, Primas Abbatum in Germania et Gallia, et Romanorum Imperatricis Archi-Cancellarius.
- Josephus Antonius Chionilch de Chiolka, Ep. Bosniensis.
- Franciscus Felix ex S. R. I. Comitib. de Albertis, Episc. S. R. I. Princeps Tridentinus.
- Franciscus ex Comitib. Zichi de Vasonko, Episc. Jaurinensis.
- Cyriacus Ferdinandus ex S. R. I. Comitib. ab Halweill, Episc. Neostadiensis.
- Franciscus Antonius e Comitib. Engl de Wagrein, Episc. Csanadiensis.
- Adamus Fridericus ex S. R. I. Comitib. de Seinsheim, Episc. S. R. I. Princeps Bambergensis et Administrator Episcopatus Herbipolensis, Dux Franconiae Orientalis.
- Jo. Baptista ex S. R. I. Comitib. de Turri Valsassina et Taxis, Episc. S. R. I. Princeps Lavantinus.
- Leopoldus Ernestus ex L. B. de Firmian Episc. S. R. I. Princeps Seccoviensis, ac deinde Pataviensis.

- Jo. Antonius ex L. B. de Federspil, Episc. S. R. L. Princeps Curiensis.
- Adamus ex L. B. Patachich de Zajezda, Ep. Magno-Varadiensis.
- Emmanuel ex Comitibus S. R. I. de Waldstein, Episc. Litomericensis in Bohemia.
- Jo. Baptista ex S. R. I. Comitib. de Pergen, primum Sacrae Romanae Rotae Auditor, deinde Episcopus Mantuanus, et S. R. I. Princeps.
- Josephus Philippus e Comitibus S. R. I. a Spaur, Episc. S. R. I. Princeps Seccoviensis.
- Ignatius Koller de Nagy-manya, Episc. Vesprimiensis.
- Carolus e Comitibus Eszterhazy de Galantha, Episcopus Agriensis.
- Ludovicus e Lib. Bar. de Welden, Episc. S. R. I. Princeps Frisingensis.

## Episcopi Titulares et Suffraganei.

- Nicolaus Elgardus, Episc. Ascalonensis, Suffraganeus Moguntinus Erfordiae in Thuringia.
- Christophorus Guillelmus Weylhamer, Suffraganeus Pataviensis,
- Petrus Binsfeldt, Episc. Azotensis, Suffraganeus Trevirensis.
- Georgius ab Helffenstein, Suffraganeus Trevirensis.
- Joannes Hertlinus, Suffraganeus Bambergens.
- Gerhardus Crane, Praepositus et Suffraganeus Topatensis in Livonia.
- Henricus Fabritius, Suffraganeus Spirensis.
- Simon Feurstein, Episc. Bellinensis et Suffraganeus ac Praepositus Brixinensis.
- Eucharius Sangius, Suffraganeus et Visitator Herbipolensis. Georgius Schultetus Suffraganeus Wratislaviensis.
- Martinus Chylenus, suffrag. Constantiensis.
- Jo. Jacobus Mügel, Episc. Sebastensis, Suffraganeus Constantiensis.

Joannes Schonerus, Episc. Narohensis et Suffraganeus Bambergensis.

Cornelius Gobelius, Suffrag. Trevirensis.

Fridericus Fornerus, Suffrag. Herbipolensis et Bambergensis.

Vir apostolicus et doctus, cujus multa exstant scripta. Christophorus Gobelius, Suffrag. Moguntinus.

Otho Gereon, Suffraganeus Coloniensis.

Joames Prenner, Episc. Symbaliensis, Suffrag. Pataviensis.

Jodocus Wagenhauber, Suffrag. Herbipolens. Jo. Caspar Stredele, Suffraganeus Pataviensis, et Admini-

- strator Episcopatus Olomucensis.
- Jo. Bernardus ab Angeloch, Episc. Christopolitanus et Suffrag. Basileensis.
- Jo. Antonius de Triddi, Episcopus Tiberiadensis et Suffraganeus Constantiensis.
- Jo. Fridericus ex L. B. a Breiner, Episc. Rosensis et Suffrag. Olomucensis.
- Sebastianus Molitor seu Myllerus, Suffrag. Augustanus.
- Jo. Balthasar Liesch, Episc. Nicopolitanus, Suffrag. et Administrator Episcopatus Wratislaviensis.
- Aegidias Gelenius, Praepositus Crenenburgensis, Episc. Aureliopolitanus et Suffrag. Osnabrugensis.
- Zacharias Stumpsf, Suffrag. Herbipolensis. Magnam Sanctitatis opinionem post se reliquit.
- Caspar Karas, Suffraganeus Olomucensis.
- Nicolaus Aliprandus de Thomasiis, Suffraganeus Pataviensis, quod tamen munus ex Christiana humilitate abdicavit.
- Jesse Perchofer, Episcopus Bellinensis, et Suffraganeus ac Decanus Brixinensis.
- Jo. Adamus ex Lib. Bar. a Gross, Suffraganeus Herbipolensis.
- Udalricus Grapper, Episc. Lampsacenus, suffraganeus Pataviensis.
- Gabriel Haug, Episcopus Tripolitanus, et Suffraganeus Argentoratensis.

Guillelmus Ludovicus Pentz, suffraganeus Constantiensis, Sigismundus Georgius Myllerus, suffraganeus Constantiensis.

Joannes Vanoviczy, Ordinis S. Pauli primi Eremitae, Epistopus Scardonensis. Is, deposita infula, ad claustrum rediit, et in Apostolico Missionum munere plissime obiit. Libros nonnullos in lucem edidit.

Michael Matkovich, Episc. Scardonensis.

Georgius Paris Giurletta, suffraganeus Salisburgensis.

Andreas Szily a Palotta, Episc. Scopiensis.

Willhelmus Vintler ex Lib. Bar. a Plath, Suffraganeus Brixinensis.

Jo. Henricus Anethanus, Episc. Hierapolitanus et Suffraganeus Hildesiensis, ac deinde Coloniensis.

Joannes Kalamanczay, Episc. Scardonens.

Georgius ex Comitib. Eszterhazy de Galantha, Episc. Bacensis, et Archidiaconus Strigoniensis.

Franciscus Christoforus de Rinck, Episc. Amyclensis et suffrag. Eychstadiensis.

Paulus Olasz, Episcopus Tinniensis.

Jacobus Senfft, Suffraganeus Moguntinus Erfordiae in Thuringia. Multa a Lutheranis perpessus, dignitatem dimisit.

Jo. Wolffgangus ab et in Bodman, Suffraganeus Constantiensis.

Ladislaus Pyber, Episcopus Almisiensis.

Maximilianus Henricus ex Liberis Bar. de Weichs, Suffraganeus Hildesiensis.

Jo. Sigismundus Zeller ex Lib. Bar. a Leiberstorff, Episcopus Bellinensis, et Suffraganeus, Praepositus atque Administrator Frisingensis: editis de jure canonico voluminibus illustris.

Franciscus Theodoricus ex Lib. Bar. a Guttenberg, Suffraneus Augustanus.

Jo. Petrus Quentell, Episc. Adrianopolitanus, et Suffragan. Monasteriensis.

Franciscus Julianus ex S. R. I. Comitib. a Braida, Episc. Hipponensis et Suffraganeus Olomucensis.

- Josephus Adamus Felix ex S. R. I. Comitib. ab Arcu, Episcopus Hipponensis et Suffrag. Pataviensis.
- Franciscus ex Comitib. de Berchtold, Episc. Noviensis.
- Sigismundus ex Comitib. Keglevicz, Episcopus Macariensis.
- Franciscus ex Comitibus Kornis et Lib. Baronib. de Gönez Ruszka, Episcopus Juliopolitanus, et Suffragan. Jaurinensis.

## Abbates et Praepositi insigniores aliique Regularium Summi Praesides.

- Jo. Georgius Kalkenried ex Fussach, Ordinis S. Benedicti, Abbas Murbacensis et Lutrensis, S. R. I. Princeps.
- Petrus Schönfelder, Ord. Cisterciensis, Monasterii Lanekeimensis Abbas.
- Joannes Zaics, Ordinis S. Pauli primi Eremitae Prior Generalis LL
- Rodulphus Biell, Ordinis S. Pauli primi Eremitae Prior Generalis LII.
- Christophorus Haertlin, Ordinis Praemonstratensis, Abbas Imperialis Minderaugensis. Aliquot Monasteria sui ordinis reformavit.
- Caspar Brack, Ord. Cisterciensis, Monasterii Ebracensis Abbas Imperialis.
- Bernardus Hertfelder, Ord. S. Benedicti, Abbas Imperialis ad SS. Udalricum et Afram Augustae Vindelicorum.
- Joachimus e Comitibus S. R. I. Graveneck in Burgberg, Ordinis S. Benedicti, Abbas Archi-Monasterii Fuldensis, S. R. I. Princeps, Primas Abbatum per Germaniam et Galliam, ac Romanorum Imperatricis Archi-Cancellarius.
- Matthias Binder, Canonicus Regul. Praemonstratensis, Abbas Imperialis Sorethanus.
- Petrus Heister, Ord. S. Benedicti Congregationis Bursfeldensis, multis annis in aula Caesaris Procurator, Monasterii B. M. V. Scotorum Viennae Abbas.

- Jo. Adolphus ab Hoheneck, Ordinis S. Benedicti Abbas Archi-Monasterii Fuldensis, S. R. I. Princeps, Primas Abbatum per Germaniam et Galliam, ac Romanorum Imperatricis Archi-Cancellarius.
  - Uswaldus Weis, Canonicus Regularis S. Augustini, Monasterii Triefensteinensis Praepositus infulatus.
  - Bonifacius Negele, Ordinis S. Benedicti, Abbas Cremiphanensis.
  - Leonardus de Becke, Ordinis S. Benedicti, Abbas Abdinckofensis.
  - Henricus Hulshorst, Ord. S. Benedicti, Abbas Bursfeldensis et Myndensis.
  - Cornelius Strauch, Ord. Cisterciensis, Abbas Campililiorum.
  - Benedictus Leis, Ord. S. Benedicti, Abbas Mellicensis.
  - Christophorus Rastlerus, Ordinis S. Benedicti, Monasterii Zwyifaltensis Abbas Imperialis.
  - Romanus de Giel ex Lib. B. a Gielsburg, Ord. S. Benedicti, Abbas S. R. I. Princeps Campidonensis.
  - Blasius Sarwei, Ord. S. Benedicti, Abbas ad S. Blasium in Silva Hercinia, S. R. I. Princeps.
  - Ignatius Trauner ex S. R. I. Comitib. ab Altstetten, Ord. S. Benedicti, Monasterii S. Haimerani Ratisbonae Abbas Imperialis.
  - Henricus Christophorus ex Lib. Bar. de Wolfframsdorff, Praepositus S. R. I. Princeps Elvacensis.
  - Henricus Melchior Huland, Ord. S. Benedicti, Abbas Sigebergensis.
  - Jo. Fridericus Karg, Abbas infulatus ad S. Hurthardium in Gallia et primus Minister Electoris Coloniensis.
  - Constantinus a Pucl, Ord. S. Benedicti, Abbas Arnoldesteinensis.
  - Augustinus Finck Wolffachen, Ord. S. Benedicti, Abbas ad S. Blasium in Silva Hercinia, S. R. I. Princeps.
- Caspar Mallechich, Ord. S. Pauli primi Eremitae Prior Generalis LXII., pietate, illustribus factis, librisque editis magnum sui Ordinis lumen.

- Leopoldus Ilsung de Fratenberg, Canonicus Regularis S. Augustini, Abbas infulatus ad S. Georgium Augustae Vindelicorum.
- Wilibaldus Popp, Ord. S. Benedicti, Monasterii S. S. Udalrici et Afrae Augustae Vindelicorum Abbas Imperialis.
- Augustinus Imhoff, Canonicus Reg. S. Augustini, ad S. Crucem Augustae Praepositus infulatus.
- Franciscus Kröl, Canonicus Reg. S. Augustini, ad S. Florianum in Austria Praepositus infulatus.
- Adalbertus Norbertus Landtgraff, Canonicus Praemonstratensis, Plagae in Austria Superiore Abbas infulatus.
- Constantinus ex Liberis Baronibus a Buttlar, Ordinis S. Benedicti, Abbas Archi-Monasterii Fuldensis, S. R. I. Princeps, Primas Abbatum per Germaniam et Galliam, ac Romanorum Imperatricis Archi-Cancellarius.
- Stephanus Demsich, Ord. S. Pauli primi Eremitae, Prior Generalis LXVI.
- Magnus Kleber, Canonicus Reg. Praemonstratensis, Abbas Imperialis Sorethanus.
- Andreas Musar, Ord. S. Pauli primi Eremitae Prior generalis LXVII.
- Eugenius ex S. R. I. Comitibus ab Inzaghi, Ord. S. Benedicti, Abbas ad S. Lambertum in Superiore Stiria et in Cellis Marianis.
- Coelestinus Vogler, Ord. S. Benedicti, Abbas ad S. Blasium in Silva Hercinia, S. R. I. Princ.
- Jo, Josephus Kuon, Canonicus Regularis S. Augustini, Abbas ad S. Georgium Augustae Vindelicorum.
- Stephanus Enroth, Ord. Cisterciensis, Abbas Imperialis Salemitanus.
- Josephus Maria Langenmantel, Ord. S. Benedicti, Abbas Imperialis ad SS. Udalricum et Afram Augustae Vindelicorum.
- Michael Balthasar ex S. R. I. Comitib. a Kristalnegg, Canonicus Reg. S. Augustini, Praepositus S. R. I. Princeps Berchtolsgadiensis.

- Matthaeus Gogl, Canonicus Reg. S. Augustini, ad S. Florianum in Austria Praepos. infulatus.
- Dominicus Lechner, Canonicus Regularis S. Augustini, Praepositus et Abbas Beurbergensis.
- Paulus ex Comitibus Esterhazy, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae Prior generalis LXXIII.
- Franciscus Xaverius ex Lib. Bar. a Taufferer, Ordinis Cisterciensis, Abbas Infulatus ad B. M. V. Siticii.

# Principes Nati aliique gestis muneribus viri conspicui.

- Jo. Carolus Marchio Badensis, S. R. L. Princeps.
- Bernardus Willhelmus Marchio Baden., S. R. I. Princeps.
- Albertus Ernestus S. R. I. Comes a Wartenberg, e Septemvirali Domo Bayariae.
- Alexander Rodulphus ab Holstein, Dux haereditarius Norvegiae, Schleswiciae et Holsatiae etc. Comes Oldenburgensis etc. Praelatus, Archidiaconus et Custos Gathedralis Ecclesiae Olomucensis, itemque Archidiaconus Cathedralis Wratislaviensis.
- Laurentius Magnus Suecus, Sigismundi Sueciae Principis Moderator.
- Joannes Bult, ejusdem Regii Principis a Secretis.
- Hector Kotzaun, Decanus Bambergensis, Praepositus S. Jacobi ibidem, Canonicus Herbipolensis et a Cubiculo Summi Pontificis.
- Christophorus Strackwitz, Canonicus Wratislaviensis et Episcopatus Administrator.
- Franciscus de Requesens, Canonicus et Praepositus Cathedralium Olomucensis et Wratislaviensis, atque eorumdem Episcopatuum Administrator. Ecclesiam S. Apollinaris haeredem scripsit, ubi etiam sepultus est, quum ultimos vitae annos, dignitatibus amplissimis abdicatis, in Collegio transegisset. Obiit 6. Febr. 1662.
- Jo. Hector Schad in Mettelbibrach, Praepositus Jecensis et Episcopatus Pataviensis Administrator.

- Jo. Fridericus Deutsch, Praepositus Cathedralis Halbersta diensis, ubi, sublato ob pacem Monasteriensem Episcopo Catholico, ipse Cleri fuit caput et Catholicam Religionem solus sustentavit.
- Franciscus Uratislaus de Mitrovicz, Sacrae Religionis Hierosolymitanae Eques Commendatarius, a Sacro suae Religionis Consilio ad Clementem X. Summum Pontificem Legatus missus.
- Elias Castel, Canonicus Olomucensis et Episcopatus Administrator nomine Archiducis Leopoldi, Episcopi Olomucensis.
- Joannes Henricus Pascha, Ferdinandi IV. Romanorum Regis Eleemosynarius.
- Joannes Wenceslaus Zierowski, Canonicus Wratislaviensis et Administrator Episcopatus.
- Carolus Samuel de Butschki et Rotenfeld, Canonicus Wratislaviensis et Episcopatus Administrator.
- Guillelmus Adalbertus ex S. R. I. Comitibus de Kolowrat, Praepositus Olomucensis et Episcopatus Administrator.
- Franciscus Ludovicus Hartmannus a Wassenberg L. B. de Ampringen, Ord. Teutonici Magnus Magister, S. R. I. Princeps.
- Franciscus de Paula ex S. R. L Comitibus ab Hrzan et Harras, Sacrae Rom. Rotae Auditor.

#### Alumni Pietate ac Doctrina illustres.

- Henricus Blyssemius Soc. Jesu, primus omnium in Collegio Germanico Laurea insignitus, vir doctissimus et libris editis clarus.
- Paulus Hoffaeus Soc. Jesu, de re Catholica et opera et libris editis, potissimum in Bavaria, optime meritus. Splendidiores praefecturas inter suos gessit et Romae Assistens pro Germaniae Provinciis fuit.
- Hermannus Thyraeus Soc. Jesu, Haereticorum insectator acerrimus, quos libris eruditis confutavit. Rexit plura Collegia et totam Rheni Provinciam.

- Stephanus Szanto (seu Arator), ingressus Societatem Jesu, dicendo scribendoque haereticos innumeros ad Catholicam Religionem traduxit. Heterodoxorum furore in exilium pulsus, obiit Olmucii anno 1612.
- Vitus Miletus, Canonicus Wratislaviensis, scripsit apologiam suam et Societatis contra haereticos.
- Balthasar Conigius, Isnensis Praepositus primum, deinde Canonicus Frisingensis, tandem Landishuti Decanus et Parochus, semper et ubique de re Catholica optime meritus.
- Justus Rab Cracoviensis Soc. Jesu, strenuus Religionis Defensor, cujus gratia multa pertulit, potissimum in Valachia. Aliquot scripsit libros et Sigismundo Poloniae Regi intimus fuit.
- Joannes Gibbonus, a Canonicatu Bonnensi ad Societatem Jesu transgressus, plura contra Calvinianos et Puritanos Angliae docte scripsit.
- Fabianus Quadrantinus Soc. Jesu, Concionator egregius.
  Prussiam magno labore et libris scriptis excoluit,
  Annae Austriacae Poloniae Reginae a sacris concionibus et confessionibus fuit.
- Jacobus Myllerus, Constantiensis Dioecesis Visitator primum, deinde Ratisbonensis Vicarius Generalis, ad obitum usque magnam habuit opinionem virtutis.
- Gerhardus Vossius, Praepositus Tungrensis, operibus Sanctorum Ephrem Syri, Gregorii Thaumaturgi, aliorumque patrum in latinum versis et illustratis, apud doctos viros notissimus.
- Joannes Ardulphus, in Suecia Missionarius. Scripsit Vindicias Collegii Germanici contra obtrectatores.
- Victor Hoffman, eximiae pietatis juvenis, rerum humanarum contemptor splendidus, ac miro in Deum amore succensus. Obiit in ipso Collegio a. 1575.
- Georgius Gothardus, Canonicus Pataviensis. Volumen scripsit de bonorum operum et Sacramentorum necessitate.

- Robertus Turnerus, Eloquentiae Professor Ingolstadii, libris editis clarus.
- Michael Eiselim Soc. Jesu, disputationibus editis de divina gratia celebris.
- Nicolaus Eringius. Vix e Collegio egressus edidit reformatum Breviarium Trevirense.

Bartholomaeus Laubichs,

Adamus Steinhalen, Canonicus Warmiensis,
Jacobus Holsten.

Sigismundi Succiae Regis Theologi, illuc a Pontifice missi, quorum consilio Rex carere paterno regno maluit, quam fidem mutare.

- Joannes Huber Soc. Jesu. Complures germanice scripsit libros de Dogmatica Theologia.
- Georgius Witweiler Soc. Jesu, Concionator eximius et scripturalibus, catecheticis, atque historicis vulgatis libris clarus in paucis.
- Jo. Henricus ab Heyden, nobilissimus adolescens, Canonicus Trevirensis, ob eximiam pietatem coelestibus visis, ut creditum est, dignatus. Sancte obiit in ipso Collegio, anno 1587.
- Adamus Nisselius Soc. Jesu Novitius, ab animi demissione et abstinentia laudatissimus.
- Matthaeus Schrick Soc. Jesu. Librum edidit contra haereticos, et vitam scripsit P. Michaelis Lauretani.
- Guillelmus de Metternich Soc. Jesu, intima cum Deo conjunctione, ardenti proximos juvandi studio, et piis editis libris conspicuus.
- Erhardus Denselius, Protonotarius Apostolicus, et Vicarius Bambergensis. Integros haereticorum pagos atque oppida ad Catholicam Fidem traduxit.
- Willhelmus Veylhamer. Virorum principum gratia, et Ecclesiasticis dignitatibus florens, provecta jam aetate secessit in Societatem Jesu, in eaque pio exitu vitam clausit.
- Joannes Isfording Soc. Jesu, linguarum peritia, libris editis, et virtutibus non vulgaribus commendatus.
- Jo. Christophorus ex Lib. Baronib. a Neustetter, Decanus Bambergensis, et ibidem Praepositus ad S. Wolffgan-

- gum. Ter in episcopum electus, ter in Capitulo Epistopatum respuit.
- Petrus Gebauver electus in Episcopum Wratislavieusem, Episcopatum Ferdinando Carolo Poloniae Regis fratri ultro cessit. Obiit sanctissime post multa egregie facta ad utilitatem Ecclesiae.
- Jacobus Canisius Soc. Jesu, caritate in proximum, et libris contra haereticos conscriptis, Patrui sui Ven. Petri Canisii imitator egregius.
- Jo. Lorch, Decanus Wratislaviensis et Praepositus Nissensis. Catholicae Religionis promovendae studio largos perpetuosque aere suo statuit reditus, quibus juvenes ad verae Ecclesiae sinum venientes sustentarentur.
- Melchior Inchosser Soc. Jesu, vir multiplici doctrina, pluribusque libris in lucem editis notus.
- Mathias Faber Soc. Jesu, Concionator insignis. Concionum tria edidit volumina, et alia quaedam.
- Wolffgangus a Gravenegg Soc. Jesu, insigni vir sanctimonia, magna in primis vitae austeritate, et erga proximos caritate.
- Jo. Adamus Schallus Soc. Jesu, apud Sinarum Imperatorem Tribunalis Mathematici supremus Praefectus. Christi fidem Apostolicis laboribus et libris editis in eo Regno propagavit, pro eaque carceres ac vincula perpessus est.
- Martinus Steineckh Ord. S. Benedicti ad S. Blasium in Silva Hercinia. Obiit cum insigni fama sanctitatis.
- Andreas Fornerus, Canonicus Herbipolensis, vir doctus et Studio Religionis flagrans. Multa contra haereticos erudite scripsit.
- Andreas Tablerus Ord. S. Pauli primi Eremitae, vitae innocentia, Caelitum consortio, doctrina infusa, aliisque supernis donis ita spectatus, ut Beati nuncupationem obtineat in Hungaria.
- Leonardus Creder Soc. Jesu, concionandi facultate inter Oratores sui temporis excellens, libris ex Hispanico latine redditis de re ascetica optime meritus.

- 'Fridericus Veylhamer Soc. Jesu. Tridenti decessit magn ac cum opinione sanctitatis.
  - Jo. Fridericus Queller Ordinis S. Pauli primi Eremitae, vir omnium testimonio sanctus, atque instar Caelitum vulgo invocatus in Hungaria.
  - Michael Haim, Parochus in Ducatu Neoburgensi, ubi multos ad catholicam fidem pertraxit.
  - Cyprianus Hohperger Ord. S. Pauli primi Eremitae, vir modestia, pietate, abstinentia singulari, nunquam otiosus, in procuranda animarum salute indefessus.
  - Georgius Emericus Nagy Ord. S. Pauli primi Eremitae, sanctitate vitae, pluribusque in suo Ordine gestis muneribus clarissimus.
  - Eusebius ex Comitibus et Dapiferis haereditariis S. R. I. de Truchses, Societatem Jesu ingressus, cum pietate non vulgari parem junxit doctrinam. Libros Philosophicos et Theologicos edidit et Assistens pro Germania Romae fuit.
  - Ferdinandus Grieskircher Ord. S. Pauli primi Eremitae, Scriptor egregius.
  - Petrus Bolla Ordinis S. Pauli primi Eremitae. Elegias et Epigrammata sacra typis edidit.
  - Jo. Franciscus Fluske, officio Parochus, inter Haereticos utiliter laboravit, ex iisque complures ad catholicam fidem traduxit.
  - Richardus Heydinger, Canonicus Regularis Lateranensis ad S. Florianum. Recusata Infula, quam ei Canonici unanimi suffragio obtulerant, eximiis tantum virtutibus inter suos clarere maluit, bene alioqui meritus de suo Coenobio.
  - Augustinus Bolla Ord. S. Pauli primi Eremitae. Apostolicis laboribus in Hungaria plurimum desudavit.
  - Petrus Ignatius S. R. I. Comes a Strasoldo, tanta animi demissione vir, ut indignum se putaverit Sacerdotio. Itaque vita pie sancteque traducta, in bona senectute Diaconus obiit.

- Marquardus Hergott, Ord. S. Benedicti ad S. Blasium in Silva Hercinia. Historiam Augustae Familiae Austriacae conscripsit.
- Valterus ex Lib. Bar. de Voigt, Ord. S. Benedicti ad Sanc tissimum Salvatorem Fuldae. Magnam moriens sanctitatis famam reliquit.

## Alumni vel pro Fide occisi vel in officio caritatis exstincti.

- Martinus Weinreichius, Catholici Dogmatis defensor strenuus, in obsequio tabidorum exstinctus.
- Fridericus Bartscius Prutenus Soc. Jesu, Theologica doctrina, libris scriptis, eximiis virtutibus clarus et Sigismundo III. Poloniae Regi a Confessionibus, quem secutus in Moscovitica expeditione, dum milites contagio laborantes sedulo procurat, eodem morbo correptus occubuit.
- Gualterius Belius, Ecclesiae Curiensis Decanus, lue saeviente in officio caritatis exstinctus.
- Robertus Jansonus, ab Haereticis in Anglia interfectus.
- Joannes Goffinus Villarius, in territorio Leodiensi Parochus, in odium fidei interemptus.
- Leo Hoffman, Praepositus Badensis. Propter Catholicam Fidem carceri mancipatus, in eodem occubuit.
- Marcus Stephanus Grisinus, Canonicus Strigoniensis, Cassoviae a Calvinistis crudelissime interfectus.
- Joannes Reubi, peste laborantibus in Suevia deserviens obiit.
- Josephus Matthaeus Mercklinger Argentoratensis. Per annos 25. Fidem Catholicam contra Lutheranos acerrime in patria propugnavit, ac pro eadem in carceribus detentus interiit.
- Elias Franciscus Mayer. Viennae in contagiosorum obsequio victima caritatis cecidit.
- Andreas Peczi, in Hungaria peste sublatus, dum ea lue laborantibus impigre deserviret.

- Joannes Kapronczay, Parochus Nitriensis, dum Catholicae Fidei propagandae operam navat, ab haereticis veneno sublatus.
- Petrus Tarli, Parochus ad S. Nicolaum Sarvariensem. Grassante pestilentia ex aegrotorum quibus subserviebat attactu tabem hausit, ac pie decessit.
- Joannes Sellei, Parochus ad Tyrnaviam, in odium Fidei a Turcis capite obtruncatus.
- Petrus Parrady, Canonicus Posoniensis, in Hungaria a rebellibus haereticis occisus.
- Stephanus Dobys, Canonicus Strigoniensis, in odium fidei crudelissime necatus.
- Christianus Otterstetter Ord. Cisterciensis, ab haereticis per medium dissectus.
- Stephanus Josa, in Hungaria Fidei causa trucidatus.
- Jacobus Szalay, dum peste infectis sacra ministraret, eadem vi morbi sublatus.
- Stephanus Stanislaus Gyorffy, in eodem caritatis officio exstinctus.
- Petrus Gnad, Ord. S. Pauli primi Eremitae Missionarius. Ex eadem causa idem mortis genus oppetiit.
- Franciscus Miho, curam tabidorum gerens, contracta peste gloriosus occubuit.
- Joannes Gellert, cum peste laborantibus sacramenta ministraret, palmam eamdem abstulit.
- Joannes Palugyay, dum lue correptis opem ferret, Galgoczii in Hungaria absumptus.

#### VI.

#### REFORMATIO ANGLIAE.

Ex decretis Reginaldi Poli S. R. E. Cardinalis Sedis Apostolicae legati. A. Domini M. DLVI.

## Decretum XI.

Ut in cathedralibus certus initiatorum numerus educetur, ex quo, tanquam ex seminario, eligi possint, qui digne ecclesiis praesiciantur.

Cum magna sit hoc tempore ecclesiasticarum personarum penuria, praesertim idonearum, quae ecclesiis seu
ecclesiasticis muneribus vel praeficiantur, vel inserviant:
atque huic incommodo nulla ratione magis occurri possit,
quam si soboles quaedam et tanquam seminarium ministrorum saltem in cathedralibus ecclesiis instituatur et
conservetur: hac eadem synodo approbante statuimus et
decernimus, ut singulae metropolitanae et cathedrales
hujus regni ecclesiae, pro cujusque censu et facultatibus,
proque dioecesis amplitudine certum numerum puerorum
elere teneantur.

In hunc vero qui cooptandi erunt, annos sint minimum undecim, vel duodecim nati, qui et legere sciant, et
scribere, et quorum indoles ac voluntas certiorem spem
efferat, eos sacerdotes futuros, et ecclesiasticis muneribus
perpetuo inservituros.

Pauperum autem filios praecipue eligi volumus, neque tamen ditiorum excludimus, modo studium prae se ferant Deo et ecclesiae inserviendi. Hi primum grammaticam discant: post, in ipsam metropolitanam seu cathedralem ecclesiam adsciti, sub cancellario ecclesiae, aut alio docto et gravi viro, qui ad hoc munus delectus sit, in ecclesia-stica doctrina et disciplina erudiantur. Horum classes instituentur duae, altera profectiorum aetate et literis, quos acolytos esse volumus, quibus praeter victum et togam, quam liberalem vocant, mercedis etiam aliquid in singulos annos attribuetur: altera juniorum, quibus toga

et mensa tantum dabitur. Universi autem tam prioris classis, quam posterioris, tonsura et habitu clericali, eademque vivendi ratione utentur, et divinis in ecclesia officiis oportune inservient. Porro ex acolytorum classe, quicumque ad aetatem legitimam pervenerint et in moribus atque in literis profecerint, sacris ordinibus initiabuntur, et ipsi cathedrali seu metropolitanae ecclesiae, in quocumque ministerio episcopo et capitulo commodum videbitur, operam suam navabunt: atque in his, ut pro cujusque merito beneficium aliquod ecclesiasticum deferatur, ipse episcopus et capitulum curabit. In eorum autem locum, qui ex acolytorum classe ad ordines sacros et majora ecclesiae munera adsciscentur, substituendi erunt, qui ex classe inferiori moribus, aetate ae literis proxime accedant.

Ad scholam grammaticae et alia commoda, discendi causa, admittantur alii etiam civitatis et dioecesis pueri: qui tamen sint honeste educati, bonis moribus praediti: quibus eodem vestitu quo ceteris utendum erit, atque eodem modo vivendum. Ex his autem, qui maxime idoneus erit, et ecclesiae inserviendi voluntatem prae se feret, in ejus locum sufficietur, qui ex clericorum numero desiderabitur. Et quia, ad hanc puerorum sobolem alendam, necesse est, ut, quoad certa dos ex reditibus beneficiorum, quae deinceps vacaverint, huic tam pio operi in perpetuum assignandorum, seu que alie mode erit consti tuta, quod brevi factum iri speramus, census aliquis annuus ad tempus provideatur, qui tam puerorum victui, quam praeceptorum stipendiis sufficere possit, statuimus, ut archiepiscopi et episcopi omnes fructuum annuorum, quos ex proventibus episcopatuum suorum percipiunt, deductis decimis, subsidiis et feudis, quadragesimam partem cum ad ipsos pueros alendos, tum etiam ad mercedem solvendam magistris, qui eos in grammatica et ecclesiastica doctrina et disciplina erudient, in singulos annos pendant.

Quod item ab omnibus, qui praebendas, vel beneficia quaecumque ecclesiastica aut jam obtinent, auc posthac obtinebunt, fieri volumus, ac jubemus, ut scilicet ex fructibus beneficiorum suorum, quae vel singula, vel plura simul, decimis, subsidiis et feudis, ut praefertur, deductis, ad annuum censum viginti librarum ascendant, partem quadragesimam ad hos ipsos usus in ea dioecesi, in qua beneficia obtinent, quotannis persolvant. Id quod eos, licet akis multis oneribus gravatos, pro sua tamen erga Deum pietate, et in ejus ecclesiam, quae nunc ministrorum idoneorum penuria magnopere deformatur, officio et studio haud gravatim facturos esse confidimus,

Praeterea statuimus, ut episcopus simul cum decano et capitulo cathedralis ecclesiae hujus puerorum scholae curam gerant, certisque hominibus negotium dent, ut hunc censum ab omnibus iis, qui solvere tenebuntur, in terminis et locis, ac sub censuris et poenis eorumdem episcopi et capituli arbitrio statuendis, exigant. Reliqua vero, quae ad hanc scholam bene ac feliciter adminiterandam tuendamque erunt statuenda, quae multa adhuc restant, in proxima convocatione, Deo favente, providebuntur.

Servandos maxime conducat, ut erudiendae juventuti magistri rectitudine fidei, honestate vitae, et eruditione commendabiles praeficiantur: idcirco statuimus, ut ne quis
ulli scholae in quocumque loco magister praeficiatur, aut
quomodolibet munus docendi suscipiat, nisi prius a loci
ordinario diligenter examinatus ac probatus fuerit, deque
iis libris admonitus, qui in scholis tam ad eruditionem,
quam ad excolendos juventutis mores legendi sunt. Qui
vero huic decreto non paruerit, sententiam excommunicationis incurrat, et munere docendi ad triennium prohibeatur. Eorum autem, qui jam scholis praefecti sunt,
fides, mores et doctrina sedulo examinentur: et si tales
reperti fuerint, quales in praesenti constitutione requiri-

mus, confirmentar et de omnibus supradictis admoneantur: sin aliter, eos amoveri et in coram locum alios idoneos suffici mandamus.

#### VII.

#### CONCILII TRIDENTINI

Sessio XXIII. c. 18. De Reformatione.

Forma crigendi seminarium elericorum, praesertim tenuiorum: in cujus crectione plurima observanda: de educatione promovendorum in cathedralibus et majoribus ecclesiis.

Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et, nisi a teneris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, numquam perfecte, ac sine maximo et singulari propemodum Dei omnipotentis auxilio, in disciplina ecclesiastica perseveret; sancta synodus statuit, ut singulae cathedrales, metropolitanae, atque his majores ecclesiae, pro modo facultatum et dioecesis amplitudine, certum puerorum ipsius civitatis et dioecesis, vel ejus provinciae, si ibi non reperiantur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias, vel alio in loco convenienti, ab episcopo eligendo, alere, ac religiose educare, et in ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur. In hoc vero collegio recipiantur, qui ad minimum duodecim annos, et ex legitimo matrimonio nati sint, ac legere et scribere competenter noverint, et quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios praecipue eligi vult; nec tamen ditiorum excludit, modo suo sumptu alantur, et studium prae se ferant Deo et ecclesiae inserviendi. Hos pueros episcopus in tot classes, quot ei videbitur, divisos, juxta eorum numerum, aetatem, ac in disciplina ecclesiastica progressum, partim, cum ei opportunum videbitur, ecclesiarum ministerio addicet, partim in collegio erudiendos retinebit, aliosque in locum eductorum sufficiet, ita ut hoc collegium

Dei ministorum perpetuum seminarium sit. Ut vero in eadem disciplina ecclesiastica commodius instituantur, tonsura statim atque habitu clericali semper utentur; grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent: sacram scripturam, libros ecclesiasticos, homilias sanctorum, atque sacramentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac ceremoniarum formas ediscent. Curet episcopus, ut singulis diebus missae sacrificio intersint, ac saltem singulis mensibus confiteantur peccata, et juxta confessoris judicium sumant corpus domini nostri Jesu Christi; cathedrali, et aliis loci ecclesiis diebus festis inserviant. Quae omnia, atque alia ad hanc rem opportuna et necessaria, episcopi singuli cum consilio duorum canonicorum seniorum et graviorum, quos ipsi elegerint, prout Spiritus sanctus suggesserit, constituent: eaque ut semper observentur, saepius visitando, operam Dyscolos et incorrigibiles, ac malorum morum seminatores acriter punient; eos etiam, si opus fuerit, expellendo; omniaque impedimenta auferentes, quaecumque ad conservandum et augendum tam pium et sanctum institutum pertinere videbuntur, diligenter curabunt. Et quia ad collegii fabricam instituendam, et ad mercedem praeceptoribus et ministris solvendam, et ad alendam juventutem, et alios sumptus, certi reditus erunt necessarii, ultra ea quae ad instituendos alendosve pueros sunt in aliquibus ecclesiis et locis destinata, quae eo ipso huic seminario sub eadem episcopi cura applicata censeantur, iidem episcopi cum consilio duorum de capitulo, quorum alter ab episcopo, alter ab ipso capitulo eligatur; itemque duorum de clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad episcopum, alterius vero ad clerum pertineat, ex fructibus integris mensae episcopalis, et quarumcumque dignitatum, personatuum, officiorum, praebendarum, portionum, abbatiarum, et prioratuum cujuscumque ordinis, etiam regularis, aut qualitatis vel conditionis fuerint, et

hospitalium quae dantur in titulum vel administrationem, juxta constitutionem concilii Viennensis, quae incipit, Quia contingit, et beneficiorum quorumcumque, etiamsi juris patronatus cujuscumque fuerint, etiamsi exemta, etiamsi nullius dioesis, vel aliis ecclesiis, monasteriis, et hospitalibus, et aliis quibusvis locis piis, etiam exemptis, annexa, et ex fabricis ecclesiarum et aliorum locorum, etiam ex quibuscumque aliis ecclesiasticis reditibus, seu proventibus, etiam aliorum collegiorum (in quibus tamen seminaria discentium vel docentium ad commune ecclesiae bonum promovendum actu non habentur: haec enim exempta esse voluit, praeterquam ratione redituum, qui superflui essent, ultra convenientem ipsorum seminariorum sustentationem) seu corporum, vel confraternitatum, quae in nonnullis locis scholae appellantur, et omnium monasteriorum, non tamen mendicantium, etiam ex decimis quacumque ratione ad laicos, ex quibus subsidia ecclesiastica solvi solent, et milites cujuscumque militiae aut ordinis pertinentibus (fratribus sancti Joannis Hierosolymitani dumtaxat exceptis), partem aliquam vel portionem detrahent, et eam portionem sic detractam, nec non beneficia aliquot simplicia, cujuscumque qualitatis et dignitatis fuerint, vel etiam praestimonia, vel praestimoniales portiones, etiam ante vacationem nuncupatas, sine cultus divini et illa obtinentium praejudicio, huic collegio applicabunt et incorporabunt. Quod locum habeat, etiamsi beneficià sint reservata, vel affecta, nec per resignationem ipsorum beneficiorum, uniones et applicationes, suspendi, vel ullo modo impediri possint: sed omnino quacumque vacatione, etiamsi in curia effectum suum sortiantur, quacumque constitutione non obstante. Ad hanc autem portionem solvendam, beneficiorum, dignitatum, personatuum, et omnium et singulorum supra commemoratorum possessores, non modo pro se, sed pro pensionibus, quas aliis forsan ex dictis fructibus solverent, retinendo tamen pro rata quidquid pro dictis pensionibus illis erit solvendum, ab episcopo loci per

censuras ecclesiasticas ac alia juris remedia compellantur, etiam vocato ad hoc, si videbitur, auxilio brachii saecularis, quibusvis, quoad omnia et singula supradicta, privilegiis, exemptionibus, etiamsi specialem derogationem requirerent, consuetudine, etiam immemorabili, et quavis appellatione et allegatione, quae executionem impediat, non obstantibus. Succedente vero casu, quo per uniones effectum suum sortientes, vel aliter, seminarium ipsum in totam vel in partem dotatum reperiatur, tunc portio ex singulis beneficiis, ut supra, detracta et incorporata, ab episcopo, prout res ipsa exegerit, in totum vel pro parte remittatur. Quod si cathedralium, et aliarum majorum ecclesiarum praelati, in hac seminarii erectione ejusque conservatione negligentes fuerint, ac suam portionem solvere detrectaverint, episcopum archiepiscopus, archiepiscopum et superiores synodus provincialis, acriter corripere, eosque ad omnia supradicta cogere debeat: et ut quamprimum hoc sanctum et pium opus, ubicumque sieri poterit, promoveatur studiose curabit. Rationes autem redituum hujus seminarii episcopus singulis annis accipiat, praesentibus duobus a capitulo, et totidem a clero civitatis, deputatis.

Deinde, ut cum minori impensa hujusmodi scholis instituendis provideatur, statuit sancta synodus, ut episcopi, archiepiscopi, primates, et alii locorum ordinarii, scholasterias obtinentes, et alios quibus est lectionis vel doctrinae munus annexum, ad docendum in ipsis scholis instituen dos, per seipsos, si idonei fuerint, alioquin per idoneos substitutos, ab eisdem scholasticis eligendos, et ab ordinariis approbandos, etiam per subtractionem fructuum, cogant et compellant. Quod si judicio episcopi digni non fuerint, alium, qui dignus sit, nominent, omni appellatione remota. Quod si neglexerint, episcopus ipse deputet. Docebunt autem praedicti quae videbuntur episcopo expedire. De cetero vero officia vel dignitates illae, quae scholasteriae dicuntur, non nisi doctoribus vel magistris, aut licentiatis in sacra pagina, aut in jure canonico, et aliis personis

idoneis, et qui per seipsos id munus explere possint, conferantur, et aliter facta provisio nulla sit et invalida, non obstantibus quibusvis privilegiis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus.

Si vero in aliqua provincia ecclesiae tanta paupertate laborent, ut collegium in aliquibus erigi non possit, synodus provincialis, vel metropolitanus, cum duobus antiquioribus suffraganeis in ecclesia metropolitana, vel alia provinciae ecclesia commodiori, unum aut plura collegia, prout opportunum judicabit, ex fructibus duarum aut plurium ecclesiarum, in quibus singulis collegium commode institui non potest, erigenda curabit, ubi pueri illarum ecclesiarum educentur.

In ecclesiis autem amplas dioeceses habentibus possit episcopus unum vel plura in dioecesi, prout sibi opportunum videbitur, habere seminaria, quae tamen ab illo uno quod in civitate erectum et constitutum fuerit in omnibus dependeant.

Postremo si vel pro unionibus, seu pro portionum taxtione vel assignatione et incorporatione, aut qualibet alia ratione, difficultatem aliquam oriri contigerit, ob quam hujus seminarii institutio vel conservatio impediretur aut perturbaretur, episcopus cum supra deputatis vel synodus provincialis, pro regionis more, pro ecclesiarum et beneficiorum qualitate, etiam suprascripta, si opus fuerit, moderando aut augendo, omnia et singula, quae ad felicem hujus seminarii profectum necessaria et opportuna videbuntur, decernere ac providere valeat.

#### VIIL

#### CLEMENS PAPA VIII.

ostrorum et Sedis Apostolicae, atque quibuscumque aliis, qui atholicorum Regum, Principum, Episcoporum, aut aliorum opera ac liberalitate, ad Christianam Religionem informantur, salutem et Apostolicam benedictionem.

Ea semper fuit Sedis Apostolicae, pro salutis animarum ara, in omnes universi Terrarum orbis homines charitas, it illos, licet longissimis locorum intervallis distentos, ic vitae etiam ratione et sermonis genere inter se maxime lifferentes, aequalibus tamen paterni amoris sui officiis ad catholicae Religionis cultum alliciendos et sibi adjungendos, perpetuo existimaverit. Id cum permulta Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum de Catholica Ecclesia benemerendi studia, et praeclara rerum ab eisdem gestarum monumenta declarant, tum pleraque adolescentium natura et ingenio praestantium, recenti memoria ad Religionis et bonarum artium cultum pie, liberaliterque instituta Seminaria clarissime ostendunt. Quibus quidem Seminariis stabilitis jam et firmatis, ipsi etiam pro Pastorali nostro munere, quantum cum Domino possumus, favere cupientes, ut qui in illis exercentur, eo magis Catholicae Religionis propagandae desiderio accen dantur, quo clarior est crescentium quotidie in eos nostrorum et Sedis Apostolicae beneficiorum magnitudo. Idcirco inter alia gravissimum Apostolicae servitutis onus, divina disponente clementia, tenuitati nostrae nuper impositum a nobis exigit, nostri etiam muneris hoc tempore esse duximus, ut ad vos Sedis Apostolicae Alumnos scriberemus.

§. 1. Quocirca, cum Seminari orum erectio et omnis, quae in ipsis adolescentibus pie sapienterque instituendis, cura hactenus suscepta est, et adhuc suscipitur, eo praesertim spectet, ut Sedis Apostolicae regendarum animarum

munus, sociatis sibi multorum studiis atque laboribus, facilius exequatur; propterea vos omnes et singulos paterne monemus, ac in Domino hortamur, ut facta in primis omnium vestrarum cogitationum summa, animum statim ad ea consilia traducatis, quae Nationum vestrarum bene et catholicae vivendi rationes, ob haeresum pravitatem gravissimis antea difficultatibus implicatas, hactenus vobis expeditas reddiderunt. Hisce enim propositis, dili genterque vobiscum consideratis, illud etiam, quod est proximum, facillime intelligetis, nihil videlicet majori studio nos et Sedem Apostolicam a vobis exspectare, quam, ut jactis firmissimis ejusdem Catholicae fidei, pietatis et doctrina fundamentis, omnique studiorum cursu plane absoluto, tales vos praebeatis, ut quantum ipsi et Sedes Apostolica de uniuscujusque vestrum salute laboramus, tantum etiam vos de vestra et eorum, qui vestrae sidei committentur, salute laboretis; quod tum pro singulari vestra in Romanam Ecclesiam fide et in nos observantia, tum pro beneficii, quo cumulati estis magnitudine et muneris vobis injuncti administratione vos omnino praestaturos esse, confidimus. Neque enim in eo dumtaxat tota officii vestri ratio consistit, ut ipsi in propria bene vivendi disciplina constanter persistatis, sed illud praeterea a vobis optimo jure exigitur, ut singuli privatos, tum in studiis, tum in omni virtutum genere progressus, ad publicam eorum, quibus profuturi estis, utilitatem ac salutem, etiamsi maximi propterea cruciatus subeundi, ac certissima ipsiusmet vitae pericula sustinenda sint, libenti pioque animo (quod aetate nostra plerique collegae vestri, ad divini nominis gloriam pie ac fortiter fecerunt) studiose conferatis. In primis vero omni studio danda est vobis opera, maximeque curandum, ne humani generis adversario instigante, detestandam paucorum quorundam perfidiam, projectamque impudentiam, ullo unquam tempore imitandam statuatis, qui obliti promissorum, ac violata fide, qua se, atque operam suam Deo, ac Romanae

Ecclesiae addixerant, ad miserrimas voluptatum illecebras, et ad saecularia desideria, elusa, quam in Seminariis concitaverant, spe, turpissime sese converterunt. A cujus sane infamiae periculo ac suspicione, quo longius abesse vos certo scimus, eo impensius etiam unumquemque vestrum diligimus, hunc ipsum amorem libentissimo officio, ac re ipsa testaturi, quotiescumque vestra studia piosque conatus juvandi aliqua sese obtulerit occasio.

- §. 2. Caeterum quoniam ea est humanarum virium imbecillitas, ut plane infirmi simus ad omnia, nisi divina in primis ope fulciamur, propterea, quo munitiora vobis praesidia comparetis, vehementer cupimus, atque vos etiam in Domino valde hortamur, ut aliquot dies, eos nimirum, qui vobis a Moderatoribus praescribentur, in ea cognitione impendatis, ex qua cognitae vobis ac respectivae reddantur causae, ob quas in hanc lucem vos Deus produxerit, quantam ad felicitatem creaverit, quid perpetua Moderatorum, sub quorum disciplina degitis, de pietate, ac virtutibus vestris cura et sollicitudo a vobis exposcat, ut deinceps peccatis omnibus expiatis, et nos, et reliquam Christianam rem apud Dominum Deum juvetis.
- §. 5. Propterea hebdomada ea, quam Praefecti eorundem Seminariorum vel Collegiorum et scholarum semel acceptis hisce nostris literis, aut saltem, si quod per eos dies impedimenti acciderit, proxima hebdomada tribus diebus, quarta scilicet et sexta feria, ac Sabbato jejune tis et facta sacramentali confessione, die Dominico dictum Sabbati diem proxime subsequente, vel alio dictae sequentis hebdomadae die, arbitrio Confessarii, Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum devote percipiatis. Interea vero pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, haeresum exstirpatione, Catholicorum Principum concordia, pace, tranquillitate, salute, Deum oretis, ejusdem quoque gratiae praesidium nobis imploretis, postuletisque ab ejus bonitate, ut dignetur suo Sanctissimo Spiritu in tot tamque grandibus curis infirmitatem nostram adjuvare, operarios-

que quamplurimos et tanto ministerio dignos in vineam suam mittere. Qui autem vel propter corporis infirmitatem, vel propter aliud quodvis impedimentum, superius expressa facere tunc temporis nequiverint, Confessarii arbitrio ea ipsa in aliud proximum tamen tempus differre valeant.

- §. 4. Quae omnia ut eo libentius praestare studeatis, quo uberius spiritualibus muneribus et gratiis animas vestras refectas esse cognoveritis, de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, Vobis omnibus et singulis praedictis, qui praemissa adimpleveritis, plenissimam peccatorum vestrorum indulgentiam, veniam et remissionem tenore praesentium damus, concedimus et elargimur. Qua indulgentia frui volumus Catholica Seminaria omnia, sive ab Episcopis, sive a Principibus saecularibus instituta, egentium etiam studiosorum domos, sive hujus Sanctae Sedis, sive aliorum Catholicorum benignitate atque eleemosynis sustententur, horumque îtem Seminariorum, domorumque Praefectos, ac Ministros omnes, eos etiam, quorum hactenus opibus, atque eleemosynis sustentari consueverunt, iis scilicet, quas praescripsimus, rebus peractis, ea hebdomada, aut proxima, ut dictum est, qua hujus nostrae concessionis literae ad eos pervenerint.
- §. 5. Quia vero difficile esset, has ipsas nostras literas, ad eos omnes, ad quos pertinent, deferri, volumus, ut earum exemplis etiam impressis Notarii publici manu subscriptis, et alicujus in Ecclesiastica personae dignitate constitutae sigillo obsignatis, eadem omnino fides adhibeatur, quae his ipsis literis, si ad eos perlatae essent, tribueretur.

Datum Romae in Monte Quirinali, sub Annulo Piscatoris, die 23. Junii, millesimo quingentesimo nonagesimo secundo, Pont. nostri Anno primo.

#### IX.

Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

Rien n'etant plus important pour le bien de la religion que d'avoir des ecclesiastiques capables par leurs moeurs et par leur doctrine de remplir les saintes fonctions ausquelles ils sont destinez; l'Église a jugé que le moien le plus assuré pour y reussir, étoit l'établissement des seminaires, dans lesquels on pouvoit élever les clercs dés les premiers tems de leur jeunesse, les former à la pieté, les instruire dans les sciences qui sont necessaires à leur état, et les y recevoir encore pour quelque tems lors qu'aprés y avoir été élevez, ils auroient besoin d'y venir reprendre ou fortifier l'esprit de leur profession; les Rois nos predecesseurs ont autorisé par leurs ordonnances l'execution de ces saints Canons, et nous avons favorisé les établissemens de ces seminaires dans toutes les occasions qui s'en sont presentées: et comme nous apprenons qu'l y a encore quelques dioceses dans nôtre roiaume où il n'y en a point, et quelques-uns où l'on en pourroit établir de nouveaux, pour élever dans l'état ecclesiastique de jeunes clercs qui n'ont pas d'eux-même le moien d'étudier, et qu'il y a eu quelques contestations sur l'execution des ordonnances, par lesquelles aucuns Archevêques et Évêques avoient ordonné à quelques curez dans certains cas particuliers de se retirer pour certains tems dans des seminairs; nous avons estimé necessaire d'y pourvoir et de déclarer nôtre volonté sur des sujets si importans. A ces Causes et autres considerations à ce nous mouvans, nous exhortons et neanmois enjoignons par ces presentes signées de nôtre main, à tous les Archevêques et Évêques de nôtre roiaume, d'établir incessamment des seminaires dans les dioceses où il n'y en a point, pour y former des ecclesiastiques, et d'établir autant qu'il sera possible dans les dioceses où il

y en a déja pour les clercs plus âgez, des maisons parti 🚾 culieres pour l'éducation des jeunes clers pauvres, depui l'âge de douze ans, qui paroistront avoir de bonnes dispositions pour l'état ecclesiastique, et de pourvoir à le subsistance des uns et des autres par union de benefices\_, et par toutes les autres voies cononiques et legitimes; ordonnons au surplus, que les ordonnances par lesquelle s les Archevêques ou Évêques auroient estimé necessaireme d'enjoindre à des curez et autres ecclesiastiques aian= s charge d'ames dans le cours de leurs visites, et sur le =s procez verbaux qu'ils auront dressé, de se retirer dans de ==s seminaires, jusques et pour le tems de trois mois, pou\_\_\_\_r des causes graves, mais qui ne meritent pas une instruction dans les formes de la procedure criminelle, seront exemple. cutez nonobstant toutes appellations et oppositions quelles conques et sans y prejudicier. Si donnons en Mande ment à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris, que ces presentes ils aïement à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon sa forme et teneur, car tel essist nôtre plaisir. En temoin de quoi nous avons fait mettrare nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles le quinziême jour de Decembre, l'an de grace mil six cemms quatre-vingt-dix-huit; et de nôtre regne le cinquante---sixiéme. Signé, Louis; et sur le repli, par le Roi, Phel peaux. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

## X.

#### MÉMOIRE

présenté au Roi par les Évêques de France, au sujet de Ordonnances du 16. Juin 1828, relatives aux Écoles se condaires ecclésiastiques.

Sire,

Le temps ne calme pas la douleur que les Évêques de votre royaume ont éprouvée à l'occasion des ordo nances du 16. Juin; au contraire, ils sentent qu'elle devient plus vive et plus profonde à mesure qu'ils voient s'approcher le terme fatal de leur exécution.

Les alarmes de la conscience viennent encore se joindre à cette douleur pour la rendre insupportable. Si les Évêques ne devaient, en effet, que demeurer spectateurs passifs des choses qui se préparent, ils espéreraint trouver du moins dans l'acceptation de cette cruelle épreuve un adoucissement que la résignation et la patience leur rendraient méritoire; mais frappés de coups les plus sensibles par une main qu'ils sont accutumés à bénir, il ne leur sera pas permis de se contenter de gémir en secret et d'attendre en silence l'accomplissement des mesures qui doivent les désoler et affliger leurs Églises. On leur demande de coopérer eux-mêmes directement à des actes qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme humilians pour la Religion, durs pour le sacerdoce, génans et vexatoires pour l'autorité spirituelle dont il ne doivent compte qu'à Dieu parceque lui seul leur en a confié l'exercice. que, par un concours direct et immédiat de leur part, ils paraissent approuver ce que les principes leur semblent condamner, et qu'ils travaillent eux-mêmes à serrer des entraves que la liberté évangélique leur interdit de souffrir: placé ainsi entre les plus chères affections et les devoirs le plus sacrés, l'Épiscopat français ne sait comment satis faire à la fois au sentiment du coeur et au cri de la cons cience. Pleins d'une inquiétude que des ennemis même n'oseraient leur reprocher, les Évêques tournent leurs regards tour à tour vers le Ciel où préside la Majesté suprême dont ils doivent respecter les ordres, et vers le trône où est assise la seconde Majesté dont ils voudraient contenter jusqu'au moindre désir.

Dans leur anxieté, Sire, après avoir invoqué par de longues supplications les lumières et le secours qui viennent d'en haut, les Évêques ne croient pas s'écarter des bornes du respect et de la soumission dont il leur appartient plus qu'au reste des fidèles de donner l'exemple, s'ils essaient de déposer aux pieds du Roi, comme ils savent que quelques-uns de leurs collègues réunis à Paris l'ont déjà fait par l'organe d'un d'entre eux avant la publication des ordonnances, leurs inquiétudes et leurs craintes, en suppliant sa bonté d'apporter à ces ordonnances des modifications qui les arrachent à la cruelle alternative où elles vont les placer; ils n'obéissent point à l'exigence des passions, ils n'empruntent pas leur langage; ce n'est même qu'après avoir maîtrisé le premier mouvement de la douleur qu'ils viennent faire entendre au Roi très-chrétien la vois plaintive de la Religion et les douloureux accens de l'Église à celui qu'elle aime à nommer le premier-né de ses fils.

Les Évêques n'ignorent pas qu'on leur conteste le droit d'examen et de discussion sur les ordonnances du 16. Juin, qu'on affecte de ne les regarder que comme des réglemens d'ordre légal qui appartiennent à la puissance séculière; on ne cesse de leur rappeler que ces ordonnances ne blessant en aucune manière les interêts de la Religion ni le pouvoir ecclésiastique, ils ne doivent intervenir que pour se sou mettre et seconder l'action du gouvernement. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi! on les verrait ce qu'ils sont toujours, zélés et fidèles, commander le respect et l'obéissance autant par leur exemple que par leurs discours; mais il est au contraire trop manifeste que les ordonnances sont de nature à porter l'atteinte la plus déplorable à la prospérité de la Religion Catholique en France, et qu'elles attaquent dans plusieurs de leurs dispositions l'honneur et l'autorité de l'Épiscopat. Ces motifs sont plus que suffisans pour légitimer, nous ne dirons pas les résistances, mais l'inaction des Évêques, qui peuvent bien supporter un joug onéreux, mais qui ne sauraient se l'imposer eux-C'est ce qui résulte de l'examen approfondi des deux ordonnances sous quelque point de vue qu'on les envisage, soit dans l'ensemble, soit dans les détails.

L'une et l'autre ordonnances semblent reposer sur ce principe bien contraire aux droits de l'Épiscopat dans une matière évidemment spirituelle, puisqu'il regarde la perpétuité même du sacerdoce, savoir, que les écoles secondaires ecclésiastiques, autrement appelées petits séminaires, seraient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile, qu'elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugerait à propos, les créer, les détruire, les confier à son gré à des supérieurs de son choix, en transporter la direction, en changer le régime comme elle le voudra, sans le concours des Évêques, même contre leur volonté, et cela sous prétexte que, les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif de la puissance séculière.

C'est en vertu de ce principe que huit écoles secondaires ecclésiastiques ont été tout d'un coup, sans avertissement, sans ces admonitions préalables qui conviennent si bien à une administration paternelle, arrachées au gouvernement des Évêques sous lequel elles prospéraient, pour être soumises au régime de l'Université. C'est encore par une conséquence de ce principe qu'il est ordonné qu'à l'avenir, sans avoir égard à l'institution de l'Évêque, non plus qu'à sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, nul ne pourra demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.... G'est toujours de ce principe que découlent les autres dispositions qui limitent au gré de l'autorité laïque le nombre des élèves qui doivent recevoir dans ces mêmes écoles l'éducation ecclésiastique, qui déterminent les conditions sans lesquelles ils ne peuvent la recevoir, et qui, enfin, statuent que désormais cette éducation ne sera donnée, que la vocation au sacerdoce ne pourra être reconnue et dirigée dès son

commencement sans l'intervention de cette même autorité laïque; car les supérieurs ou directeurs doivent obtenir l'agrément du Roi avant de s'ingérer, après la mission des Évêques, dans la connaissance et dans la direction de cette vocation.

voilà jusqu'où conduit un principe fondé sur une prétention exorbitante, un principe mal conçu, faussement appliqué, et trop largement étendu à des objets devant lesquels la raison, la justice et la conscience le forcent à s'arrêter; voilà aussi comme il provoque des réclamations, des froissemens, des luttes très-pénibles, que l'on aurait évités, si l'on avait su se renfermer dans ces bornes endeçà desquelles il n'y a qu'hésitation et que faiblesse, comme il n'y a au-delà que violence et que collision.

d'Que le principe donc de l'autorité de la puissance civile à l'égard des petits séminaires soit réduit à ses justes limites, et tout alors rentrera naturellement dans l'ordre, parce que rien ne sera compromis. Essayons de les déterminer avec précision.

« Que le Prince doive avoir et qu'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques, destinées à perpétuer le sacerdoce, l'inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public, empêcher la transgression des lois, maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté, qu'il puisse exiger, exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent l'ordre civil; qu'il doive même, en qua lité d'évêque du dehors, provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient; qu'il soit libre d'accorder ou de refuser à ces établissemens une protection, des priviléges, des bienfaits, dans l'intention de favoriser les progrès de la foi, en contribuant à perpétuer les ministres de l'Évangile, la religion n'est pas ingrate et lui rendra au centuple, pour prix de sa munificence, non-seulement la reconnaissance et l'affection, mais encore le dévouement et les services; qu'-

ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent une sanction qui les fasse jouir de tous les avantages dont sont en possession tous les autres établissemens légalement reconnus; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre, de posséder etc.; que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certain conditions sans l'accomplissement desquelles elles ne pourraient en jouir: rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahise le pouvoir spirituel; mais au-delà l'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.

Prétendre, par exemple, qu'aucune école destinée à former à la piété, à la science et aux vertus sacerdotales, ne peut exister sans l'autorité du Prince; que les Évêques, soumis d'ailleurs à toutes les lois, ne puissent réunir les jeunes Samuels que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère, afin de les rendre plus propres à desservir l'autel et le tabernacle; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront les plus habiles, les plus capables de la diriger à travers mille dangers jusqu'au terme de sa vocation; qu'ils ne puissent bénir et multiplier cette maison de prophètes, c'est vouloir asservir l'Église dans ce qu'elle a de plus indépendant, c'est portèr atteinte aux droits de sa mission divine; c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps: Allez et enseignez; s'est s'inscrire en faux contre l'histoire de l'Église. Au sein de la persécution, elle était libre de former des clercs dans les prisons et dans les catacombes; en lui donnant la paix, les Empereurs n'ont pas assujetti à leurs réglemens les écoles et les monastères où elle recueillait l'esperance de son sacerdoce; et s'ils sont quelquefois intervenus, n'est que par leur protection, leur libéralité, ou dans les choses purement temporelles. Depuis, l'Église n'a pu se dessaisir des droits que lui a confiés son divin Fondateur.

Il résulte, en second lieu, de ce principe, que la forme des écoles où les aspirans au saint Ministère doivent être reçus, examinés, élevés, dirigés dans leur vocation; que leur nombre, leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette route céleste, sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle; c'est porter atteinte à son indépendance, c'est lui mettre des entraves que de lui imposer des conditions qui lui ôteraient ou qui gêneraient sa liberté dans le choix de ceux qu'elle est chargée de séparer pour l'oeuvre du Seigneur, et des conducteurs qu'elle reconnaît être les plus habiles pour amener cette oeuvre à sa perfection.

Il s'ensuit encore que, si la puissance séculière croit pouvoir refuser ou retirer ses faveurs, ses priviléges, et tous les avantages de l'existence légale, même la faculté d'enseigner les lettres humaines, à des prêtres qui, individuellement ou collectivement, suivent, pour leur régime interieur, la règle d'une congrégation ou d'un ordre dont la loi ne reconnaît pas l'existence, elle ne peut exclure ces prêtres de l'enseignement des écoles ecclésiastiques pour ce seul fait, du moment où, appelés par les Évêques, soumis en tout à la jurisdiction de l'ordinaire comme tous les autres prêtres des diocèses, ils sont préposés à cet enseignement et à cette direction.

Les Évêques sont donc en droit de conclure, et ils le concluent presque à l'unanimité, qu'il leur paraît répugner à la conscience de soumettre à la sanction du Roi la nomination des supérieurs et directeurs de leurs petits séminaires, parce que cette obligation est contraire à la pleine et entière liberté dont les Évêques doivent jouir dans la direction de ces établissemens, en raison de leur nature et de leur destination. Est-il rien qui appartienne plus à l'autorité spirituelle que le droit d'examiner la vocation des sujets qui aspirent au sacerdoce, de former ces sujets aux vertus sacerdotales, ce qui renferme évidemment celui de choisir des hommes chargés de faire cet examen, de

juger ces vocations, de former à ces vertus? Comment donc les Évêques pourraient - ils reconnaître dans l'autorité civile le pouvoir d'agréer ou de rejeter les hommes qu'ils auraient chargés de cette mission toute spirituelle? et ne serait - ce pas reconnaître ce pouvoir que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances?

Si l'on objecte que les Évêques sont déjà soumis à des formalités semblables pour ce qui concerne la nomination des vicaires généraux, chanoines et curés, il est facile de répondre que, quant aux curés, c'est en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801, et par suite avec le consentement exprès du Souverain-Pontife, lequel, lorsque le bien de la Religion l'exige, peut restreindre l'asage de cette pleine et entière liberté que Jésus-Christ a donnée à son Église, ce qui excède le pouvoir d'un Évêque à l'égard de ces droits sacrés dont il n'est que le dis-Positaire. Quant aux vicaires - généraux et aux chanoines, On sait que cet approuvé imposé plus tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse, n'est re-Sardé que comme une simple formalité qui n'influe en rien sur l'institution canonique, non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère; tandis que la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise, le refus de cet agrément pourrait jeter le désordre dans cet établissement précieux, et peut-être même en entraîner la ruine.

Les Évêques concluent, secondement, qu'il ne leur paraît pas non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir dans l'organisation de leurs écoles ecclésiastiques, l'obligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs ou supérieurs qu'ils y appelleraient. Un Évêque ne peut s'interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires, de les assujettir même à des voeux au for intérieur, d'établir ainsi une espèce de congregation, afin de faire régner et

plus de piété et plus d'harmonie entre des prêtres destinés à former de jeunes clercs à la perfection sacerdotale, à faire observer à leurs élèves une règle sévère, à les édifier par toutes sortes de bons exemples, à leur inspirer, à leur rendre familier l'amour du détachement de soi-même, de l'obéissance, de la pauvreté et des autres conseils évangéliques, dont la pratique, dans un certain degré, est si propre à assurer les fruits du sacré Ministère. rien de plus spirituel de sa nature qu'une congrégation religieuse considérée précisément comme congrégation religieuse et séparée de toute existence légale? Si des Évêques peuvent reconnaître dans l'autorité séculière le droit de donner ou de refuser à une congrégation religieuse cette existence légale, ils ne peuvent lui reconnaître le droit de défendre à l'autorité spirituelle d'approuver, d'établir, de diriger ces congrégations toutes spirituelles, d'en employer les membres à des fonctions également spirituelles, et consequemment à former les jeunes clercs à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or, ce serait reconnaître ce droit dans l'autorité civile, que d'exécuter l'article 2 de la première ordonnance, qui défend généralement, sans aucune distinction, d'employer à la direction de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout homme qui appartiendrait à une congrégation non légalement établie en France.

En troisième lieu, les Évêques concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d'une manière active aux articles 1 et 3 de la seconde ordonnance qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en excluent les externes, parce que ce serait vouloir en quelque sorte limiter les vocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent au contraire, autant qu'il est en eux, favoriser les progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d'une manière passive aux mesures qui interdiraient aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires, c'est tout

ce qu'on peut exiger d'eux; mais il serait indigne de leur caractère de s'engager à les repousser du sanctuaire ou à les écarter du chemin qui peut les y conduire, sous le prétexte que le nombre en est trop grand, ou que, n'ayant pas les moyens de payer une pension exigée, ils ne peuvent suivre les écoles que comme externes; il serait également contraire aux devoirs des Évêques de reconnaître, par une coopération positive, un droit funeste à la religion, à une époque sur-tout où la rareté des prêtres est la grande plaie de l'Eglise, et où, il faut en convenir, l'éducation donnée dans les institutions laïques est telle, en général, que les vocations ecclésiastiques s'y perdent loin de s'y développer. La puissance séculière n'est pas d'ailleurs juge compétente pour connaître jusqu'où s'étendent les besoins de l'Église, et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont nécessaires.

Sire, à l'appui des motifs que les Évêques ont l'honneur d'exposer à Votre Majesté pour justifier une conduite qu'on ne manquera pas, peut-être, de lui présenter comme une révolte contre son autorité, ils pourraient invoquer cette liberté civile et cette tolérance religieuse consacrées par les institutions que nous devons à votre auguste frère, et que Votre Majesté a juré aussi de maintenir; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droit public dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées, sur laquelle les plus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion, et qui les jetterait dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserer, selon les temps et les systèmes toujours mobiles, toujours variables.

Ils ont examiné dans le secret du sanctuaire, en présence du souverain Juge, avec la prudence et la simplicité qui leur ont été recommandées par leur divin Maître, ce qu'ils devaient à César comme ce qu'ils devaient à Dieu: leur conscience leur a répondu qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, lorsque cette obéissance qu'ils doivent premièrement à Dieu ne saurait s'allier avec celle

que les hommes leur demandent. Ils ne résistent point, ils ne proférent pas tumultueusement des paroles hardies, ils n'expriment pas d'impérieuses volontés, ils se contentent de dire avec respect, comme les Apôtres, Non possumus, nous ne pouvons pas, et ils conjurent Votre Majesté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le coeur d'un sujet sidèle vis-à-vis d'un Roi si tendrement aimé.

Jusqu'ici nous n'avons considéré dans les nouvelles ordonnances que ce qu'elles nous paraissent avoir de contraire à la liberté du ministère ecclésiastique, relativement à l'éducation des clercs et la perpétuité du sacerdoce; mais, Sire, nous n'aurions pas satisfait à l'un des devoirs que Votre Majesté aime toujours que nous remplissions auprès d'elle, celui de lui faire connaître la vérité sans déguisement, si nous lui taisions les autres funestes conséquences que ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du troupeau de Jésus-Christ, notre sollicitude ne doit pas se borner à former les guides qui seront destinés à le conduire sous notre direction aux pâturages de la vie éternelle. Le soin du bercail tout entier nous regarde, et ce serait pour nous une illusion et une erreur impardonnables, si nous croyions avoir acquitté tout ce que demande la charge pastorale, du moment où nous n'avons rien négligé pour assurer de bons prêtres à nos églises. C'est sans doute la première et la plus essentielle de nos obligations, pour laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices; mais tout ce qui peut avoir quelque influence sur la sanctification des ames réclame aussi de nous une vigilance, une attention et des

Or il n'est que trop manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent à interdire rigoureusement l'accès de nos écoles ecclésiastiques à une certaine classe de fidèles qui ne se destineraient pas au sacerdoce, seront très-fatales à la foi et aux moeurs. Nous le disons sans

orgueil et sans vouloir déprécier les institutions publiques, dans nos séminaires le lait de la plus saine doctrine coule toujours pur et abondant; les précautions pour conserver sans tache l'innocence du jeune âge sont portées d'autant plus loin, que nous aspirons à ne présenter au service des saints autels qu'une virginité sacerdotale: le respect Pour les lois, l'amour pour le Monarque, et la fidélité à tous les autres devoirs de la vie sociale, y sont enseignés, développés, inculqués avec d'autant plus de force dans les esprits et dans les coeurs, que nous avons à former des hommes qui seront obligés par état de prêcher toute leur vie la connaissance de ces devoirs et d'en commander la pratique au nom du Ciel; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides qu'ils doivent en soutenir l'honneur par les plus courageux exem. ples. De quel effroi la Religion n'a-t-elle donc pas dû être saisie! que de larmes n'a-t-elle pas dû répandre en entendant l'arrêt qui exclut à jamais de la perfection de ses enseignemens les enfans de tant de familles honorables, qui auraient voulu confier à une vigilance plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher, et souvent ce que l'Etat a de plus précieux! Mais combien cet effroi a-t-il augmenté, combien ces larmes sont-elles devenues plus amères, lorsqu'elle a vu répudier de l'instruction publique les maîtres les plus capables de former la jeunesse aux vertus du christianisme, quand même ils ne seraient pas reconnus comme les plus habiles pour leur enseigner les lettres humaines! Déjà elle n'avait pu voir, sans pousser de profonds soupirs, l'usage de l'autorité qu'elle doit exercer sur l'éducation de l'enfance affaibli, restreint et presque réduit à une simple voix consultative; elle n'avait pu que s'affliger de la nouvelle humiliation qu'on lui a fait subir en lui retirant la confiance que lui avait témoignée le feu Roi quelques années auparavant; ses alarmes redoublent avec sa douleur depuis qu'elle voit écarter, avec tant de précautions, d'auprès des générations ui s'élèvent, ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence, qu'elle a comptés dans tous les temps au nombre de ses plus puissans auxiliaires.

Sire, nous ne poussons pas plus loin nos considérations, quoiqu'elles se présentent en foule. Français, nous ne voulons pas récriminer contre notre siècle ni contre le système d'éducation organisé dans notre patrie; Évêques, nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse, espérance de l'Église et de l'État. S'il ne nous est pas donné de la préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent, nous devons désirer et demander avec instance qu'on ne repousse pas du moins les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre et en affaiblir l'excès.

Sire, quelque profonde que soit l'affliction des Évêques de se trouver dans la pénible nécessité de contrister peutêtre Votre Majesté, en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéramens qui dissipent leurs alarmes, ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret, et dans cette persuasion que, si elles pouvaient s'allier avec les devoirs du Christianisme, elles devenaient indispensables à cause de la rigueur des temps. Ils ne s'abusent donc pas en espérant que les conseils de Votre Majesté, plus éclairés par les observations de l'Épiscopat, s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience, la paix publique et les trop longues douleurs de la religion. Oui, Sire, ce sont tous les Évêques de France qui sollicitent de Votre Majesté le remède des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant, et non plus sculement quelques Évêques isolés, qui cherchent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux, quoique en très-petit nombre, qui dissèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces circonstances difficiles, il n'en est pas un seul qui ne partage

les sentimens de l'affliction commune, et qui ne croit fermement que la piété du fils de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l'Épiscopat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser.

« Plus d'une fois, Sire, les Évêques de votre royaume se sont vus obligés de défendre ainsi, par leurs supplications au pied du trône, la cause sacrée de leurs églises contre les envahissemens de la puissance séculière, déposée entre les mains de ces corps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui, malheureusement pour la Religion et pour l'État, se croyaient quelquefois autorisés à soumettre à leur jurisdiction l'autorité du Prince et celle des Pontifes, réunissant ainsi en une seule main le glaive de la justice, la houlette des pasteurs et le sceptre des Rois. L'Épiscopat, alors protégé par ses priviléges, soutenu par son crédit, placé par sa situation sociale dans une parfaite indépendance, luttait en quelque sorte à force égale avec la magistrature; il lui était donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens, et de soutenir avec avantages les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors, Sire, il suppliait, il implorait l'assistance de l'autorité souveraine, il lui parlait toujours avec une dignité pleine de mesure; toujours il en était écouté avec bienveillance, et souvent avec succès. Aujourd'hui, privé de ses anciennes ressources, dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière facile, mais toutefois investi des mêmes droits spirituels et responsable de l'atteinte qu'il y laisserait porter par négligence ou par faiblesse, il supplie encore; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur le Roi Très-Chrétien, qu'il n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les Évêques de vouloir employer d'autres moyens pour le fléchir.

« Si, malgré cette situation humble et respectueuse, capable de réduire au silence les langues les plus imprudentes, il se trouvait encore des hommes qui osassent prêter

à notre zèle et à nos instances les couleurs de la révolte, et nous traduire devant la France et devant Votre Majesté, comme de sujets rebelles, relevant alors nos fronts humiliés, nous repousserions avec une juste indignation d'aussi rdieuses calomnies; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefois au pied du trône de votre auguste aïeul, à la suite d'une de ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers intérêts de la religion appellent si impérieusement le retour; nous vous dirions, Sire, «qu'au milieu des maux qui nous « affligent, votre prospérité et votre gloire sont le sujet « de nos plus tendres et de nos plus vives acclamations; « que soutenir et défendre les droits sacrés de votre cou-« ronne sera toujours pour nous l'objet d'une noble et « sainte jalousie; que plus nous sommes obligés de cher-« cher à conserver la liberté d'un ministère qu'on ne sau-« rait essentiellement nous ravir, plus nous nous croyons « engagés à donner l'exemple de la soumission; que cette « obligation ne nous servira jamais que pour porter plus « loin notre obéissance et lui donner plus de mérite; que « nul ne peut nous dispenser des moindres devoirs de « véritables Français, et qu'ensin dans ce royaume où « Votre Majesté est partout chérie et révérée, nous ne « lui connaissons d'autres ennemis que ceux qui nous ac-« cusent de l'être, et qui n'oublient rien pour décrier « auprès d'elle nos respects, notre amour et notre iné-« branlable fidélité. »

Nous sommes avec respect, Sire, de Votre Majesté,

Les très-humbles, très-obéissans et fidèles
sujets et serviteurs,

Les Cardinaux, Archevêques et Évêques de l'église de France.

A. J. CARDINAL DE CLERMONT-TONNERRE, Archevêque de Toulouse, Doyen des Évêques de France. Au nom de l'Épiscopat français.

Paris, le 1. août 1828.

### XI.

Établissement d'une université catholique en Belgique. Les Archevèque et Évêques de la Belgique, au Clergé de leurs diocèses.

#### Messieurs!

Depuis que la Constitution de la Belgique a établi la liberté de l'enseignement, un désir immense de voir s'élever une Université Catholique s'est manifesté de toutes parts parmi les populations du royaume. Il est facile d'en saisir la raison. Presque toutes les familles tiennent à léguer à leurs enfans la plus belle part de l'héritage de leurs pères, cette foi catholique invariable, indestructible, qui est le premier principe de la civilisation des peuples chrétiens, parce qu'elle proclame sans ambiguité comme sans hésitation toutes les idées véritablement sociales: elles comprennent, et l'experience des derniers temps le leur a d'ailleurs démontré à l'évidence, que tout enseignement qui n'est pas subordonné aux principes de cette foi, peut tendre à les corrompre.

En effet, qui pourrait mesurer la profondeur des abimes dans lesquels se sont précipités les plus grands esprits lorsqu'ils ont cessé de reconnaître la religion comme la base des sciences humaines? Ces sciences, que Dieu a données à l'homme pour son perfectionnement moral ou pour son bienêtre physique, ont alors été tournées contre leur divin auteur et contre l'ordre de la societé; la multiplicité des systèmes, la confusion des doctrines ont réduit la science à n'être plus qu'une agglomération de faits sans lien, sans suite, sans ordre, et dont le dernier résultat serait de jeter le monde dans un dout universel et dans une indifférence complete.

Ce n'étaient pas là des doctrines que nos ancêtres puisaient dans ces anciennes écoles dont le Père commun des fidèles avait approuvé les statuts, et dont la brillante existence, la longue prospérité ne peuvent s'expliquer que par l'accord parfait de la science avec le fondement de la vraie foi.

١

Les Belges se rappellent la gloire dont jouit pendant quatre siècles la célèbre Université de Louvain, où la science unie à la foi formait des hommes instruits et de bons chrétiens; et tous ceux qui ne se sont pas laissé éblouir par de vaines théories, désirent voir la jeunesse, espoir de la patrie, revenir à cet accord si fécond en heureux résultats, et ils attendent de leurs premiers Pasteurs intimement unis avec l'auguste chef de l'Église, qu'ils leur en ouvrent la voie.

C'est pour répondre a ce voeu, Messieurs, que nous avons formé le projet d'ériger en Belgique, avec l'assentiment du St.-Siége que nous avons obtenu, une nouvelle Université Catholique, que nous établirons sur des fondemens tels qu'elle offrira, et sous le rapport de l'enseignement, et sous celui de la discipline, toutes les garanties que peuvent raisonnablement désirer nos nombreuses familles demeurées attachées de coeur et d'âme à la religion qui fait leur bonheur.

La force et la profondeur des études seront l'objet de tous nos soins; car nous sentons vivement toute l'importance d'un haut enseignement porté au niveau des connais-, sances humaines les plus élevées, et nous avons la ferme confiance qu'avec l'aide du Seigneur les résultats répondront à nos constans efforts. L'absence d'une surveillance active sur les élèves hors du temps des leçons est souvent la cause du ralentissement de leur zèle pour l'étude et l'occasion d'une corruption des moeurs qui, en gâtant leur coeur, exerce une fatale influence sur leur avenir. Afin de tarir cette source des plus vives inquiétudes pour les parens, nous ferons revivre une des plus utiles institutions de l'ancienne université de Louvain, en établissant des pédagogies et de collèges, où les élèves auront le logement et la nourriture, et seront soumis à une sage liscipline. Enfin nous prendrons des mesures efficaces pour imprimer à ce nouvel établissement un caractère de stabilité qui lui assurera une longue existence.

Déjà présumant, messieurs, de votre bonne volonté à nous seconder, nous avons mis la main à l'oeuvre afin d'ériger la première des facultés d'une université catholique, celle de la théologie, qui dépend plus exclusivement de nous. C'est au centre de la Belgique, dans la ville métropolitaine, que nous avons résolu de l'établir; et quoique separée peut-être, quant à la légalité, des autres facultés, elle n'en sera pas moins partie intégrante de l'université que nous projectons.

Tel est, Messieurs, notre but. Mais une entreprise aussi vaste exige nécessairement de grands moyens, parce que pour l'exécuter il faudra non-seulement acquérir des bâtimens et un matériel considérable, mais encore réunir un personel propre à mériter la confiance publique.

C'est pourquoi nous venons vous prier, Messieurs, de réunir tous vos efforts aux nôtres, et de recommander aux fidèles confiés à vos soins une oeuvre aussi éminemment salutaire.

Ce que ne pourraient pas des individus isolés, deviendra facile par la combinaison et par l'ensemble des efforts. Ne voit-on pas tous les jours en Autriche, en Angleterre, en France, en Amérique et même sous nos yeux, la foi des catholiques réunir tous les coeurs, et cette association de vues et de sentimens opérer sous une heureuse direction d'étonnans résultats?

Nous proposons donc à tous les catholiques de nos diocèses de prendre chacun une ou plusieurs actions annuelles; et a fin de mettre l'action à la portée de toutes les fortunes et de pouvoir ainsi recueillir le dénier de la veuve aussi bien que l'offrande du riche, nous la mettons à un franc par an.

Nous prions tout le respectable clergé de nos diocèses sans exception de donner l'exemple d'une généreuse coopération à une si belle oeuvre; et sans vouloir imposer

d'obligation à personne, ni mettre des bornes à la libéralité de nos chers coopérateurs, nous engageons messieurs les vicaires généraux, chanoines, doyens et curés de première et seconde classe à prendre vingt actions annuellement; messieurs les desservans des succursales, dix actions; messieurs les chapelains, vicaires et autres ecclésiastiques, cinq actions. Nous-mêmes nous souscrivons pour deux cents actions par an.

Ensuite nous chargeons messieurs les curés, desservans et chapelains d'annexes independantes d'engager leurs paroissiens à contribuer à cette bonne oeuvre selon que leurs moyens le permettront. Il pourront s'associer une ou deux personnes zélées, pour obtenir, par leur intermédiaire, une coopération plus générale et pour réunir les fonds.

Chaque curé formera une liste des personnes qui auront pris des souscriptions et il la conservera avec soin, afin de faire percevoir tous les ans pendant le mois de mars le montant de celles qui n'auront pas été révoquées. Il enverra le double de cette liste à monsieur le doyen en lui remettant le produit des souscriptions, ce qui aura lieu dans le courant du mois d'avril de chaque année. Messieurs les doyens joindront aux fonds qu'ils déposeront à l'évêché, toutes ces listes particulières de leur doyenné.

Nous exhortons les personnes que la divine providence a le plus favorisées des biens de la fortune, à nous aider non-seulement de leurs dons annuels, mais aussi, en égard aux frais de premier établissement, a y ajouter pour cette première fois quelques secours extraordinaires.

Nous prions le clergé d'y mettre toute la diligence possible, et de faire en sorte que le premier produit des souscriptions nous soit remis avant la fin du mois d'avril prochain, afin que si les moyens suffisent et que les circonstances se prêtent dès cette année à un commencement d'exécution, nous puissions former un conseil composé des personnes les plus respectables du pays, avec lequel

nous arrêterons les premières bases d'une organisation aussi en rapport avec les besoins du temps que conforme aux principes et aux droits de la religion.

Messieurs les curés ne se contenteront pas de lire en chaire la présente circulaire; ils la répandront parmi leurs paroissiens, et ils leur en expliqueront le but, en leur faisant bien comprendre que c'est de la force et de l'étendue de leur coopération qu'en dépendra tout le succès.

A ce premier élan de bonne volonté générale ajoutons de ferventes prières, afin que celui de qui procède tout don parfait, répande ses plus abondantes bénédictions sur une oeuvre uniquement entreprise pour sa plus grande Bloire.

Puisse le divin Maître, qui seul est la voie, la vérité et la vie, faire sur nous et sur vous une riche effusion des dons de son esprit, qu'il appelle lui même l'esprit de vérité, pour qu'il nous enseigne toute vérité! Puisse-t-il ne jamais permettre que la science qui a pour objet notre bien-être temporel, nuisse à celle qui nous conduit au salut!

Que sa paix demeure toujours avec vous!

Donné en février 1834.

- † Engelbert. archevêque de Malines.
- † Jean-Joseph, évêque de Tournay.
- † Jean-François, évêque de Gand.
- † Corneille, évêque de Liège.
- † Jean-Arnold, évêque de Namur.
- + François, évêque admr. de Bruges.

NB. Messieurs les Curés sont priés de suivre le modèle suivant pour la confection des listes de souscription pour l'Université Catholique.

## 

| Nombre des Actions<br>annoches pour les-<br>quelles chacun a<br>souscrit. | <del></del> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                           |             |
|                                                                           |             |
|                                                                           |             |

### XII.

# Venerabilibus fratribus Engelberto archiepiscopo Mechlinensi ejusque suffraganeis in Belgio Episcopis \*).

## GREGORIUS PP. XVI.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam Benedictionen.

Majori certe solatio assici non possumus, quam cos, qui in partem sollicitudinis nostrae sunt vocati,

<sup>#)</sup> Erst später kam uns dieses schätzbare Dokument zu Handen. Es geht der Erlassung der vorhergehenden Stiftungsurkunde der Universität von Mecheln voran und ist vom 13. Dezember 1833. Der ehrwürdige Episcopat von Belgien hatte sich nämlich an den heiligen Vater gewendet und ihm das Stiftungsmanifest zur Bestätigung vorgelegt. Der heilige Vater bestätigte solches durch vorliegendes Schreiben. Erst nach erhaltenem pähstlichen Schreiben wurde das besagte Manisest im Februar 1834 erlassen.

storali zelo flagrare acriterque ad spirituale commissarum sibi ovium bonum, novimus vigilare. Licet porrò praccipaam fraternitatum vestrarum virtutem satis jam multa declarassent, eaque de causa jure nobis lactari liceret, conceptam tamen animo nostro opinionem confirmarunt, mostrumque gaudium abunde auxerunt obsequentissimae Ritterae, quas die decima quarta proxime elapsi mensis ad mos dedistis, et quibus nedum vestrum de catholica in Belgio constituenda et a vobis tantum regenda studiorum universitate consilium significastis, sed etiam expositis commodis, quae tum animarum salus, tum religio ipsa inde possunt accipere, apostolica nostra auctoritate probari illud voluistis. Hanc vos rationem sequuti, id egistis, quod ab antiquis temporibus consuetudo induxit, quodque debita huic sanctae sedi reverentia et observantia merito exigit. Cum enim ad romanos Pontifices pro concredito apsis apostolici oslicii munere maxime pertineat catholicam fidem tueri sanctaeque ejus doctrinae depositum integrum ac intemeratum custodire; eorum quoque esse debct sacrarum disciplinarum, quae publice in universitatibus traduntur, institutionem moderari. Atque haec causa fuit, cur catholici etiam principes, cum de ejusmodi academiis seu universitatibus studiorum statuendis cogitarunt, apostolicam sedem consulendam ejusque auctoritatem exquirendam duxerint. Hinc celebriores illustrioresque Europae universitates nonnisi ex sententia et assensu Romanorum Pontificum fuisse constitutas gravissimae illarum historiae amplissime testantur. Nobis itaque quibus persuasum est ex recte comparatis studiorum universitatibus plurimum emolumenti in christianam rempublicam dimanare, jucundius nihil accidere potest quam ut vobis gratificemur, et ad litterarum praesertim sacrarum praesidium et incrementum supremae nostrae auctoritatis robur adjiciamus: atque hinc sapientissimum, quod una simul inivistis consilium, adprobamus, vestramque ea de re sollicitudinem summa laude ac commendatione prosequimur. Eo autem libentius

vestris votis annuimus, quo certius vestra industria, opera et cura futurum confidimus, ut quotquot ad istam universitatem convenient bene morati juvenes, non scientia, quae inflat sed scientia quae cum caritate aedificat, non sapientia hujus saeculi, sed sapientia cujus initium timor domini est, imbuantur. At illud probe intelligitis, venerabiles fratres, memoratam mox universitatem ita quidem constitui oportere, ut nihil prorsum derogetur juribus, quae singulis episcopis circa clericorum in suis dioecesanis seminariis institutionem, eorumque in litteris et disciplinis maxime theologicis eruditionem Tridentini Patres adjudicarunt. Agite igitur, et Ille a quo omne datum optimum ac omne donum perfectum est, dexter vobis propitiusque adsit, ut quae salubriter cogitatis, feliciter possitis implere. Interim Apostolicam Benedictionem paternae nostrae charitatis et benevolentiae testimonium erga fraternitates vestras peramanter vobis impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 13. decembris an. 1833. Pontificatus nostri an. III.

### GREGORIUS PP. XVI.

# XIII \*).

Sanctissimi Domini nostri Gregorii divina providendia Papae XVI. Epistola Encyclica ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos et Episcopos.

## GREGORIUS PP. XVI.

Venerabiles fratres salutem, et apostolicam benedictionem.

Singulari Nos affecerant gaudio illustria fidei, obedientiae, ac religionis testimonia, quae de exceptis ubique

<sup>\*)</sup> Da gewisse Leute mich geheimer Dekamennäischer, Kirchlichrevolutionärer Grundfäße zu verdächtigen gesucht haben; so ist es meine Pflicht mich Kräftig und muthig gegen eine solche Beschuldigung

alacriter Encyclicis Nostris litteris datis die 15. Augusti anni 1832. perferebantur, quibus sanam, et quam sequi unice fas sit, doctrinam de propositis ibidem capitibus pro Nostri officii munere Catholico Gregi universo denunciavimus. Nostrum hoc. gaudium auxerunt editae in eam rem declarationes a nonnullis ex its, qui consilia illa, opinionumque commenta, de quibus querebamur, probaverant, et equim fautores defensoresque incaute se gesserant. Agnoscebamus quidem, nondum sublatum malum illud, quod adversus rem et sacram et civilem adhuc conflari, impudentissimi libelli in vulgus dispersi, et tenebricosae quaedam machinationes manifesto portendebant, quas idcirco, missis mense Octobri ad Venerabilem Fratrem Episcopum Rhedonensem litteris, graviter improbavimus. At anxiis Nobis, maximeque ea de re sollicitis pergratum sane, ac jucundum extitit, illum ipsum, a quo praecipus id nobis moeroris inferebatur, missa ad Nos declarations die 11. Decembris anni superioris, diserte confirmasse, se doctrinam Nostris Encyclicis litteris traditam unice et absolute sequi, nihilque ab illa alienum aut scripturum se esse, aut probaturum. Dilatavimus illico viscera paternae charitatis ad Filium, quem nostris monitis permotum luculentiora in dies documenta daturum fore confidere debueramus, quibus certius constaret, Nostro ipsum judicio et voce et re paruisse.

Aundschreiben Sr. Heiligkeit Pabst Gregor XVI. bei und erkläre hiermit öffentlich und feierlich, daß ich nie die Grundsätze des Herrn de la Mennais namentlich seit 1830 gebilligt, vielweniger bekannt oder vertheidigt, daß ich sie stets für unvereindar mit Kirche und Staat, ja gleich schädlich für Beide erkannt und angessehen habe und daß ich aus ganzer Seele dem eben erwähnten Rundschreiben anhänge. Dies zur Genugthuung für Feinde und Freunde, die etwa mit dem, was ich in der Tübinger Quartalsschrift über Herrn de la Mennais und seine Schule gesagt habe, noch nicht bernhigt sein sollten.

Verum, quod vix credibile videbatur, quem tantae benignitatis affectu exceperamus, immemor ipse Nostrae indulgentiae cito e proposito defecit, bonaque illa spes, quae de praeceptionis nostrae fructu Nos tenuerat, in irritum cessit, ubi primum, celato quidem nomine, sed publicis patefacto monumentis, nuper traditum ab eodem typis, atque ubique pervulgatum novimus libellum Gallico idiomate, mole quidem exiguum, pravitate tamen ingentem, cui titulus — Paroles d'un Croyant —.

Horruimus sane, VV. FF., vel ex primo oculorum obtutu, Auctorisque caecitatem miserati intelleximus, quonam scientia prorumpat, quae non secundum Deum sit, sed secundum mundi elementa. Enimvero contra fidem sua illa declaratione solemniter datam, captiosissimis ipse ut plurimum verborum, fictionumque involucris oppugnandam, evertendamque suscepit catholicam doctrinam, quam memoratis Nostris litteris, tum de debita erga Potestates subjectione, tum de arcenda a populis exitiosa Indifferentismi contagione, deque frenis injiciendis evaganti opinionum, sermonumque licentiae, tum demum de damnanda omnimoda conscientiae libertate, teterrimaque societatum, vel ex cujuscumque falsae religionis cultoribus, in sacrae et publicae rei perniciem conflatarum conspiratione, pro auctoritate humilitati Nostrae tradita definivimus.

Refugit sane animus ea perlegere, quibus ibidem Auctor vinculum quodlibet fidelitatis subjectionisque erga Principes disrumpere conatur, face undequaque perduellionis immissa, qua publici ordinis clades, Magistratuum contemptus, legum infractio grassetur, omniaque et sacrae et civilis potestatis elementa convellantur. Hinc novo et iniquo commento potestatem Principum, veluti divinae legi infestam, imo opus peccati, et Satanae potestatem in calumniae portentum traducit, Praesidibusque Sacrorum easdem ac Imperantibus turpitudinis notas inurit ob criminum molitionumque foedus, quo eos somniat inter se adversus Populorum jura conjunctos. Neque tanto hoc ausu con-

tentus omnigenam insuper opinionum, sermonum, conscientiaeque libertatem obtrudit, militibusque ad eam a tyramide, ut ait, liberandam dimicaturis fausta omnia ac felicia comprecatur, coetus, ac consociationes furiali aestu ex universo qua patet Orbe advocat, et in tam nefaria consilia urgens atque instans compellit, ut eo etiam ex capite monita praescriptaque nostra proculcata ab ipso sentiamus.

Piget cuncta hic recensere, quae pessimo hoc impietatis et audaciae faetu ad divina humanaque omnia perturbanda congeruntur. Sed illud praesertim indignationem excitat, religionique plane intolerandum est, divinas praescriptiones tantis erroribus adserendis ab Auctore afferri, et incautis venditari, eumque ad populos lege obedientiae solvendos, perinde ac si a Deo missus et inspiratus esset, postquam in sacratissimo Trinitatis Augustae nomine praefatus est, Sacras Scripturas ubique obtendere, ipsarumque verba, quae verba Dei sunt, ad prava hujuscemodi deliramenta inculcanda callide audacterque detorquere, quo fidentius, uti inquiebat S. Bernardus, pro luce tenebras offundat, et pro melle, vel potius in melle venenum propinet, novum cudens populis evangelium, aliudque ponens fundamentum praeter id, quod positum est.

Verum tantam hanc sanae doctrinae illatam perniciem silentio dissimulare ab Eo vetamur, qui speculatores Nos Posuit in Israel, ut de errore illos moneamus, quos Auctor et Consummator fidei JESUS Nostrae curae concredidit.

Quare auditis nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, motu proprio, et ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine memoratum librum, cui titulus — Paroles d'un Croyant — quo per impium Verbi Dei abusum Populi corrumpuntur ad omnis ordinis publici vincula dissolvenda, ad utramque auctoritatem labefactandam, ad seditiones in imperiis, tumultus, rebellionesque excitandas, fovendas, roborandas,

librum ideo propositiones respective falsas, calumniosas, temerarias, inducentes in anarchiam, contrarias Verbo Dei, impias, scandalosas, erroneas, jam ab Ecclesia praesertim in Valdensibus, Wiclesitis, Hussitis, aliisque id generis Haereticis damnatas continentem, reprobamus, damnamus, ac pro reprobato et damnato in perpetuum haberi volumus, atque decernimus.

Vestrum nunc erit, Venerabiles Fratres, Nostris hisce mandatis, quae rei et sacrae et civilis salus et incolumitas necessario efflagitat, omni contentione obsecundare, ne scriptum istiusmodi e latebris ad exitium emissum eo fiat perniciosius, quo magis vesanae novitatis libidini velificatur, et quo latius ut cancer serpit in populis. Muneris vestri sit, urgere sanam de tanto hoc negotio doctrinam, vafritiemque novatorum patefacere, acriusque pro Christiani Gregis custodia vigilare, ut studium religionis, pietas actionum, pax publica floreant, et augeantur feliciter. .Id sane a vestra fide, et ab impensa vestra pro communi bono instantia fidenter opperimur, ut Eo juvante, qui Pater est luminum, gratulemur, (dicimus cum S. Cypriano) fuisse intellectum errorem, et retusum, et ideo prostratum, quia agnitum, atque detectum.

Ceterum lugendum valde est, quonam prolabantur humanae rationis deliramenta, ubi quis novis rebus studeat, atque contra Apostoli monitum nitatur plus sapere, quam oporteat sapere, sibique nimium praefidens veritatem quaerendam autumet extra Catholicam Ecclesiam, in qua absque vel levissimo erroris coeno ipsa invenitur, quaeque idcirco Columna ac firmamentum veritatis appellatur et est. Probe autem intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos hic loqui etiam de fallaci illo haud ita pridem invecto Philosophiae systemate plane improbando, quo ex projecta et effrenata novitatum cupiditate veritas, ubi certo consistit, non quaeritur, sanctisque et Apostolicis traditionibus posthabitis, doctrinae aliae inanes, futiles, incertaeque, nec ab Ecclesia probatae adsciscuntur, quibus veritatem

ipsam fulciri ac sustineri vanissimi homines perperam arbitrantur.

Dum vero pro delata divinitus Nobis sanae doctrinae cognoscendae, decernendae, custodiendaeque cura, ac sollicitudine haec scribimus, peracerbum ex Filii errore vulnus cordi nostro inflictum ingemiscimus, neque in summo, quo inde conficimur, moerore spes ulla est consolationis, nisi idem in vias revocetur justitiae. Levemus idcirco simul oculos et manus ad Eum, qui sapientiae dux est, et emendator sapientium, Ipsumque multa prece rogemus, ut dato illi corde docili et animo magno, quo vocem audiat Patris amantissimi et moerentissimi, laeta ab ipso Ecclesiae, laeta Ordini vestro, laeta Sanctae huic Sedi, laeta Humilitati Nostrae properentur. Nos certe faustum ac felicem illum ducemus diem, quo filium hunc in se reversum paterno sinu complecti Nobis contingat, cujus exemplo magna in spe sumus, fore ut resipiscant ceteri, qui eo auctore in errorem induci potuerunt, adeo ut una apud omnes sit pro publicae et sacrae rei incolumitate consensio doctrinarum, una consiliorum ratio, una actionum studiorumque concordia. Quod tantum bonum ut supplicibus votis Nobiscum a Domino exoretis, abs vestra pastorali solicitudine requirimus et expectamus. In id autem operis divinum praesidium adprecantes, auspicem ipsius Apostolicam Benedictionem Vobis, Gregibusque Vestris peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum VII. kal. Julias an. MDCCCXXXIV. Pontificatus Nostri an. IV.

GREGORIUS, PP. XVI.



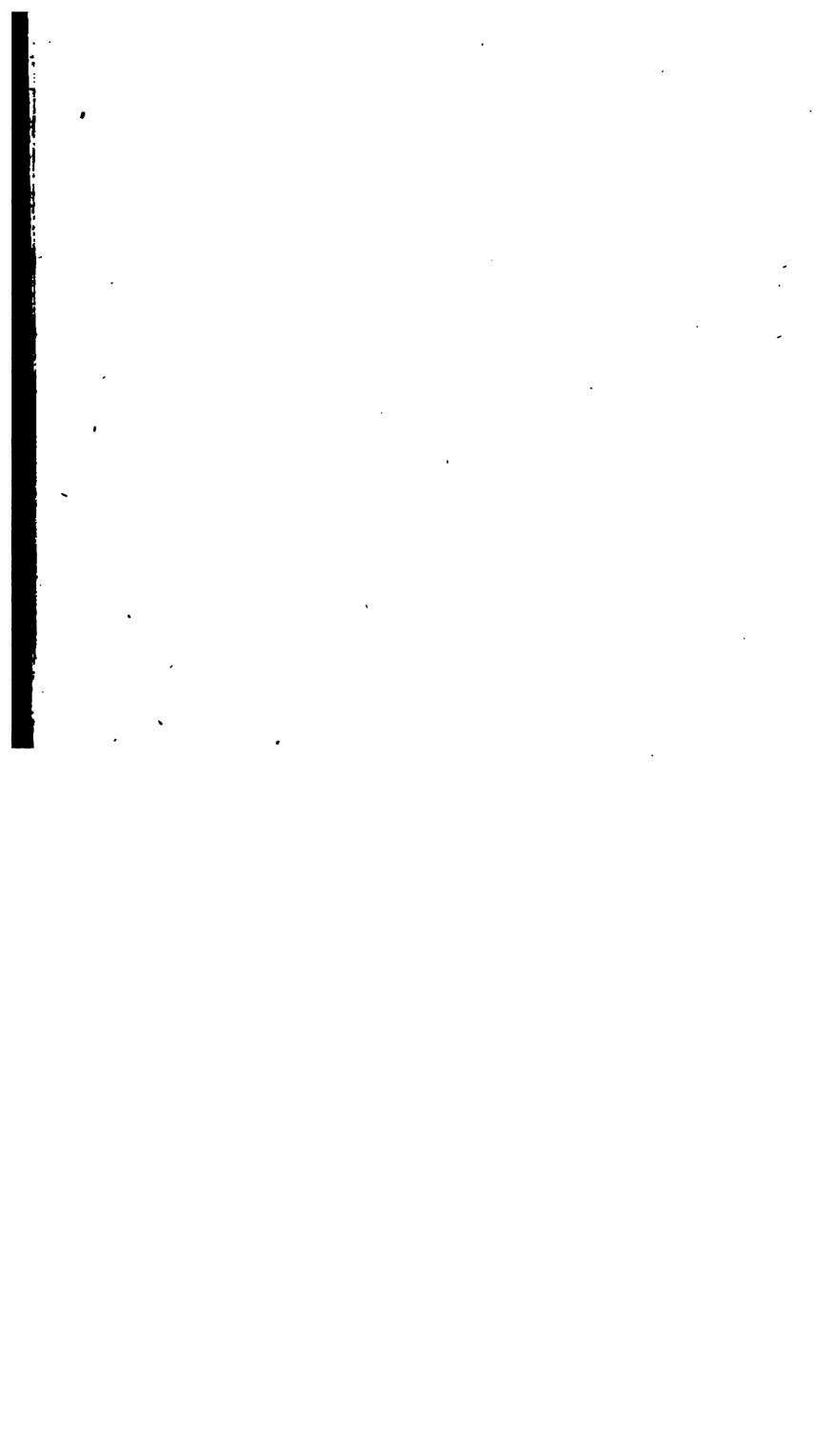

Bei Florian Kupferberg in Mainz sind folgende für katholische Theologen empfehlungswerthe Werke erschienen, die in allen Buchhandlungen zu haben sind:

Arendt, Dr. W. A., Leo der Große und seine Zeit. gr. 8.
1835. Rthlr. 1. 20 ggr. ob. fl. 3. 20 fr.

Augustin, des heiligen, Enchiridion. Aus dem Lateinischen in's Deutsche übersetzt von Ph. Lichter. 12. 1827. geh.

6 ggr. ob. 27 fr.

Braun, Dr. G., de sacra scriptura praescientiam et praedestinationem divinam atque libertatem humanam sine repugnantia docente. Diss. theol. 8. maj. 1826.

7 ggr. ob. 30 fr.

Dahl, J. K., die heilige Hildegardis, Aebtissen in dem Kloster Ruppertsberg bei Bingen. Historische Abhandlung. gr. 8. geh. 6 ggr. vd. 24 fr.

Demeter, J., vollständiges Handbuch zur Bildung angehender Schullehrer. 3 Theile. 8.

Erster Theil, auch unter dem Titel:

Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Schullehrer. Fünfte vermehrte und verbesserte Ausgabe u. s. w. mit dem Bildnisse des Verfassers. 8. 1830. Rthlr. 1. od. fl. 1. 45 kr.

Zweiter Theil, auch unter dem Titel:

Materialien für Schullehrer und Schulen. Zweite verbesserte Auflage. 8. 1834. Rthlr. 1. ob. fl. 1. 45 kr.

Dritter Theil, auch unter dem Titel:

Worterklärungen. Ein Hülfsbuch zunächst für Schullehrer, bann auch für alle, welche religiös = moralischen Unterricht zu ertheilen haben. 8. 1825. Rthlr. 1. 4 ggr. ob. fl. 2.

Gesang = und Gebetbuch, neues christfatholisches, für die Mainzer Diözes. Zwölfte Auflage. 8. 1834.

- Glaube, der apostolische, der trierischen Kirche, aus den hinter= lassenen Schriften ihrer ersten Bischöfe erläutert und dargestellt. 12. 1826. geh. 1½ ggr. od. 6 fr.
- Grat, Dr., der Apologet des Katholicismus. Eine Zeitschrift zur Berichtigung mannichfaltiger Entstellungen des Katholicis= mus. 9 hefte. gr. 8. 1820—24. geh.

Rthlr. 4. 12 ggr. od. fl. 7. 12 fr.

— continuatio thesauri juris ecclesiastici ab A. Schmidt adornati, seu collectio dissertationum selectarum in jus ecclesiasticum, potissimum germanicum, quae ab anno 1780 prodierunt. Vol. I. 8 maj.

Rthlr. 1. 6 ggr. od. fl. 2. 12 fr.

Gregorius, des heiligen von Nazianz, Bertheidungsrede. Für Priester und die es werden wollen. Aus dem Griechischen übersetzt von Arnoldi. gr. 8. 1826. geh. 10 ggr. od. 45 fr.

Klee, Dr. H., Commentar über das Evangelium nach Johannes. gr. 8. 1829. Rthlr. 2. ob. fl. 3. 36 fr.

- Commentar über des Apostels Paulus Sendschreiben an die Römer. gr. 8. 1830. Rthlr. 2. 3 ggr. ob. fl. 3. 48 fr.
- Uuslegung des Briefes an die Hebraer. gr. 8. 1833.

Rthlr. 1. 8 ggr. od. fl. 2. 24 fr.

— '— Encyclopädie der Theologie. gr. 8. 1832. geh.

9 ggr. ob. 40 fr.

- Röhler, G., historische Abhandlung über die Erklärung der Worte des Erlösers im letten Abendmahle: Nehmet und esset, das ist mein Leib, nehmet und trinket, das ist mein Blut. gr. 8. 1813.

  10 ggr. od. 45 fr.
- Lese, Gebet = und Erbauungsbuch, christkatholisches, von einem Familien = Vater, allen Eltern gewidmet, welche sich mit der Erziehung ihrer Kinder selbst beschäftigen wollen. Mit sieben Bogen Melodien. 8. 1809. Rthlr. 1. od. fl. 1. 30 fr.
- Manuel, le, chretien de la jeunesse, ou recueil de prières, d'exercices de piété et d'instruction pour l'usage de la jeunesse, par M. Garnier. 2de éd. gr. 12. 1812.

Schreibpapier 20 ggr. od. fl. 1. 50 fr.

Druckpapier 16 ggr. ob. fl. 1. 12 fr.

Marx, J., die Ursachen der schnellen Verbreitung der Reformation, zunächst in Deutschland; aus den Quellen dargestellt, und mit den vollständigen Beweisstellen belegt. 8. 1834.

11 ggr. od. 48 fr.

- Möhler, J. A., Athanasius der Große und die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampse mit dem Arianismus, in sechs Büchern. 2 Theile. gr. 8. 1827. Rthlr. 2. 20 ggr. od. fl. 5.
- Symbolik, ober Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekennte nißschriften. Dritte verbesserte, vermehrte und umgearbeitete Auflage. gr. 8. 1834. Rthlr. 2. 8 ggr. ob. fl. 4. 12 kr.
- Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen Katholiken und Protestanten. Eine Vertheidigung meiner Symbolik gegen die Kritik des Herrn Professors Dr. Baur in Tübingen. gr. 8. 1834. Rthlr. 2. od. fl. 3. 30 kr.
- Reden über die Würde der seligsten Jungfrau, nebst einer Rede vom heiligsten Namen Jesu, aus den Schriften der heiligen Väter zusammen getragen. 8. 4826.
- Robelot, über den Einfluß der Reformation Luthers auf die Religion, die Politik und die Fortschritte der Aufklärung; aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von Dr. A. Räß und Dr. N. Weis. gr. 8. 1823.

Rthlr. 1. 16 ggr. od. fl. 3.

Salve Regina, das, ober der Gruß der Gläubigen an Maria, aus den Schriften des heiligen Bernard. 12. 1825. geb.

 $4^{1}/_{2}$  ggr. od. 6 fr.

- Seit, Kanonikus, Beicht = und Kommunionbuch für katholische Christen. 8. 1835. Unter der Presse.
- Staats= und Kirchengrundsape, die europäischen, im Geiste unsrer Zelt dargestellt. 8. 1818. geh. 9 ggr. ob. 40 fr.
- Staudenmaier, Dr. F., Encyklopädie der theologischen Wissenschaften, als System der gesammten Theologie. gr. 8. 1834.

Rthlr. 2. 20 ggr. od. fl. 5.

Testamentum, novum, graece et latine, exhibens textum graecum ad exemplar complutense expressum, cum vulgata interpretatione latina editionis Clementis VIII. Ed. et loca par. uberiora select. lectionis variet. subministravit P. A. Gratz. Editio nova. 2 Tomi. 8 maj. 1827.

Rthlr. 2. 16 ggr. ob. fl. 4. 48 fr.

Theiner, Dr. A., über Jvo's vermeintliches Dekret. Ein Beistrag zur Geschichte des Kirchenrechts, insbesondere zur Kritik der Quellen des Gratian. Rebst einem Quellen Mnhang. gr. 8. 1832. geh.

12 ggr. ob. 54 kr.

Versuch einer Schutsschrift für die Liturgie der römisch = katholi= schen Kirche. gr. 8. 1833. 6 ggr. ob. 24 kr. .

- Was haben wir von den Reformatoren zu Offenburg, St. Gallen und andern religiösen Stimmführern des katholischen Deutschlands unserer Tage zu halten? Ein zeitgemäßes Wort zur Beherzigung und Warnung für Katholiken und Nichtkatholiken, insbesondere aber für katholische Priester, dargelegt in einem Gespräche zwischen einem Pfarrer und seiner Gemeinde von Anathasius Sincerus Philalethes. 8. 1835. Unter der Presse.
- Weiß, Dr. C. E., Grundriß der deutschen Kirchenrechtswissen=
  schaft. Zum Gebrauche academischer Vorträge. Nebst einem Unhange, enthaltend die sämmtlichen neueren deutsch=katholi=schen Kirchenrechtsquellen. gr. 8. 1829.

Rthlr. 1. 2 ggr. od. fl. 1. 54 fr.

Zeitschrift, religiöse, für das katholische Deutschland, als Fortsetzung ber Kirchenzeitung für das katholische Deutschland. Herausgegeben im Vereine mit mehreren Gelehrten von Dr. J. Sengler, Prosessor an der katholisch theologischen Fakultät in Marburg. Jahrg. 1833. Januar — Dezember.

Rthlr. 4. 12 ggr. od. fl. 8.

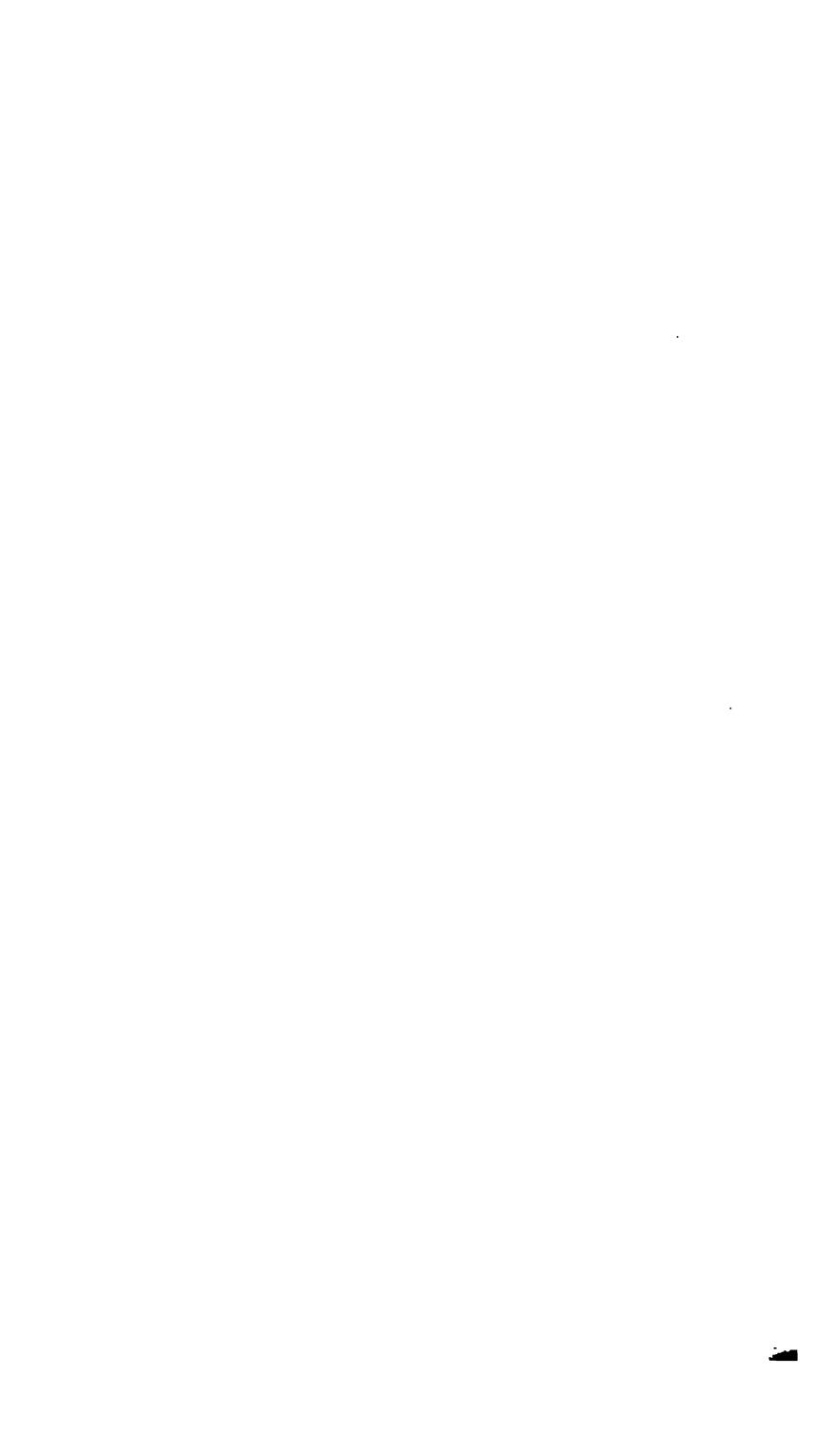

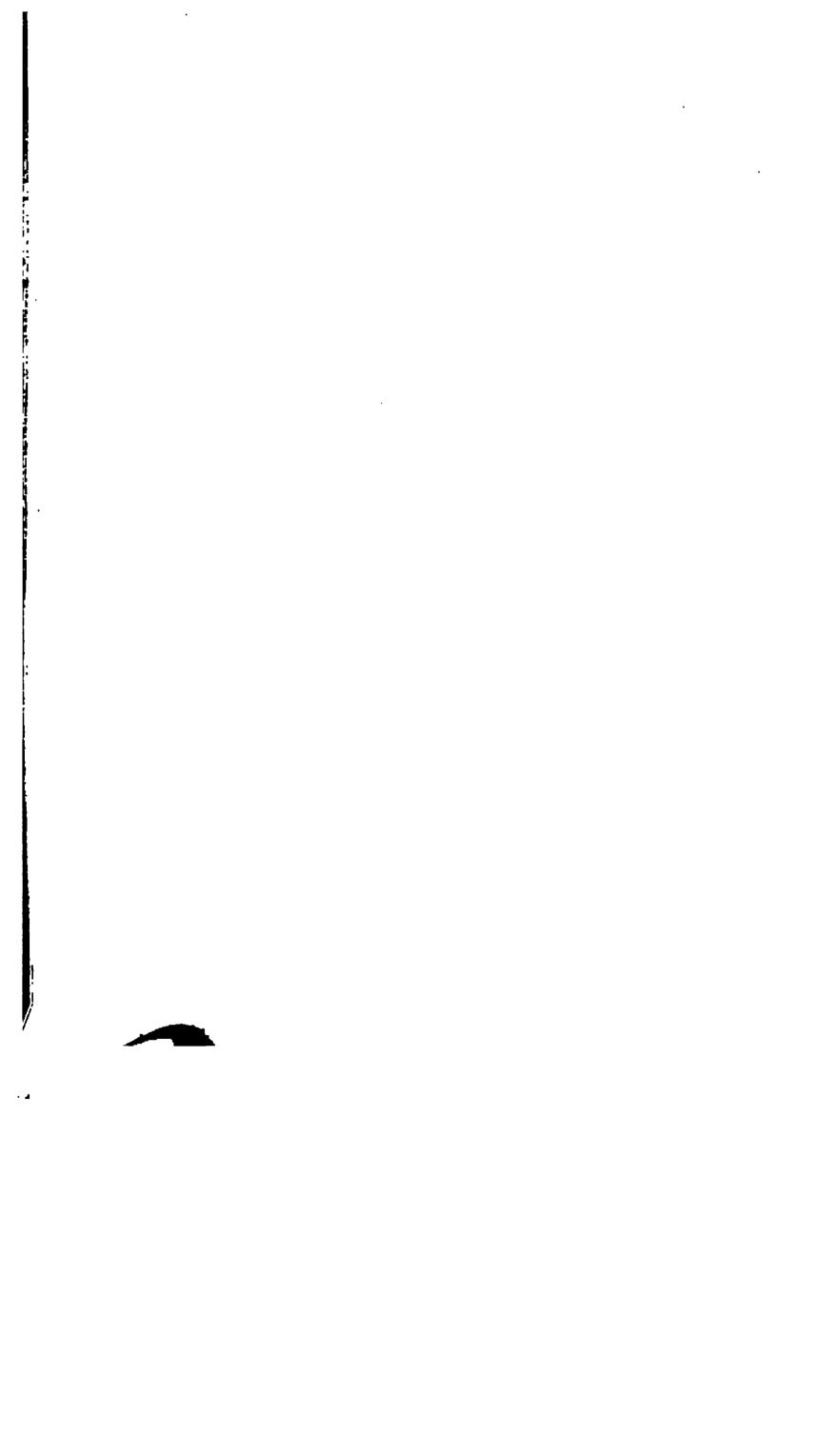

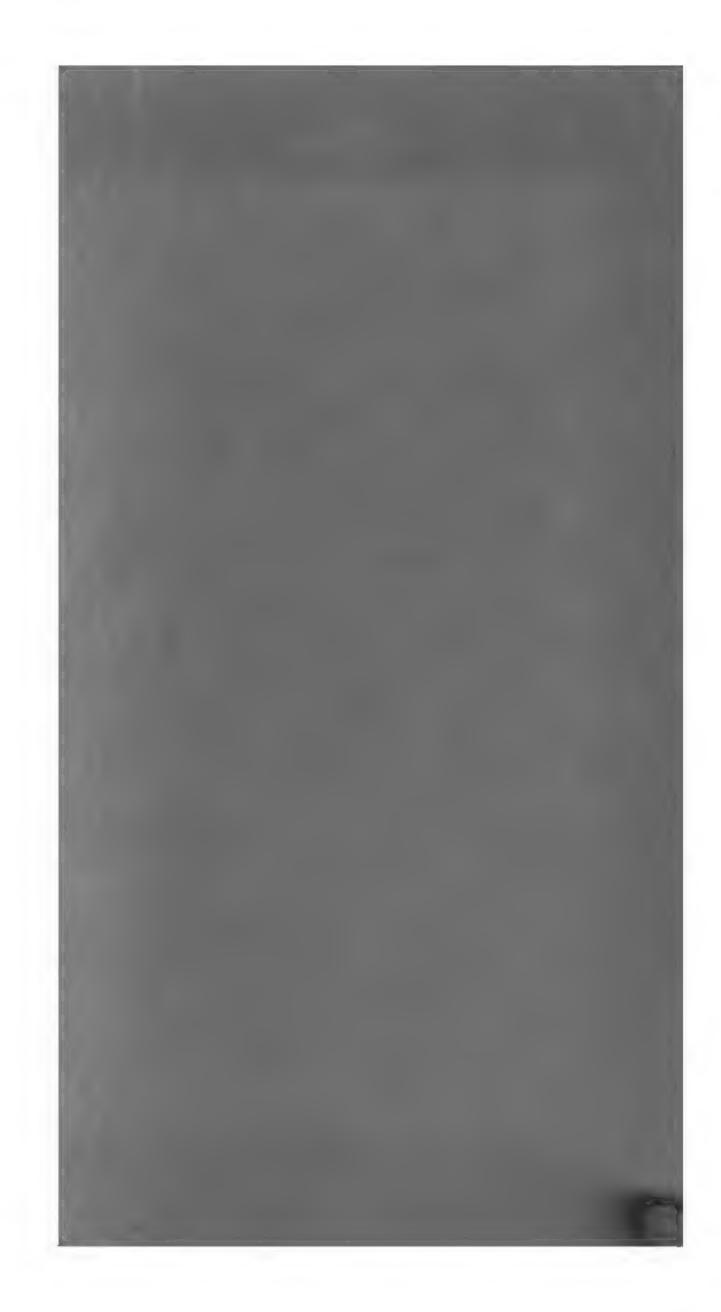

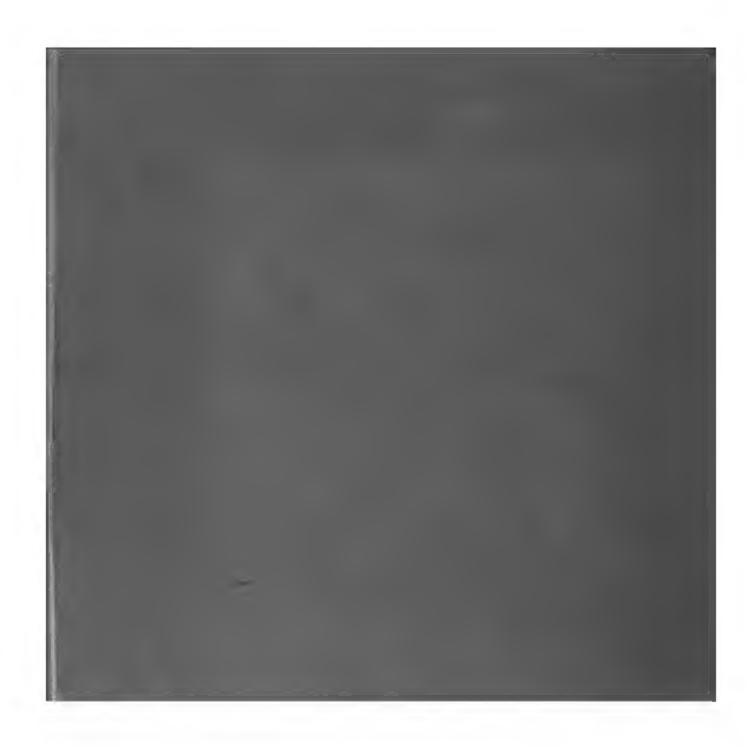



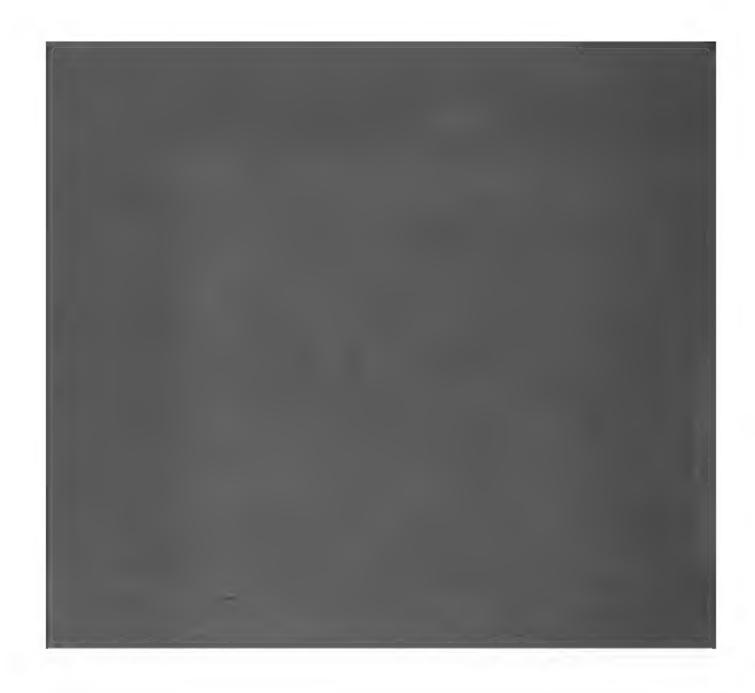